







# DE LA PÉNALITE

DANS

TOUTES LES PARTIES DU MONDE CONNU.

DE L'IMPRIMERIE DE PLASSAN, RUE DE VAUGIRARD, Nº 15, DERBIÈRE L'ODEON.

## DE LA PÉNALITÉ

DANS

#### TOUTES LES PARTIES DU MONDE CONNU;

TABLEAU historique, chronologique et descriptif des Supplices, Tortures ou Questions ordinaires et extraordinaires, Tourmens, Peines corporelles et infamantes, Châtimens, Corrections, etc., ordonnés par les Lois, ou infligés par la cruauté ou le caprice, chez tous les peuples de la terre, tant anciens que modernes; auxquels on a rattaché les Faits les plus importans que l'histoire présente en condamnations ou exécutions civiles, correctionnelles ou criminelles;

#### PAR M. B. SAINT-EDME;

ORNÉ DE 72 GRAVURES,

ET DÉDIÉ

AU JEUNE BARREAU FRANÇAIS,
DANS LA PERSONNE DE Mº MÉRILHOU, AVOCAT.

TOME CINQUIÈME.

PARIS, CHEZ ROUSSELON, LIBRAIRE,



HV 8501 .S2 1824 ~.5

#### DICTIONNAIRE

### DE LA PÉNALITÉ

DANS

TOUTES LES PARTIES DU MONDE CONNU.

#### 0

OREILLE COUPÉE. Ce genre de mutilation a été anciennement fort en usage, et emportait avec lui une sorte d'infamie. On l'emploie encore chez quelques nations sauvages ou peu civilisées.

MACÉDOINE. Voy. Nez coupé, t. IV, p. 468.

Perse. Pour les moindres crimes on arrachait les yeux aux condamnés, ou on leur coupait le nez, les oreilles, les pieds ou les mains: ces amputations étaient principalement réservées aux voleurs ordinaires. — Le roi de Perse, Séfi, ayant tué de sa main son chancelier, en 1625 (ou 1035 de l'hégire), un poète, faussement accusé d'avoir mis cette cruelle exécution en vers, et de les avoir chantés au méïdan ou marché, fut conduit dans ce même lieu, et là on lui coupa le nez, les oreilles, la langue, les pieds et les mains, mutilations dont il mourut quelques jours après.

Russie. Un premier larcin était puni du fouet, de l'amputation d'une oreille, et de la prison temporaire; la récidive entraînait la perte de l'autre

oreille, et la déportation en Sibérie.

T. V.

Mexique. Chez les Ysipaques, l'amputation du nez et des oreilles était la punition de la femme infidèle.

Amboine (île d'). On coupe le nez et les oreilles aux voleurs, et on les fait esclaves pour la vie.

ACHEM. Les mutilations sont le genre de peine le plus fréquent que prononce le roi de ce pays. Il fait souvent couper aux condamnés, le nez, les oreilles ou la lèvre supérieure, et ces exécutions n'ont quelquefois pour motif que son caprice. Les exécuteurs mettent à contribution les patiens, et leur font chèrement payer l'avantage d'être ainsi mutilés proprement et d'un seul coup.

Missouri. Certains peuples de cette contrée punissent de mort l'adultère de la femme; mais souvent le mari lui-même se contente de lui couper le nez et les oreilles.

ALLEMAGNE. L'article 123 du Code criminel de Charles V met l'amputation des oreilles au nombre des peines à infliger à ceux qui aident à la prostitution des femmes mariées.

Prusse. Voy. Nez coupé, t. IV, p. 469.

ANGLETERRE. Autrefois on coupait un pouce, une oreille, un pied ou une main, pour les plus petits vols.

France. L'essorillement, ou amputation de l'orcille, a été fort en usage en France. Anciennement, quand les maîtres étaient mécontens de leurs serfs, ils leur faisaient couper les oreilles, et même, pour en détruire la race, ils les faisaient mutiler. Sous la deuxième race, au lieu d'imposer des peines canoniques à leurs moines, les abbés leur faisaient couper une oreille, un bras, une jambe. —

Grégoire de Tours rapporte que Chilpéric Ier, qui se piquait d'être théologien, poète et grammairien, ayant voulu, en cette dernière qualité, introduire une nouvelle orthographe, deux maîtres d'école aimèrent mieux se laisser essoriller (couper les oreilles) que d'accepter cette innovation. — Il est parlé de ce genre de peine dans deux anciennes ordonnances, l'une du mois de mars 1498, et l'autre du 24 juillet 1534. Jean Doyac, dont les services, comme espion et délateur, avaient mérité la faveur de Louis XI, fut essorillé et fustigé en 1584, pour avoir attenté sur les biens et les personnes de quelques princes. Cette peine se trouve. établie dans nombre de coutumes, notamment dans celle d'Anjou, art. 148, et dans celle de Loudunois, chapitre 39, art. 12. La coutume de la Marche la prononce contre ceux qui, ayant été bannis à perpétuité, osent reparaître dans le pays. Il paraît qu'autrefois ce supplice était particulièrement infligé aux voleurs. Les patiens subissaient cette opération au haut d'une potence permanente, qu'on appelait alors échelle. Voy. ce mot, t. III, p. 445. Voici ce qu'en rapporte Sauval : « A un serviteur larron, ou coupeur de bourses, on lui coupait l'oreille pour la première fois, et pour la seconde, l'autre, après quoi la mort suivait la troisième. Quand le vol de la première fois était considérable, on leur coupait l'oreille gauche, d'autant qu'il y a en icelle une veine qui répond aux parties naturelles, laquelle étant coupée, rend l'homme incapable de pouvoir engendrer, afin que telle race de gens ne laissassent au monde une

engeance vicieuse et méchante, dont il n'y en a que trop.... A Paris, en ce petit carrefour que l'on voit entre le bout du pont Notre-Dame, la Macque, Saint-Jacques de la Boucherie et la Grève, où jadis il y avait une échelle comme celle du Temple, cette place était nommée le carrefour Guigne-Oreille, à cause de cette exécution, et en langage corrompu, Guillori, par le vulgaire. » (Le carrefour dont parle Sauval porte encore aujourd'hui le même nom.) Une ordonnance du 24 juillet 1484, tendant à réprimer les excès des clercs, pages et laquais qui s'entrebattaient dans les rues, insultaient les passans, et portaient des armes meurtrières, prononce contre les coupables la peine du fouet, jointe à celle d'avoir les oreilles coupées. - Le supplice de l'essorillement est encore en usage dans nos colonies, à l'égard des esclaves fugitifs. Voy. Amputation, t. I, p. 325; Adultère, t. I, p. 102; ABIGEAT, t. I, p. 37; BOURGEOIS, t. III, p. 49; Délateur, t. III, p. 350.

OREILLES ARRACHÉES. Voyez TRAHISON

(haute).

OREILLES (CLOUÉ PAR LES). On trouve ce supplice en usage en Turquie. Le marchand qui vend à faux poids est condamné à l'amende, à la bastonnade, et on le cloue par l'oreille à la porte de sa boutique. — En Angleterre, le statut v d'Elisabeth, ch. 9, a attaché à la subornation l'infamie perpétuelle avec une amende de 40 liv., et, à défaut de paiement, six mois de prison, après avoir été cloué au pilori par les oreilles.

OREILLES PERCÉES. Chez les Romains, il n'y

avait, outre les dames, que les esclaves, les affranchis et leurs enfans, qui eussent l'oreille percée. C'était une marque de servitude. Voy. Adultère, t. I, p. 102.

ORGE. Au rapport de Polybe, un des châtimens militaires en usage chez les Romains était de donner aux soldats de l'orge au lieu de blé, ce qui était réputé une honte pour eux. On infligeait principalement cette peine à ceux qui avaient abandonné leur poste, et que la décimation, peine ordinaire de ce crime, n'avait pas atteint.

OS BRULÉS. Sous le régime de l'inquisition ancienne, on brûlait sur un bûcher les ossemens des hérétiques morts avant d'avoir été réconciliés, c'est-à-dire, absous par les inquisiteurs, et ayant subi certaines pénitences publiques à la porte de l'église pendant trois, cinq ou sept ans. — Lors de l'exécution des Templiers, sous Philippe-le-Bel, la rage superstitieuse fut poussée jusqu'à attaquer les morts: leurs ossemens furent déterrés, brûlés et leurs cendres jetées au vent.

OSSELETS, en latin cudiculæ, petit bâton au travers duquel on passait une corde formant un nœud coulant dont on serrait les doigts, le poignet, et quelquefois le cou de ceux qu'on menait en prison.

OSTAGER. On nommait ainsi, dans l'ancienne jurisprudence, le débiteur forain que son créancier constituait prisonnier. On l'appelait ostager parce qu'il était retenu par forme d'ostage. Voy. Débiteur, t. III, p. 323.

OSTRACISME, loi par laquelle le peuple athé-

nien condamnait, sans flétrissure ni déshonneur, à dix ans d'exil, les citoyens dont il craignait la trop grande puissance, et qu'il soupçonnait de vouloir aspirer à la tyrannie. Le premier Athénien frappé par cette loi fut Hypparchus, parent de Pisistrate. C'était la tyrannie de ce dernier qui avait occasioné l'établissement de l'ostracisme. Ce mot dérivait du grec οστρακου, qui signifie coquille; on l'employa pour désigner les suffrages en cette occasion, parce que chaque citoyen écrivait sur une coquille le nom de celui qu'il jugeait devoir être banni. Voy. Bannissement, t. II, p. 296.

coquille le nom de celui qu'il jugeait devoir être banni. Voy. Bannissement, t. II, p. 296.

OTAGES, citoyens qui se livrent eux-mêmes, ou qui sont livrés par l'État auquel ils appartiennent, à un autre État ou souverain, pour garantie de l'exécution d'une convention politique. On a agité la question de savoir si celui à qui sont donnés des otages, peut les faire mourir, au cas d'inexécution des engagemens. On répond que les otages eux-mêmes n'ont pu donner à l'ennemi aucun pouvoir sur leur propre vie, dont ils ne sont pas les maîtres; et que, pour ce qui est de l'État qui les a livrés, il ne peut pas plus les rendre responsables de son infidélité au péril de leur vie, qu'il ne peut faire que l'innocent soit cou-pable. Tout droit à leur égard demeure borné à les retenir prisonniers jusqu'à ce que les conditions du traité soient remplies. Il y a une troisième sorte d'otages: ce sont ceux que l'on prend de force. —Le 12 juillet 1799, il fut rendu en France une loi appelée loi des otages; elle prescrivait des mesures contre les parens d'émigrés et les nobles,

et autorisait les administrateurs des départemens à les prendre comme otages, en cas de troubles, et de séquestrer leurs biens.

OUBLIETTES. C'était un lieu, dans certaines prisons, en France, où l'on mettait autrefois ceux qui étaient condamnés à une prison perpétuelle. Ces cachots, humides et obscurs, étaient appelés ainsi, à cause que ceux qu'on y enfermait, ne paraissant plus, étaient entièrement oubliés. Hugues Aubriot, prévôt de Paris, qui fit bâtir la Bastille, en 1369, par ordre de Charles V, ayant été poursuivi en jugement, par le clergé et l'Université, pour crime d'impiété et d'hérésie, fut condamné a être prêché et mitré publiquement au parvis de Notre-Dame, et, après cette exposition, à être mis en l'oubliette au pain et à l'eau. Ce fut à la prison du Fort-l'Évêque, d'où il fut tiré depuis par les Parisiens insurgés. — La prison de l'Officialité avait aussi alors ses oubliettes. - Lorsque l'assemblée nationale établit ses bureaux dans le couvent des capucins, évacué d'après son décret du 6 juillet 1790, en parcourant ce bâtiment, on découvrit dans un lieu secret, à gauche et au fond d'un corridor qui communiquait au cloître, ce que les religieux nommaient oubliettes ou in pace. C'était deux cachots étroits, pratiqués dans deux des angles d'une pièce à demi-souterraine, et formés par une forte cloison composée de gros madriers de chêne, unis entre eux par des liens de fer, le tout recouvert de maçonnerie. La seule ouverture par laquelle les vivres et le jour pouvaient momentanément pénétrer dans ce cachot, avait environ un

pied et demi de hauteur sur cinq pouces de largeur; cette ouverture était encadrée par des barres et plaques de fer, et fermée par une petite porte aussi en fer. Le guichet par où on introduisait le prisonnier n'avait pas plus de quatre pieds de hauteur; il était garni d'énormes serrures et verroux. — En 1804, lorsqu'on démolit la tour sur l'emplacement de laquelle on bâtit la porte d'Hercule à Grenoble, on découvrit, indépendamment du tribunal de l'ancienne justice ecclésiastique, le cachot nommé les oubliettes, ainsi disposé: Le condamné, passant, dans un corridor ouvert, dans son milieu, par une trape, tombait dans ce cachot par une espèce de conduit de la forme d'un puits, dont les parois étaient garnies de fers tranchans qui déchiraient le malheureux; on l'y laissait ensuite mourir de ses blessures et du manque de nourriture. On découvrit ensuite que, dans certains cas, après avoir descendu le patient dans l'oubliette, on lui avait traversé la cuisse d'une barre de fer fixée par un bout dans le rocher, et qu'on l'avait laissé mourir dans cet état. - Le château de Blois renfermait aussi, dit-on, des oubliettes dont on montre encore l'emplacement. - Le cardinal de Richelieu avait à Bagneux une maison qui a retenu le nom des oubliettes, et qui fut achetée, vers le milieu du dernier siècle, par un nommé Toinard, dans l'espoir qu'en la fouillant il se dédommagerait du prix. Il trouva effectivement un puits dont l'ouverture était bouchée, et dans lequel étaient les ossemens de plus de quarante cadavres, avec les débris de leurs vêtemens, montres, bijoux,

OURS. 13

argent, etc. Le cardinal, qui avait pour habitude de tout sacrifier à son ambition, se défaisait, disait-on, des gens qu'il n'osait ou ne pouvait attaquer publiquement, en les comblant de caresses et de marques d'amitié. La dernière qu'il leur en donnait, était de les faire sortir par un escalier dérobé, au milieu duquel était une bascule que ce ministre daignait faire jouer lui-même; on tombait alors dans un puits qui avait au moins cent pieds de profondeur. Les premiers qui l'essayèrent furent ceux qui l'avaient creusé.— Ces cachots, dits oubliettes, étaient sans doute une imitation de l'ancien barathrum des Grecs et des Romains. Voy. ce mot, t. II, p. 381, et In pace, t. IV, p. 209.

OURS (ENFERMÉ DANS UNE PEAU D'). Iwan IV, czar de Russie, dans le seizième siècle, et le premier qui donna des lois écrites à cet empire, apporta dans la répression des crimes une férocité que la plupart des historiens ont attribuée faussement à son caractère, et qui n'était que la conséquence nécessaire de la barbarie de son pays à cette époque. Lorsque les fautes étaient considérables, il faisait revêtir le coupable d'une peau d'ours, et, dans cet état, on le conduisait sur la place du marché public, où il était abandonné aux chiens, qui le déchiraient.

OUTRAGE. Offense de faits, de menaces ou de paroles dirigés contre des personnes ou des objets qui commandent le respect. Ainsi la loi pénale qui régit aujourd'hui la France considère et punit, dans ses art. 222, 223, 224, 225, 227, 262 et 350, 1° les outrages faits aux magistrats, offi-

ciers ministériels ou agens de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions; 2° ceux faits aux objets d'un culte dans le lieu destiné à son exercice ou aux ministres de ce culte dans leurs fonctions; 36 l'outrage fait publiquement à la pudeur. La peine décernée dans ces trois cas est l'amende et l'emprisonnement, variés suivant les cas : la peine est plus grave s'il y a eu violence. — Les Annales des tribunaux rapportent une multitude de faits du dernier genre. On y voit que l'ancienne législation les punissait beaucoup plus sévèrement, qu'elle ordonnait toujours l'amende honorable, et condamnait souvent les coupables aux galères. Le 13 mars 1693, le parlement de Paris rendit un arrêt contre la marquise de Tresnel, qui avait fait outrager par ses laquais, sur un chemin public, la dame de Liancourt. La marquise fut condamnée à l'amende honorable envers l'offensée, et au bannissement hors du ressort du parlement; deux de ses gens furent envoyés aux galères. — Rien n'égale le trait de sévérité du pape Sixte V, dans une affaire bien moins grave et qui n'aurait même jamais été considérée comme telle en France. Le fils d'un avocat de Pérouse demanda en mariage une fille qu'il aimait éperdûment. Les parens de la demoiselle le refusèrent; sur quoi il s'imagina de les mettre dans la nécessité de revenir de cette décision, et, pour cela, il épia sa maîtresse, et l'ayant trouvée dans une rue de Rome, il l'arrêta, leva son voile et lui donna un baiser malgré elle et malgré sa mère qui l'accompagnait. Une pareille action en Italie, où le sexe est surveillé avec un

soin jaloux, est regardée comme un véritable outrage. Or, pour éviter les suites de la plainte que la mère avait portée au pape, les Colonnes, puissante maison de Rome, qui s'intéressaient au jeune homme, s'entremirent pour lui et firent conclure son mariage. Mais, au milieu du repas de noces, des sbires viennent arrêter l'époux. On court au gouvernement, qui renvoie au pape : celui-ci fait venir toutes les parties intéressées et leur demande si elles étaient satisfaites. Sur leur réponse affirmative: J'en suis content, dit-il, mais la justice ne l'est pas. Les poursuites furent continuées sur ses ordres, et l'époux se vit condamner aux galères. Voy. Offense et Injure, t. IV, p. 206.

#### P.

POEDOTISIE, d'un mot grec qui signifie pròprement infanticide. On prend ce mot dans une acception particulière, pour désigner cette coutume inhumaine, pratiquée par quelques peuples, de sacrifier aux dieux ses propres enfans pour apaiser leur colère. On trouve, principalement dans les livres sacrés des Juifs, différens exemples de pareils sacrifices.

PAIN (MORCEAUX DE). Sauval, dans ses Antiquités de Paris, dit que les patiens faisaient deux pauses lorsqu'on les conduisait au supplice. A la dernière, ils s'arrêtaient à la cour des Filles-Dieu, baisaient le crucifix, recevaient l'aspersion, mangeaient trois morceaux de pain et buvaient un verre de vin. On appelait ce repas le dernier morceau

16 PAIN.

du patient, qui ressemble fort à ce repas que les femmes juives donnaient aux personnes condamnées à mort, et au vin de Myrta, que les Juifs faisaient boire aux personnes destinées au dernier supplice, et qu'ils présentèrent à Jésus-Christ.

PAIRS. On nomme ainsi les membres de la chambre haute du parlement en Angleterre, et, en France, ceux de la chambre dite des Pairs. Pour ceux de France, voy. dans ce Dict., à l'art. CHAM-BRE DES PAIRS, t. III, p. 207, auquel il faut ajouter que cette chambre, formée en cour judiciaire, connaît aussi des crimes dont les ministres peuvent être accusés par la chambre des députés, et qui sont les faits de trahison et de concussion. — En Angleterre, les pairs, considérés comme conseillers nés et perpétuels du souverain, ne peuvent, en aucun cas, être arrêtés pour dettes: s'il leur arrive de l'être pour crime de haute trahison, ils ne sont pas jugés, comme les autres sujets, par douze jurés, mais par l'assemblée générale de leurs pairs, qui, dans ce cas, comme dans tous les autres, ne sont pas obligés de prêter serment : mais, portant la main sur la poitrine, ils déclarent (upon my konour), sur leur honneur, que leur opinion est telle ou telle. Il n'est pas non plus exigé, comme pour le jury, que leurs suffrages soient unanimes; leur décision se rend à la pluralité des voix. Un pair anglais jouit de l'étonnant et injuste privilége d'échapper, à cause de son rang, à l'ignominie de l'exécution que subit un meurtrier ordinaire dans le cas où il n'a pas agi avec préméditation. Ce genre de meurtre, appelé par les lois anglaises manslaugter (carnage d'homme), entraîne la punition d'être brûlé dans la main avec un fer rouge, peine qui remplace celle de mort pour ceux qui invoquent le bénéfice du clergé, pour lequel il suffit de savoir lire.

PAL. Voy. EMPALEMENT, t. III, p. 463. PAMPHLETS. Voy. Presse (liberté de la).

PARATILME. On appelait ainsi, dans l'ancienne jurisprudence grecque, une sorte de châtiment imposé aux adultères qui étaient pauvres et hors d'état de payer l'amende ordinaire en pareil cas. — Ce châtiment consistait à faire marcher les condamnés en public avec une rave enfoncée dans l'anus; ou à lui arracher jusqu'à la racine les poils qui entouraient la partie coupable. C'est principalement cette dernière opération qui était nommée paratilme, d'un mot grec qui veut dire arracher.

PANTOMIMES, bouffons qui représentent toutes sortes de sujets par des gesticulations ingénieuses. Ces bouffons furent les premiers comédiens parmi les Français, comme ils l'avaient été chez les Romains et chez les Grecs, dont leur nom témoigne qu'ils tirent leur origine. Les Romains perfectionnèrent cet art et en furent enthousiastes. Ils rendaient eunuques les enfans qu'ils destinaient à cette profession, dans la vue de donner plus de souplesse à leurs corps. Auguste protégea beaucoup les pantomimes, comme un puissant moyen de détourner des Romains les idées de liberté. Ils furent chassés de Rome sous Tibère, Néron et quelques autres empereurs; mais on fut toujours

obligé de les rappeler malgré tous les abus dont ils se rendaient coupables. — Anciennement, en France, ils amusaient le peuple par des postures et des chansons, qui prouvaient toute la grossièreté du siècle où ils avaient commencé leurs jeux. — Charlemagne, voulant corriger cet abus, déclara les histrions, mimes et farceurs, incapables d'être admis en témoignage contre les personnes d'une condition libre. Cette peine infamante fit tomber les pantomimes; ils furent remplacés par les troubadours, les jongleurs et les ménestrels.

PANT-SÉE, nom de l'instrument dont on punit les coupables à la Chine. C'est une grosse canne de bambou, bois dur et massif, fendue à demi, plate, et de quelques pieds de longueur. Elle a par le bas la largeur de la main, et est par le haut po-

lie et déliée. Voy. BATON, CANGUE.

PAO-LO, supplice extraordinaire inventé par l'empereur chinois Tcheou, à l'instigation de sa concubine favorite qui se nommait Takya. L'instrument de ce supplice était une colonne de cuivre haute de vingt coudées, sur huit de diamètre, creusée comme le taureau de Phalaris, avec trois ouvertures pour y mettre du feu. On y attachait les criminels, en la leur faisant embrasser avec les pieds et les jambes; on allumait un grand feu au dedans, qui rôtissait ces malheureux jusqu'à ce qu'ils fussent réduits en cendres. Le père Duhalde, qui rapporte ce fait, ajoute que Takya se faisait un amusement de ce spectacle.

PAON. Les rois d'Angola, contrée d'Afrique voisine du Congo, entretiennent un grand nombre de





Supplied they les Chinois.

PAPE. 19

paons; ce privilége est réservé à la famille royale. Leur vénération va si loin pour ces animaux, qu'un de leur sujets qui aurait la hardiesse d'en prendre une seule plume, n'éviterait pas la mort ou l'esclavage.

PAPE. Le fanatisme religieux, décoré du nom de zèle, ne s'est pas borné à attaquer les rois; les papes même en ont été plusieurs fois victimes. Sixte V, qui avait confirmé, en 1558, la congrégation du Saint-Office, fut lui-même accusé d'hérésie, à cause de la traduction de la Bible qu'il fit publier en italien. L'inquisition d'Espagne s'efforça d'empêcher cette publication, et n'y put réussir; mais dès que le redoutable pontife eut cessé de vivre, le Saint-Office condamna la Bible Sixtine, et par conséquent le pape, oracle infaillible de la foi. On croit même que Sixte V mourut empoisonné, et que Philippe II et les inquisiteurs ne furent pas étrangers à cette mort. — On sait que Clément XIV (Ganganelli) paya de la viele crime d'avoir aboli les jésuites.

PAPISME, PAPISTE. L'Angleterre, si renommée pour la liberté, en l'étendant à l'exercice des différens cultes religieux, a exclu de cette protection les anti-trinitaires, et ceux de la communion romaine qu'on y désigne sous le nom de papistes. On peut même dire que le papisme y est considéré comme une sorte de tache criminelle; et sa manifestation publique comme un délire et souvent un crime. On en jugera par le précis des lois faites à ce sujet. Elles considèrent trois classes de papistes, savoir: ceux qui professent le papisme sans

en avoir été convaincus en justice; ceux qui y persistent après avoir été convaincus; et enfin les prêtres papistes. — Ceux qui professent le papisme sont inhabiles, après l'âge de dix-huit ans, à posséder les biens que la naissance leur a donnés ou qu'ils ont acquis, jusqu'à ce qu'ils renoncent à leurs opinions. Si un père envoyait son enfant pour être élevé dans la religion romaine, il ne pourrait plus recevoir de legs, de donation, ni exercer aucun office dans le royaume, et tous ses biens seraient confisqués. Il y a plus; si quelqu'un, après avoir professé la religion auglicane, apostasiait en se réconciliant avec le siége de Rome, ou en procurant aux autres cette réconciliation, cette offense deviendrait haute-trahison; et les papistes réfractaires, convaincus en justice de ne point assister au service de la religion anglicane, outre les peines ci-dessus mentionnées, sont encore mulctés par celles qui suivent. Ils sont frappés d'incapacité pour tout office ou emploi public; ils ne peuvent avoir des armes dans leurs maisons; ils ne peuvent s'approcher à dix milles de Londres, sous peine de 100 livres d'amende, ni s'éloigner de leur domicile au-delà de cinq milles, sans une permission, ni venir à la cour, sous peine de confiscation de leurs biens. De plus, ils sont tenus de se servir des ministres de la religion anglicane pour leurs mariages et le baptême de leurs enfans. La femme mariée convaincue de papisme perd ses droits matrimoniaux, et durant son mariage on peut la punir de la prison, à moins que son mari ne la rachète au prix de dix livres par mois. Enfin, tout

papiste avéré, et convaincu en justice, est obligé. dans l'espace de trois mois, de sortir du royaume, s'il en est requis légalement; et, au cas qu'il n'obéisse pas, ou qu'il y revienne sans la permission du roi, il est puni de mort comme coupable de félonie. Il faut ajouter que tout papiste, même régnicole, est exclu des deux chambres. Quant aux papistes ecclésiastiques, leur sort est bien plus rigoureux. Les statuts xi et xii de Guillaume III, chap. 4, prononcent la prison perpétuelle contre les prètres ou évêques papistes, qui célèbrent la messe ou qui exercent quelqu'une de leurs fonctions ailleurs que dans les maisons des ambassadeurs. Par le statut xxvII d'Élisabeth, ch. 2, tout prêtre papiste, né sujet de l'Angleterre, qui y reviendrait ou y resterait trois jours sans prêter le serment de conformité, serait coupable de haute-trahison, et toute personne qui lui donnerait retraite, encourrait la peine de félonie, sans pouvoir réclamer de privilége clérical. — Blackstone, en rapportant ces lois, dit qu'elles sont rarement exécutées à la rigueur. Elles cesseront entièrement de l'être si le parlement adopte le bill d'émancipation des catholiques, dont il est question maintenant plus que jamais.

PARDON. Dans l'ancienne jurisprudence française, les peines décernées pour injures et outrages envers les particuliers ou les magistrats, étaient accompagnées d'une sorte de réparation qui consistait, à en ce que le coupable demandait pardon genoux à la personne offensée, en lieu public, ordinairement dans une chambre d'audience. — On appelait aussi pardon, une espèce particulière de grâce faite par le prince pour une action excusable. Voy. Abolition, t. I, p. 45; Chambre des communes, t. III, p. 205; Injures, t. IV, p. 206.

PARESSE, habitude de ne point s'occuper. Dracon avait prononcé la peine de mort contre les paresseux. Une loi de Solon les déclarait infâmes.

Cette dernière loi fut adoptée en Sicile.

PARJURE, crime de celui qui a fait sciemment un faux serment; on donne aussi ce nom à l'auteur du crime.

ALLEMAGNE. D'après le Code de Charles V, celui qui commet un parjure en matière civile est condamné, 1° à restituer les deniers ou autres choses que son crime lui a procurés; 2° à la privation de ses honneurs et dignités; 3° à avoir, suivant l'exigence des cas, la main ou les doigts coupés. Selon ce Code, le témoin coupable d'un parjure qui donne lieu de prononcer contre quelqu'un une peine capitale, est puni de la même peine, qui est également prononcée contre ceux qui engagent, par méchanceté, une personne à commettre un parjure.

Angleterre. Le législateur du pays de Galles, Hoel-Da, dont les leges Wallicæ sont de l'année 914, ordonna que le parjure serait racheté par le paiement de trois vaches. Plus tard, commettre ou faire commettre un parjure entraîna la confiseation des biens, et, successivement, le bannissement, l'amputation de la langue, la mort. Dans les temps modernes, on a borné la peine à l'infamie perpétuelle avec l'amende, à un emprisonnement

de six mois, après avoir été cloué au pilori par les oreilles, à la réclusion ou à la transportation pour sept ans.

DACES. Voy. Nu, t. IV, p. 473.

EGYPTE. Le parjure était autrefois puni de mort. ESPAGNE. Sous le règne de Philippe V, l'excommunication réservée était la peine du parjure.

France. Suivant les Capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire, le parjure avait la main droite coupée. Par l'ordonnance de Philippe-le-Hardi, de l'an 1234, l'avocat qui violait sa promesse était noté de parjure et d'infamie, exclu de ses fonctions et puni à l'arbitraire des juges; un des canons du concile de Tours, de 1236, prononce la peine du fouet et de l'échelle contre les parjures; sous Charles VII, il était passible d'une amende; d'après l'ancienne coutume de Bretagne, ses meubles étaient confisqués au profit du seigneur, s'il n'exerçait pas un office de justice, car, dans ce cas, on le déclarait infâme et incapable de posséder aucun emploi; selon la coutume du Bourbonnais, le juge prononçait une peine arbitraire. Le Code pénal de 1791 ne punissait le parjuque lorsqu'il constituait un faux témoignage. L'article 366 du Code pénal de 1810 punit de la dégradation civique « celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment. »

Issini. L'amende est la punition du parjure.
Lombardie. Le parjure avait le poing coupé.

Naples. Julius Clarus parle d'une constitution qui condamnait les parjures à avoir le poing coupé. Rome. Des lois avaient successivement prononcé contre le parjure la peine du fouet, du bannissement, de l'infamie. Le parjure militaire était mis à mort par ses camarades à coups de bâtons ou de pierres.

PAROLES INDISCRÈTES. Voy. Lèse-Majesté,

t. IV, p. 318.

PARRICIDE, meurtre volontaire commis sur la personne d'un père, d'une mère, d'un frère, d'un enfant.

Albanie. Le parricide n'est pas atteint par la loi, mais celui qui s'en est rendu coupable est en butte à l'horreur de ses compatriotes : on le fuit, on l'abandonne, et partout il excite l'horreur et le mépris.

ALLEMAGNE. Il est puni de mort.

Angleterre. Considéré comme simple meurtre, le parricide était puni par la potence. Cependant, au commencement du xvIIIe siècle, la peine se compliquait quelquefois. En 1705, une nommée Marie Coole, de la province d'Yorck, ayant trouvé son père endormi, lui coupa la gorge de deux coups de rasoir. Cette malheureuse, prise et interrogée, eut l'impudence d'insulter aux magistrats, en disant qu'elle n'avait pas cru que c'était un crime de tuer son père, puisque le parlement avait fait mourir son roi, qui était le père du peuple, et que la reine avait laissé mourir le sien en exil, sans lui procurer aucun secours : on lui fit couper la langue et le poignet, ensuite elle fut brûlée. En 1802, on pendait pour ce crime; mais en 1812, on le traitait de folie, et on condamnait le coupable à la prison perpétuelle.

ATHÈNES. Solon n'avait pas prononcé de peine contre ce crime, parce qu'il ne croyait pas qu'il pût exister.

Chine. « S'il arrivait qu'un fils maltraitât son père, soit par des paroles injurieuses, soit par des coups, ou, ce qui est également rare et horrible, que dans un transport de fureur il devînt parricide, l'alarme se répandrait dans toute la province, la punition s'étendrait jusque sur ses parens, et les gouverneurs même courraient risque d'être déposés, parce qu'on supposerait toujours que ce malheureux enfant n'aurait pu parvenir que par degrés à ce comble d'horreur, et que ceux qui devaient veiller sur sa conduite auraient prévenu le scandale, s'ils eussent apporté une juste rigueur à le punir de ses premières fautes : mais alors il n'y a pas de châtiment trop sévère pour le coupable. Il est coupé en mille pièces; sa maison est détruite, et l'on élève un monument pour éterniser l'horreur d'une si détestable action. »

EGYPTE. On perçait toutes les parties du corps du parricide avec des pointes de roseau de la longueur d'un doigt; on le plaçait ensuite sur des épines, et on l'y brûlait.

France. Avant 1789, les parricides étaient condamnés à faire amende honorable, à avoir le poing coupé, à être rompus vifs et jetés au feu. L'assassinat du souverain était considéré comme parricide. Dans ce dernier cas, on ajoutait encore à la peine. Damien, comme Ravaillac, fut condamné à « être tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras de jambes, sa main droite, tenant en icelle le couteau

dont il a commis ledit parricide, brûlée de feu de soufre, et sur les endroits où il sera tenaillé, jeté du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix résine brûlante, de la cire et du soufre, fondus ensemble; et ensuite son corps tiré et démembré à quatre chevaux, et ses membres consumés au vent, réduits en cendres, et ses cendres jetées au feu. » On a remarqué qu'Enguerrand de Marigny, chambellan, châtelain du Louvre, surintendant des finances, grand-maître-d'hôtel de France et premier ministre de Philippe-le-Bel, puis de Louis X, ayant déplu au comte de Valois, oncle de Louis, et accusé, en conséquence, d'avoir aidé sa femme et sa sœur à envoûter (1) le roi et autres barons, ne fut condamné qu'à être pendu, quoique déclaré atteint et convaincu d'un horrible parricide. Aujourd'hui, le coupable condamné à mort pour parricide est conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nu-pieds, la tête couverte d'un voile noir; il est exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fait au peuple lecture de l'arrêt de condamnation; il a ensuite le poing droit coupé, et est immédiatement exécuté à mort, c'est-à-dire guillotiné (article 13 du Code pénal). L'attentat ou le complot contre la vic ou contre la personne du roi, est puni comme parricide (art. 86 du même

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire, qu'ils avaient fait faire leurs images en cire. On croyait alors qu'en piquant ou en brûlant ces sortes de figures avec des opérations magiques, ces impressions s'étendaient sur ceux qu'elles représentaient. L'exécution de Marigny eut lieu le 30 avril 1315. Et c'était alors le bon temps!

PART. 27

Code); mais il n'est point ajouté à la peine comme autrefois.

— Grège. Voy., au présent article, le mot Athènes, et au t. 1, p. 106, le mot Adultère.

Rome. Il n'y avait pas de loi contre le parricide. à Rome, avant l'an 652 de sa fondation. Mais alors, un Publicius Maléolus, ayant tué sa mère, donna occasion d'en régler la peine: ce fut d'abord d'être noyé, cousu simplement dans un sac de cuir de bœuf (1). Ce genre de supplice fut ordonné par Tarquin-le-Superbe, pour un prêtre qui avait révélé le secret des mystères. Pompée, consul pour la seconde fois, confirma la loi qui avait fixé cette peine, et ajouta qu'on mettrait un chien, un coq, un singe et des serpens, le tout en vie, dans le même sac avec le criminel, avant de le noyer. Ce supplice cessa d'être en usage au temps de l'empereur Adrien; alors on brûla vif, ou on exposa aux bêtes les coupables.

PART, du latin partus, fruit de la conception; enfant. On distinguait en jurisprudence l'exposition, la supposition et la suppression de part. Voy. Avortement, t. II, p. 206; — Enfans, t. III, p. 477; Infanticide, t. IV, p. 204; et Supposition d'enfant.

PARTIES NATURELLES. Presque tous les peuples ont imaginé de punir différens crimes ou

<sup>(1)</sup> Quelques historiens croient que cette loi sut faite par les décemvirs, et ils disent qu'elle était en quelque sorte oubliée lorsqu'on la remit en usage, vers l'an 600 de Rome, au sujet d'un parricide commis par Lucius Hostilius.

d'exercer leur vengeance par des mutilations ou des blessures faites à ces parties.

Angleterre. Autrefois on coupait les organes de la génération à un criminel avant de l'exécuter; on les brûlait devant lui, et on lui disait : Misérable, tu ne méritais pas de recevoir le jour, et tu n'es pas digne de laisser de postérité. Les délits de chasse étaient punis de ce supplice. Lorsque la reine Isabelle, sœur de Charles -le-Bel, roi de France, et femme d'Edouard II, roi d'Angleterre, repassa dans ce pays et fit la guerre à son époux, le favori d'Edouard, le jeune Spencer, étant tombé entre ses mains, elle le fit condamner à être pendu; mais elle voulut que l'arrêt portât qu'on arracherait au patient les parties dont il était jugé avoir fait un coupable usage avec le monarque : l'arrêt fut exécuté à la potence, et la reine ne craignit pas de voir l'exécution. Il est à remarquer qu'elle avait alors publiquement auprès d'elle son amant Mortimer.

BOTHNIE. La contusion des parties viriles accompagne le supplice de la strangulation.

EGYPTIENS. Ils rendaient eunuque celui qui vio-

lait une femme libre.

France. Joinville rapporte la sentence suivante, que Louis IX rendit contre un des chevaliers qui l'avaient accompagné dans son voyage d'outremer: « Dans la ville de Césarée, un chevalier ayant été trouvé au bordeau, fut condamné par condition, ou que la ribaude avec laquelle il avait été trouvé le menerait parmi l'armée, en chemise, ayant une corde liée à ses génitoires, laquelle la ri-

baude tiendrait d'un bout; ou, s'il ne voulait souffrir telle chose, qu'il perdrait son cheval et harnais, et qu'il serait chassé et forbanni de l'armée du roi. » Le chevalier dit qu'il aimait mieux perdre son cheval et armure, et quitta l'armée. On lit dans la vieille histoire de Robert-le-Diable, duc de Normandie, que ce prince fit pendre l'abbé de Sainte-Geneviève, par les parties sexuelles, à la porte de l'abbaye, pour lui avoir envoyé des os de chat en place des reliques qu'il lui avait demandées.

Fristens. La loi de ces peuples ordonnait que les coupables de vols faits dans les temples, seraient conduits sur le bord de la mer, que là on leur fendrait les oreilles, qu'on les châtrerait, et qu'ils seraient ensuite immolés aux dieux, dont ils avaient pillé les temples.

Inoquois. La Potherie rapporte, dans son voyage, qu'une femme ayant eu un de ses parens tué à la guerre, voulut exercer sa vengeance en tourmentant un Français, et que, pour cela, elle fit rougir un fer qu'elle lui enfonça dans les testicules, ce qui est réputé pour le plus affreux de tous les supplices.

Juida. Un nègre de ce pays fut surpris avec une des femmes du roi. On le plaça d'abord sur une élévation, pour servir de but à plusieurs grands, qui lui lancèrent leurs zagaies; on l'amena ensuite auprès de la coupable; on lui coupa les parties viriles à ses yeux, et on l'obligea de les jeter lui-même au feu.

KAMTCHADALES. Ces peuples, fort enclins au sui-

cide, emploient quelquesois le moyen de se serrer les testicules d'une manière violente, et parviennent ainsi à s'étouffer.

Monomotapa. Les guerriers ont, après le combat, l'affreuse coutume de mutiler les captifs, et d'en présenter à leurs femmes les parties naturelles; celles-ci font gloire de porter au cou ces tristes marques de la victoire de leurs maris.

Naples. Guillaume III, fils de Tancrède, et qui lui avait succédé sur le trône de Naples, après s'en être vu arraché par l'ambitieux Henri II, empereur d'Allemagne, fut, en outre, victime de cruautés inouïes de la part de son vainqueur, qui ne se contenta pas de lui crever les yeux, mais le dégrada de l'humanité, et le priva de la faculté de se créer des vengeurs.

Portugal. Gama, célèbre navigateur de cette nation, revenant en Europe, cut à se plaindre de la trahison d'un Maure: il le fit d'abord fouetter, puis il ordonna de le lier par les parties naturelles, et de le tirer de bas en haut avec une poulie.

Romains. Ils crucifiaient de trois manières, parmi lesquelles figurait celle de clouer le criminel à un arbre par les parties naturelles. Entre les nombreux tourmens qu'inventa Tibère, un des plus cruels fut celui de faire boire beaucoup de vin à ses victimes, sans qu'elles fussent instruites du supplice qui devait s'en suivre, et qui consistait à leur faire lier les parties naturelles avec de petites cordes, en sorte qu'elles eussent à souffrir et de la ligature et de la rétention qu'elle occasionerait.

Visigoths. Ils ôtaient les parties viriles aux р é-

dérastes, et c'est la seule mutilation qu'ordonne leur Code.

Voy. Castration, t. III, p. 173.

PASSAGE. Les art. 471 et 475 du Code pénal prononcent de légères amendes contre ceux qui passent sur le terrain d'autrui, ou y feraient passer des bestiaux avant la récolte ou pendant que le terrain est préparé ou ensemencé.

PASSE-PORT, permission de voyager. Le nom de passe-port semblerait indiquer que cette permission ne devrait être exigée que pour la sortie ou l'entrée du royaume, mais elle l'est également pour l'intérieur, et même l'article 6 du t. 111 de la loi du 10 vendémiaire an 4, porte l'obligation de se munir de passe-port pour sortir de son canton. La loi qu'on vient de citer, et celle du 28 mars 1792, prononcent la mise en état d'arrestation de tout individu voyageant sans passeport. C'est un singulier contraste que la création d'une mesure aussi contraire à la liberté individuelle au moment même où l'on proclamait la liberté publique. Il faut l'attribuer à la fois aux craintes d'un gouvernement ombrageux et au besoin d'une police sévère. Sous ce dernier rapport seul, sans doute, cette mesure, qui ne devait être que provisoire, d'après la loi de 1792, continue à être en vigueur. Un décret impérial, du 18 septembre 1807, règle la forme et le prix des passe-ports. Il ne peut être payé pour chaque passe-port, pour tous frais, que la somme de deux francs. Divers réglemens modifient encore les dispositions relatives à ces actes. Enfin, le Code

pénal (article 155 et suivans) prononce des peines pour la fabrication ou falsification d'un passeport, pour l'usage d'un passe-port faux, et étend ces peines aux officiers publics, témoins, logeurs et aux aubergistes qui ont concouru à commettre ou pallier ce délit. Le faux, dans cette espèce de délit, n'est puni que d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Les autres cas entraînent la même peine, mais plus restreinte. L'officier public qui a concouru sciemment à une supposition de nom sur un passe-port, encourt la condamnation au bannissement.

PASSER par les armes, par les baguettes, par les courroies, par les verges. Voy. Armes (passer par les), t. I, p. 421; BAGUETTES (passer par les), t. II, p. 240; Courroies (passer par les), t. III, p. 307; Verges (passer par les).

PASSE-VOLANT, homme qui, sans être en-

PASSE-VOLANT, homme qui, sans être enrôlé, se présente dans une revue pour faire paraître une compagnie plus nombreuse, et pour tirer la paie au profit du capitaine. Sous François I<sup>er</sup> et Henri II, les passe-volans, reconnus pour tels, étaient pendus, et le capitaine cassé. Les ordonnances de Louis XIV, des 1<sup>er</sup> juin 1675 et 14 juin 1702, avaient condamné les passe-volans à avoir le nez coupé. L'article 43 de l'ordonnance du 13 juillet 1727 prononce contre eux la peine des galères à perpétuité, et ordonne que les officiers qui les auraient présentés seraient cassés. Aujourd'hui, le passe-volant serait puni comme complice de l'officier qui l'aurait fait paraître à la revue, et tous deux seraient condamnés à trois ans çues, d'après le t. vII. de la loi du 21 brumaire an 5.

PASSION. Les chrétiens désignent par ce mot les tourmens et la mort que J.-C. a endurés. La partie de l'Évangile qui comprend le récit de ses souffrances s'appelle aussi passion. Il est inutile de retracer les détails d'un supplice que tout le monde doit connaître. Au reste, il se borne à trois choses : l'insulte, la flagellation et le crucifiement. Voy. Croix, t. III, p. 309.

PATENTES. Brevet portant permission d'exercer un état ou profession, art ou métier. C'est une création de la loi du 17 mars 1791, qui abolit les corps d'arts et métiers. Plusieurs lois successives furent rendues sur cette matière, attendu que le droit de patente, étant une contribution publique, ne pouvait être ordonné que pour un an. Toutes ces lois furent abrogées par celle du 1er brumaire au 7, qui sert encore aujourd'hui de règle, au moyen du renouvellement qu'en fait, chaque année, la loi sur le budjet de l'État. Un tarif annexé à cette loi de l'an 7 fait connaître les nombreux états ou métiers soumis à ce droit. Il faut ajouter à cette longue énumération, les médecins qui y ont été assujétis récemment. — Les principales dispositions pénales, relatives aux patentes sont: une amende de 500 francs pour tous actes judiciaires relatifs à la profession de l'individu sujet à patente, à la tête desquelles ne serait pas faite la mention détaillée de la patente : la confiscation des marchandises est aussi prononcée contre le commerçant non patenté qui les aurait vendues

ou exposées en vente hors de son domicile. Quant à celui qui vend à son domicile, l'article 38 de la loi de brumaire an 7, porte qu'il en est dressé procès-verbal pour faire poursuivre le contrevenant conformement à la présente loi; mais cette loi n'assigne nulle part de peine répressive pour ce cas. On ne pourrait que s'en référer à l'article 19 de la loi de 1791, qui dispose ainsi : Tout particulier qui fera le négoce, exercera une profession, art ou métier quelconque, sans s'être pourvu de patente, serà condamné à une amende du quadruple du prix fixé pour la patente dont il aurait

dû se pourvoir.

PATERNITÉ. Qualité de celui qui est réputé ou jugé auteur de la conception d'un enfant. — Dans l'ancienne jurisprudence française, la paternité hors du mariage était réputée délit, et la recherche en était admise. La peine était des dommagesintérêts envers la mère, et une provision ou pension alimentaire allouée à l'enfant naturel. L'action en reconnaissance de paternité pouvait être intentée soit par l'enfant, soit par la mère; mais celle-ci devait le faire dans les cinq ans de la conception. Cette action ne s'appuyait le plus souvent que sur des présomptions et la déclaration de la fille ou veuve grosse; déclaration qui, dans le cas d'un premier enfantement, suffisait seule pour faire condamner l'inculpé à payer une provision pour les frais, qu'on appelait de gésine. La condamnation à des dommages-intérêts envers la mère était autorisée par la loi, à cause de la présomption qu'un pareil fait n'avait pu avoir lieu sans quelque

promesse de mariage au moins verbale. Aussi v avait-il des cas où, cette promésse ne pouvant être présumée, les dommages-intérêts n'étaient pas accordés, comme, par exemple, si la plaignante avait su que le séducteur était homme d'église ou marié. Le cas était autrement considérable quand il y avait eu rapt, ou violence, ou promesse formelle de mariage. - L'article 340 du Code civil actuel interdit toute recherche de paternité, hors le seul cas d'enlèvement, et lorsque cet enlèvement coïncide avec l'époque de la conception. - En Angleterre, il suffit de la déclaration de la mère pour faire condamner celui contre qui elle est faite à épouser, ou à payer une somme qui n'est jamais moindre de 25 liv. sterl., et qui peut être quelquefois très-considérable, en raison de la fortune connue ou présumée du père déclaré. Cette déclaration est presque toujours provoquée par les overseers ou surveillans de paroisse qui, dès qu'ils s'aperçoivent de l'état de grossesse d'une fille pauvre, la font arrêter et traduire devant le magistrat, et là, la forcent à déclarer, sous serment sur la Bible, quel est le père de l'enfant : l'individu désigné est aussitôt arrêté et condamné à l'alternative indiquée plus haut. Ce zèle des overseers s'explique par l'état de pénurie où le grand nombre de pauvres met chaque paroisse, qui est chargée de leur subsistance et qui cherche à diminuer ce fardeau. n'importe par quels moyens: Voy. BATARDS, 1.11. p. 357; Promesse de Mariage, Rapt, Séduction. VIOL.

PATROUILLES. La loi du 7 août 1795 porte,

dans son art. 1et, la disposition suivante, confirmée par une autre loi du 4 prairial an 3 : « Tous citoyens surpris en fausse patrouille, seront punis de la peine de mort ». L'art. 2 de cette loi de 1793 était ainsi conçu : « Tout homme qui sera surpris dans les rassemblemens, déguisé en femme, sera également puni de mort. » Ce genre de délit n'entraînerait point aujourd'hui une pareille peine, sauf les circonstances aggravantes et les crimes ou tentatives de crimes qui l'auraient accompagné.

PATURAGE. Ceux qui ont droit de pâturage, dans les forêts de l'État, ne peuvent en user que dans les endroits que les officiers des eaux-et-forêts ont déclarés défensables, c'est-à-dire où les arbres sont assez forts pour n'avoir pas à craindre la dent des animaux : certaines espèces d'animaux, les chèvres, brebis, moutons, en sont exclues. Les délinquans sont punis par la confiscation des bestiaux trouvés en délit, et, dans le cas où ils ne pouraient être saisis, il est prononcé contre eux des amendes fixées par des réglemens particuliers, auxquels on doit se conformer dans chaque localité. Quant au délit de pâturage dans les propriétés particulières, il ne peut fournir qu'une action en dommages-intérêts. - La loi romaine voulait que le troupeau qu'on avait mené paître dans le champ d'autrui, fût livré, ou qu'on réparât le dommage. — Chez les Salaminiens, on arrachait les dents à un porc qui paissait la moisson d'autrui.

PAU-LO. Voy. PAO-LO.

PAUSICAP, espèce d'instrument de supplice chez les Athéniens. C'était une machine ronde, dans laquelle on mettait le cou du patient, de telle manière qu'il ne pouvait lever la main vers sa tête. Voy. Canque.

PAVÉS. Les anciens réglemens prononçaient contre ceux qui dépavaient les rues, la peine du carcan, et, en cas de récidive, les galères; les recéleurs étaient condamnés à 1000 fr. de dommages-intérêts. Des peines aussi sévères étaient prononcées contre ceux qui troublaient les paveurs dans leurs ateliers, ou arrachaient les pieux mis pour la sûreté de leurs ouvrages, les bornes placées pour empêcher le passage des voitures, les bornes milliaires, parapets, etc. Toutes ces dispositions pénales sont aujourd'hui abrogées, et ces différens crimes ou délits sont punis par l'art. 438 du Code pénal, et ceux relatifs aux vols.

PAYE SAISIE. C'était une des peines militaires chez les Romains; elle était réputée ignominieuse, et s'infligeait principalement à ceux qui quittaient leurs enseignes. On leur retranchait la paie pour tout le temps qu'ils avaient servi avant leur faute.

PEAU (ARRACHER LA). Ce supplice est un des plus douloureux à cause du grand nombre de ramifications nerveuses que l'on offense dans l'exécution. En Chine, le voleur cruel est coupé en dix mille morceaux; mais avant cette opération, l'exécuteur attache le criminel à un poteau, lui cerne la tête, en arrache la peau de force et l'abat sur les yeux du patient. Voy. Écorcher vif, t. III, p. 449; Ongles de fer.

PEAUX DE BÊTES (ENFERMÉ DANS DES). Plusieurs auteurs romains font soi que, sous l'empire, un des

supplices usités consistait à envelopper le patient dans une peau de bête, pour le faire dévorer par des chiens.

PÈCHE. Cette matière est encore réglée par les dispositions de l'ordonnance de 1669, sauf les modifications apportées par l'arrêté du gouvernement du 28 messidor an 6, l'art 1<sup>er</sup> de la loi du 15 avril 1791, et les art. 12, 13; etc., 18 de la loi du 14 floréal an 10.

D'après cette dernière, « Tout individu qui, n'étant ni fermier de la pêche, ni pourvu de licence, pêchera dans les fleuves et rivières navigables, autrement qu'à la ligne flottante et à la main, sera condamné:

» 1° A une amende de 50° fr. au moins et 200 fr. au plus;

» 2° A la confiscation des filets ou engins de pêche;

» 3° A des dommages-intérêts envers le fermier de la pêche, d'une somme pareille à l'amende.

» L'amende sera double en cas de récidive. »

Les délits sont poursuivis et punis de la même manière que les délits forestiers. L'administration forestière est chargée de la police et surveillance de la pêche. Quant à la pêche de mer, elle est déclarée libre, sauf l'observation des diverses ordonnances qui en règlent la forme et le genre des instrumens. Les contrevenans encourent diverses amendes, et, en certains cas, la confiscation de ces instrumens.

PÉCULAT. Crime de ceux qui détournent les deniers publics. Chez les Romains, ceux qui étaient convaincus de ce crime étaient punis de mort, et ils ne pouvaient en obtenir l'abolition. Parmi eux, on appelait péculat militaire, le larcin de tout ce qui était sacré, ou qui appartenait à la république; tel était le pillage fait sur les ennemis. La loi Julia punissait ce crime, suivant les circonstances, par la déportation ou la confiscation des biens des coupables; mais sur la fin de la république, et malgré les réclamations de Caton, on fut obligé de fermer les yeux sur la punition du péculat militaire, car alors tout le monde s'en rendait coupable. Les empereurs rendirent à ce sujet de nombreux édits dans lesquels la poine fut modifiée et diminuée progressivement; le péculat fut puni alors de la déportation, de la confiscation et de la condamnation à la restitution du double. Anciennement, en France, le péculat était puni de mort. comme chez les Romains. La plus ancienne ordonnance qui ait paru en France; sur ce crime, est du mois de juin 1532; elle veut « Que tous financiers, de quelque état ou qualité qu'ils soient, qui se trouveront avoir falsifié acquits, quittances, comptes et rôles, soient pendus. > Par l'article 6 qui suit, le roi « entend que l'argent de ses finances ne soit employé à autre chose si ce n'est à ses affaires, et par ainsi (est-il ajouté), s'il se trouve quelqu'un maniant ses finances qui prête ses deniers, les billons, les baille à usure, les mette en marchandises, les applique à son profit particulier, ou les convertisse en autre chose que les commissions, les ordonnances, ou leurs offices portent, qu'il soit puni de la même peine que

ci-dessus.» Cette ordonnance, n'ayant point été enregistrée au parlement, ne fut pas exécutée. Puis vint l'ordonnance de François Ier, du mois de mars 1545, qui porte: « Que le crime de péculat sera puni » par confiscation de corps et de biens, par quel-» ques personnes qu'il ait été commis; que si le dé-» linquant est noble, il sera, outre ladite peine, » privé de noblesse, et lui et ses descendans dé-» clarés vilains et roturiers, et que si aucuns comptables se latitent (cachent) et retirent du » royaume sans avoir rendu compte et payé le re-» liquat par eux dû, il sera procédé contre eux » par déclarations de mêmes peines que ceux qui » ont commis le crime de péculat. » Depuis cette ordonnance il y a eu peu d'exemples de personnes punies de mort pour crime de péculat. L'abolition en a souvent été accordée moyennant certaines sommes, et notamment par un édit de Louis XIII du mois d'octobre 1624. Deux autres édits, l'un de juillet 1665, et l'autre du mois d'août 1669, font voir que le péculat n'était plus puni que pécuniairement. Cependant la pénalité sur le péculat varia constamment, et fut tantôt sévère, tantôt indulgente. On rencontre dans les dispositions à ce sujet la même instabilité. En 1701, parut contre le péculat une déclaration d'une sévérité effrayante, et pour les coupables, et pour les juges : elle porte que « Les accusés reconnus coupables de péculat seront punis de mort, sans que les juges puissent modérer cette peine, à peine d'interdiction, et de répondre en leur nom des dommages-intérêts. » Malgré cette ordonnance,

les infidélités, les déprédations que commettaient les trésoriers, les caissiers, les gens de finances, s'étaient multipliées au point, qu'en 1716, on crut nécessaire de créer une chambre appelée chambre de justice, comme si toutes les autres n'eussent été que des chambres d'indulgence. Cette chambre agit avec tant de rigueur, qu'on ne voyait plus que familles alarmées. Une déclaration du 18 septembre 1716 vint calmer l'effroi universel, et changea en peines pécuniaires les peines capitales ou afflictives que l'édit du mois de mars précédent avait permis aux juges d'infliger. En 1717, la chambre de justice fut supprimée, et une amnistie générale ramena la sécurité. Depuis, les coupables de péculat ont été condamnés, les uns à l'amende honorable, d'autres au bannissement, quelques-uns aux galères limitées, et même aux galères à perpétuité: toujours l'incertitude et l'arbitraire régnèrent dans les décisions de ce genre sous l'ancienne jurisprudence. L'histoire apprend qu'il s'est trouvé parmi les hommes du plus haut rang, des coupables de péculat, et que l'élévation de leurs dignités, l'éminence de leurs places, ne les ont pas mis à l'abri du châtiment. - En 1539, l'amiral Chabot, accusé et convaincu d'avoir diverti les deniers royaux, fut, par arrêt rendu contre lui, destitué de tous honneurs, condamné à l'amende et relégué. — Quatre ans après, le chancelier Poyet, sur l'accusation du même crime, fut condamné à une amende de 100,000 francs, à être dégradé de sa charge, et au bannissement pour cinq ans. -Le connétable de Montmorency, instruit que le

sieur de Châteaubriand s'était rendu coupable de péculat dans le maniement des fonds destinés par François ler à l'établissement d'un port dans la ville de Rennes, songea, non a le forcer à une restitution, mais à s'emparer pour lui-même des profits de ce crime. Pour cela il effraya Châteaubriand, en lui peignant la colère du roi (qui ignorait toute cette intrigue). Le résultat en fut que le délinguant céda au connétable sa maison et sa terre de Châteaubriand, moyennant quoi, le connétable obtint des secrétaires d'État un brevet portant quittance générale de tous les deniers perçus, à quelles sommes qu'ils aient pu monter, desquels deniers S. M. faisait don au sieur de Châteaubriand. Ainsi un voleur volait un autre. -Par arrêt du parlement de Toulouse, le maréchal de Biez, convaincu d'avoir détourné à son profit des deniers destinés à la solde de ses troupes, fut déclaré indigne de ses charges, condamné à de fortes restitutions, destitué de son grade de maréchal de France pour cinq ans, et bauni de la cour. — On peut mettre au nombre des illustres accusés qui furent punis pour crime de péculat, le maréchal de Marillac, qui, sous ce prétexte, victime de la haine du cardinal de Richelieu, fut jugé par des commissaires dévoués au ministre, et décapité en 1632. — Tout le monde sait la disgrâce du célèbre Fouquet, et sa condamnation au bannissement perpétuel, qui, par des considérations d'État, fut changée en une prison, aussi perpétuelle. L'intrigue eut au moins autant de part que la justice à cette condamnation. Colbert, qui





Peignes de fer (Déchirer anec des)

en profita, et madame de Chevreuse, en furent les agens principaux, et le frère même de l'accusé, homme intrigant, audacieux et ennemi déclaré du surintendant, le desservit auprès du roi, en lui reprochant d'avoir dépensé 15 millions à Vaux. - Une autre condamnation, du 27 mars 1665, rendue contre un sieur de Fargues, et qui conduisit cet accusé au gibet, a donné lieu à quelques imputations, calomnieuses sans doute, dirigées contre le président de Lamoignon. La vérité est que le sieur de Fargues était vassal du président pour la terre de Courson; qu'il fut condamné pour des malversations très-anciennes, et que sa terre de Courson fut donnée par le roi à M. de Lamoignon. — Le Code pénal de 1791 prononçait la peine de quinze ans de fers contre tout fonctionnaire public qui serait convaincu d'avoir détourné des deniers publics dont il était comptable. - Mais le Code de 1810 substitue d'autres dispositions à celles-là dans ses art. 169 et suivans. Voy. Dépositaires publics, t. III, p. 377; Pendaison, p. 44 de ce volume.

PÉDÉRASTIE. Voy. Amour socratique, t. I,

pag. 321, et Sodomie.

PEIGNES DE FER. Parmi les différens supplices usités chez les Hébreux, don Calmet note celui de déchirer le patient avec des peignes de fer. — Les relations de divers voyageurs font aussi mention de ce supplice employé par quelques nations sauvages, et particulièrement par les Canadiens envers leurs prisonniers, auxquels ils ne donnent la mort qu'après les plus affreuses tortures. C'estre

pour les tribus sauvages le plus haut point d'honneur, après celui de vaincre, que la constance et l'impassibilité au moins extérieure, au milieu des plus affreux supplices.

PEINE (REMISE ET COMMUTATION DE). Voy. ABOLITION, t. I, pag. 45; Amnistie, t. I, p. 311; Grace,

t. IV, p. 153.

PEINES. Voy. L'Introduction.

PEINTRES. Les Thébains, au rapport d'Ælien. condamnaient à l'amende les peintres et sculpteurs qui travaillaient mal.

PELLE. En 1673, un très-brave officier nommé Du Pas rendit Naerden au prince d'Orange le 14 septembre. Il n'avait tenu, à la vérité, que quatre jours; mais il n'avait remis la ville qu'après un combat de cinq heures, donné sur de mauvais ouvrages, et pour éviter un assaut général, que la garnison faible et rebutée était incapable de soutenir. Louis XIV, irrité du premier affront que recevaient ses armes, fit condamner Du Pas à être traîné dans Utrecht une pelle à la main, et son épée fut rompue. Du Pas se fit tuer un an après, au siége de la petite ville de Grave, où il servit comme volontaire.

PENDAISON, PENDRE. Attacher un crimiuel, par quelque partie de son corps, à un objet élevé, tel qu'un arbre, une potence, etc., en sorte qu'il n'ait pas d'autre point d'appui. Ce supplice est employé, soit pour faire mourir, comme quand on pend par le cou, ce qui détermine la strangulation; soit pour faire endurer au condamné un état de gêne plus ou moins douloureux, comme la

## Pendaison .



Supplice de la corde .



pendaison par les aisselles; enfin, on pendait autrefois au gibet le corps des suppliciés déjà étranglés ou décapités. On va voir comment et pour quelles causes cette peine est ou a été appliquée dans différens pays.—On pendait chez les Anciens, non à des potences, mais à des arbres, à moins qu'on ne considère la croix comme une potence. Voy. Croix (supplice de la), t. III, pag. 369. Pendant le supplice, on voilait le visage du criminel. On pendait quelquefois les coupables par un pied sculement, et on leur attachait un poids au cou; on les pendait aussi par un bras ou par les deux, et on les fouettait avec violence jusqu'à ce qu'ils rendissent l'âme.

ALLEMAGNE. Le Code criminel de Charles V condamne le déserteur qui est en même temps transfuge et voleur, à être pendu et étranglé, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Même peine contre l'homme qui se rend coupable de vol périlleux, c'est-à-dire avec escalade, effraction ou port d'armes, ou quand le vol est commis pour la troisième fois; si c'est une femme, elle est précipitée dans l'eau. Le vol des vases sacrés est aussi puni de la pendaison; mais préalablement le condamné a le poing coupé. Ce fut à Trèves qu'eut lieu la première exécution pour crime de controverse religieuse, sous l'empire du tyran Maxime. Les condamnés, Priscillien et ses adhérens, furent pendus. Leur crime était de soutenir que les âmes étaient des émanations de Dieu, que la Trinité ne contient point trois hypostases, et, de plus, ils poussaient le sacrilége jusqu'à jeûner le dimanche. Les poursuites furent dirigées par les saints évêques espagnols Idacio et Ithacus. Ils obtinrent qu'avant de faire mourir les accusés, on les appliquerait à la question en leur présence. Saint Martin, évêque de Tours, fut obligé de fuir de Trèves pour éviter la question, que les prélats espagnols lui auraient donnée à lui-même comme hérétique, pour avoir sollicité la grâce de Priscillien.

Angleterre. On n'y connaît guère d'autre genre de supplice que la corde pour les deux sexes, de quelque rang que soit le coupable; la décapitation est une faveur que la clémence du souverain n'accorde que rarement aux pairs; elle ne peut être regardée que comme une exception à la loi. Lorsqu'un accusé est déclaré coupable d'un crime entraînant la peine capitale, le juge lui prononce sa sentence en ces termes: N..., you are sentenced to be hanged by your neck, till you be dead, dead, deud. « N..., vous êtes condamné à être pendu par votre cou, jusqu'à ce que vous soyez mort, mort, mort.» - Les criminels condamnés, en attendant leur supplice, se réjouissent autant qu'ils le peuvent dans leur prison, mangent tout ce dont ils penvent disposer, en le convertissant en espèces, jusqu'à leur propre cadavre, qu'ils vendent aux chirurgiens. Ils marchent, en général, avec assurance vers le lieu de l'exécution, liés par la corde qui doit terminer leurs jours, et assis sur une charrette tendue en noir. Ils peuvent même obtenir la permission de se servir d'un carrosse. Arrivé au lieu du supplice, le condamné, qui, dans ce moment, doit être sur la charrette, est délié par le

bourreau, qui fixe un bout de la corde à la traverse de la potence, et ajuste l'autre au cou du patient. Puis l'exécuteur lui couvre la tête d'un bonnet qu'il rabat sur le visage jusqu'au menton, et sur le signal que fait le premier schériff, il touche le cheval, la charrette avance, et l'office du bourreau se trouve rempli d'une manière imperceptible. Après une heure de suspension, on détache le corps, on le rend aux parens, hors le cas d'assassinat; alors il est livré aux écoles d'anatomie pour être disséqué. - Anciennement la qualité de pair faisait quelquefois commuer la peine capitale; le bénéfice de clergie avait le même effet, en sorte que le malheureux qui ne savait pas lire, et qui, par cette raison, était plus excusable d'ignorer la loi, était pendu pour vol, et celui que son éducation rendait plus criminel avait la vie sauve. Voy. Pouce Marqué. — On n'exécute aujourd'hui que cinq ou six condamnés sur cent: ce sont les coupables de grands crimes, avec des circonstances très-graves, tels que l'empoisonnement, les assassinats multipliés, le parricide, etc.; encore ce dernier crime est-il dans le nombre de ceux dont les coupables sont déclarés lunatiques. Voyez ce mot, t. IV, p. 442. Il est à remarquer qu'en Angleterre le préjugé de l'infamie ne poursuit pas dans l'opinion publique les parens d'un criminel exécuté, comme cela arrive dans plusieurs autres pays, et cependant il y existe une loi, désignée sous le nom de corruption du sang, qui rend le parent du condamné, à quelque degré qu'il soit, incapable de posséder aucune

place ou emploi, et le déclare par conséquent infâme.

Arabie. La pendaison est au nombre des peines que prononce l'émir-juge, sans appel, en matière criminelle.

BOTHNIE. Le criminel qui a subi le supplice de la strangulation (voyez ce mot) est suspendu à un arbre voisin; et si le criminel est un raya (esclave), on le laisse pendre à un pied de terre, afin que les chiens puissent dévorer son cadavre.

Chine. Dans le xvii° siècle, ce pays souffrit à la fois deux invasions. L'empereur Hoait-Sang, voyant son palais près d'être envahi, exhorta quarante femmes qu'il avait à se pendre, comme l'avait déjà fait l'impératrice, afin d'échapper aux insultes de l'ennemi. Sa fille unique, âgée de quinze ans, ayant refusé de suivre cet exemple, ce bon prince (ainsi que l'appelle le jésuite Mailla) lui donna un grand coup de sabre, et la laissa pour morte.

Corse. Les statuts criminels de cette île, dressés pendant la dépendance de la république de Gênes, portaient la peine de la corde contre ceux qui commettaient des vols avec violence, mais au-dessus de 100 liv. Les vols au-dessous de cette somme n'étaient punis de mort qu'à la troisième fois.

Espagne. Quand un criminel doit être seulement pendu, une demi-heure avant l'exécution, un frère de la Hermandad de la Misericordia parcourt les rues en demandant pour les frais des funérailles de l'infortuné; il a une clochette d'un timbre sépulchral, et dont les vibrations déchirantes sont

elles-mêmes un supplice. A Madrid, la cloche des pendus de l'église Saint-Martin trouble les airs de ses sons lugubres, qui représentent les douleurs de l'agonie, et invite les Espagnols à prier le ciel pour l'âme du coupable. Plus d'une mère est dans l'habitude de mener ses enfans en bas âge au spectacle d'une semblable exécution, et de les frapper violemment au moment du dernier soupir du mourant, afin que l'exemple, se gravant dans leurs tendres organes, les préserve à jamais de commettre de pareils crimes. En ce pays, la famille d'un pendu est déshonorée, et obligée de fuir à cause des affronts et des outrages dont l'opinion publique l'abreuve. Suivant la rigueur des lois espagnoles, tout criminel, après avoir resté quarantehuit heures dans une chapelle destinée à cet usage, doit être mené au lieu de l'exécution sur une claie. La pitié a substitué à cette claie un vaste panier d'osier, auquel est'attelé un mulet; en outre, une confrérie de pénitens soutient le panier et le porte de manière que le corps du malheureux ne touche pas à la terre; et leur nombre est tel que sa vue se trouve dérobée à la multitude, qui ne laisse pas de l'insulter autant qu'elle le peut. C'est ainsi que fut traité don Raphaël Riégo, principal moteur de l'insurrection de l'île de Léon, en 1820, et qui croyait avoir ouvert à l'Espagne l'ère de la liberté. Lorsque le parti constitutionnel se fut dissipé sans combattre devant l'armée française, Riégo fut arrêté, et, le 5 novembre 1823, condamné au supplice du gibet, et déposé le même jour dans la chapelle, où il resta toute la journée du 6. Le 7,

vers midi, son exécution eut lieu, aux cris d'une populace qui faisait entendre le vœu ridicule de viva el rey absoluto, derniers cris qui frappèrent l'oreille du malheureux Riégo, et durent lui être

plus cruels que son supplice.

France. Depuis l'adoption de la guillotine (21 janvier 1790), la potence, la roue et tous les autres genres d'exécution à mort cessèrent d'être en usage: la société punit et ne se vengea plus. Peut-être un jour en viendra-t-on à prévenir ou réparer, ce qui vaudrait mieux encore, si la chose est possible. Parmi les anciens supplices, celui de la corde n'était pas le moins cruel ni le moins hideux : il était réservé aux roturiers. Il fut un temps, néanmoins, où les nobles subissaient aussi cette peine. On lit dans les Établissemens de saint Louis qu'un gentilhomme qui séduit et déshonore une demoiselle confinée à sa garde, est dépouillé de son fief; s'il a employé la violence, il est pendu. Dans les derniers temps et avant la révolution, on pendait pour un grand nombre de crimes ou délits, tels que l'infanticide, la bigamie, le vol domestique, le vol militaire, la désertion, la fabrication de fausse monnaie, etc. Voici les détails de l'exécution. Le criminel condamné à ce supplice, avait trois cordes au cou. Les deux premières, de la grosseur du petit doigt et qu'on nommait tortouses, avaient chacune un nœud coulant. La troisième, appelée le jet, ne servait qu'à jeter le patient hors de l'échelle. - Assis dans la charrette de l'exécuteur, le dos tourné au cheval, il avait à côté de lui le confesseur, et le bourreau derrière. Arrivé à la po-

tence, où était appuyée et liée une échelle, le bourreau montait le premier à reculons, et aidait, au moven des cordes, le criminel à monter de même. Tandis que le confesseur remplissait son ministère, l'exécuteur attachait les deux cordes au bras de la potence. Le consolateur descendait; alors, d'un coup de genou, et aidé du jet, l'exécuteur faisait quitter l'échelle au patient, qui se trouvait suspendu. Les nœuds coulans des deux autres cordes lui serraient le cou, et le bourreau, se tenant des mains au bras de la potence, montait sur les mains liées du patient, et, à force de secousses et de coups de genou dans l'estomac, il terminait le supplice par la mort. — En 889, le prévôt de Paris, nommé Henri Capparel, qui avait sait pendre un homme innocent, mais pauvre, à la place d'un riche condamné à mort, fut attaché au même gibet. -Des personnages considérables ont subi, en France, cette peine ignominieuse et cruelle, ou du moins leurs corps ont été exposés sur un gibet. - Le premier fut Enguerrand de Marigny, ministre et favori de Philippe-le-Bel. On l'accusa de péculat; mais son véritable crime était d'avoir donné un démenti au frère du roi, en présence de Philippe. - Le corps de Jean de Montaigu, ministre de Charles VI, fut également porté à Montfaucon après sa décapitation aux halles. La haine du duc de Bourgogne fut la cause de cette injuste condamnation, sur laquelle on revint plus tard; son innocence fut reconnue lorsqu'il n'était plus au pouvoir des hommes de réparer l'injustice. — Olivier le Daim, surnommé le Diable, barbier de Louis XI, et,

comme on sait, son favori, figura aussi au gibet, lorsqu'après la mort du roi il fut permis de rechercher ses crimes — Jacques de Beaune de Semblançai, général ou surintendant des finances sous Charles VIII, Louis XII et François Ier, alla mourir à Montfaucon sous le poids d'une condamnation pour crime de péculat, dont le véritable auteur était Louise de Savoie, mère de François Ier, et régente du royaume pendant la guerre du Milanais. - Lorsque le cruel Anne de Montmorency fut envoyé à Bordeaux, par Henri II, pour pacifier les révoltes qui s'y étaient élevées à l'occasion des impôts onéreux que François Ier avait établis, ce ridicule et barbare guerrier voulut simuler une prise d'assaut, et fit pointer le canon sur la ville pour y entrer par la brèche, bien que les portes lui fussent ouvertes, et que les habitans eussent été au-devant de lui pour le complimenter. Il fit faire le procès à la ville et condamner de dix en dix maisons un Bordelais à être pendu. A cet acte horrible de tyrannie, il joignit encore l'action d'un brigand atroce. — Parmi les magistrats qu'il avait également condamnés à mort, était un nommé Lestonat. Sa femme, jeune et belle, sollicita la grâce de son époux, et, le catholique Anne de Montmorency lui ayant fait entendre à quel prix il mettait cette grâce, elle crut devoir faire ce sacrifice et s'immoler elle-même pour sauver son époux. Mais le connétable, après avoir passé la nuit avec elle, la conduisit à sa fenêtre et lui montra son mari, qu'il avait fait périr, et dont le corps mort etait pendusa une potence. — Tout le monde sait

que Charles IX alla voir au gibet le corps de l'amiral de Coligny, et que, comme les courtisans se plaignaient de l'odeur que commençait à exhaler le cadavre, Charles, renouvelant l'horrible mot d'un empereur romain, leur dit: Sachez que le corps d'un ennemi mort ne sent jamais mauvais. - Jourdain Delisle, un des puissans seigneurs du xive siècle, célèbre par ses brigandages et ses cruautés jusque-là impunis, s'avisa de faire périr un sergent du roi, qui lui signifiait un ajournement. Le haut, puissant et redouté baron fut arrêté, conduit à Paris et pendu (1). En 1501, Brisson, choisi par la ligue pour occuper la place du premier président de Harlay, qui était alors prisonnier à la Bastille, fut arrêté le 15 novembre, par la faction des Seize, et conduit au petit Châtelet, où il fut pendu à une poutre de la chambre du conseil, avec deux autres conseillers, Larcher et Tardif.

ILE DE FRANCE. On y pend les noirs esclaves pour le moindre vol.

ITALIE. Le supplice de la corde y était appliqué aux assassins et aux rebelles. — En 1155, le fameux Arnaud de Bresse, disciple d'Abeilard, qui,

<sup>(1)</sup> Le curé de Saint-Merry, instruit que ce brigand avait épousé la nièce du pape, s'empressa, pour faire sa cour au saint père, d'enterrer le corps de Jourdain Delisle dans son église; et, pour ne pas perdre le mérite d'une si belle action, il lui adressa une lettre dans laquelle il lui disait : « A peine votre neveu était-il pendu; qu'avec grand luminaire nous allâmes le prendre à la potence, et nous » le fîmes porter en notre église, où nous l'avons enterré » honorablement et gratis. »

dix ans auparavant, ayant excité une sédition contre le pape Eugène III, avait réussi à le faire chasser, fut livré à son successeur Adrien IV par l'empereur Frédéric, auprès duquel il s'était retiré lors qu'Eugène rentra dans Rome. Adrien condamna cet enthousiaste turbulent à être pendu et brûlé; il décida que ses cendres seraient jetées dans le Tibre, de peur que ses sectateurs n'en fissent des reliques. -En 1763, une femme est condammée à Crémone, comme complice de l'assassinat de son mari, à être pendue, et son corps jeté dans le Pô. Cette infortunée dément ce crime horrible; mais elle ne peut rendre compte de l'absence de son mari. On l'applique à la question; elle avoue le crime; elle est exécutée. Quatre jours après, le mari se présente. Il cherche à justifier sa femmé; mais on lui dit que, puisqu'elle a été pendue pour l'avoir fait mourir, il ne peut être qu'un imposteur.

Juirs. La suspension ou la corde était en usage chez ce peuple; mais il n'est pas bien sûr qu'on pendît les coupables vivans. Les savans de cette nation disent qu'il n'y avait que les blasphémateurs et les idolâtres qu'on pendait ainsi : pour les autres, on leur ôtait apparemment la vie d'une autre manière, et l'on suspendait ensuite leur corps à

un poteau ou à une croix.

MALABAR. Le traitement que le fameux conquérant Ayder-Kouli-kan faisait souffrir aux Malabares, dont les prisonniers étaient tous pendus par ses ordres, fait présumer que ce supplice était usité dans l'Inde, au moins dans les derniers siècles.

Peut-être avait-il été importé par les Européens, dont Ayder était l'allié.

Maroc. Lorsqu'un malfaiteur est condamné, on le promène dans toutes les rues de la ville, les mains liées derrière le dos, et il doit lui-même annoncer au peuple le sujet pour lequel on le fait mourir. Arrivé au lieu du supplice, on le pend par les pieds à un gibet, et on lui coupe la gorge. Le cadavre reste ainsi suspendu un ou deux jours.

Mazovie. En 1707, Charles XII, roi de Suède, se met à la tête de quarante-cinq mille hommes, et s'avance vers la Mazovie. Six mille paysans lui députent un vieillard de leur corps. Cet homme, d'une figure extraordinaire, vêtu de blanc, et armé de deux carabines, harangue Charles XII. Le monarque fait un signe et l'orateur n'est plus. Les paysans, désespérés, se retirent et s'arment. On les poursuit, on saisit tous ceux qu'on trouve, et on les oblige de se pendre les uns les autres. Le dernier est forcé de se passer lui-même la corde au cou, et d'être son propre bourreau.

Romains. On peut considérer comme une véritable pendaison le supplice de la croix, surtout quand on y fixait le patient avec des cordes. Cette peine n'était guère infligée qu'aux esclaves ou aux barbares, c'est-à-dire aux étrangers. On l'avait cependant employé, dans certains cas, comme châtiment militaire.

Russie. L'histoire de cet empire offre un exemple celèbre de ce genre de supplice, en la personne d'un Démétri, le quatrième des six, qui successie.

vement prétendirent être le Démétri ou Démétrius, fils de Jean Basilides, dont la mort avait été ordonnée, en 1584, par son frère Fédor, et qu'on prétendait n'avoir pas été tué. Ce quatrième Démétrius parut en 1610, et fut reconnu czar par la ville de Pleskou, où il tint sa cour pendant quelques années. Mais bientôt toute la Russie ayant reconnu Michel, fils de Fédor, Démétrius fut livré par les habitans de Pleskou, et finit par être pendu.

Turquie. Pour les crimes autres que l'assassinat, et qui méritent la mort, le supplice est d'être pendu. L'instrument qui scrt à cette exécution, est une potence formée de deux poteaux joints à leurs sommets par une traverse. Des clous droits sont fixés sur la traverse et sur les poteaux. Le patient est amené par les bourreaux, et placé entre les deux poteaux, ayant une corde nouée au cou par une extrémité. Un des bourreaux jette la corde par l'autre bout sur la traverse, hisse le patient à deux pieds de terre, et attache la corde à l'un des poteaux. Le pendu, dont les bras sont libres, peut retarder sa mort, en saisissant la corde au-dessus de sa tête, et se retenir ainsi tant que ses forces le lui permettent; peut-être cette faculté n'est-elle qu'un raffinement de cruauté, car elle prolonge l'attente et la crainte du dernier moment, et par là double le tourment du criminel. Un chrétien surpris avec une femme ou une fille turque est pendu, à moins qu'il ne change son chapeau pour un bonnet. La femme ou la fille ses complices sont mises dans un sac et noyées; puis on expose

leur corps nu au pied de la potence où le chrétien

est pendu.

Venise. Les malfaiteurs et les rebelles périssent ignominieusement sur un gibet, lorsqu'ils ne sont que d'obscurs citoyens. La tête tranchée distingue les nobles.

Voy. Aisselles (pendu par les), t. I, p. 219; Échelle, t. III, p. 446; Fourches patibulaires, t. IV, p. 152; Potence, p. 114; Gibet, t. IV.

PÉNITENCE, mortifications et prières expiatoires; punition imposée par le confesseur; peine.

Angleterre. Dans le droit canon anglais, la pénitence se dit d'une punition ecclésiastique à infliger pour cause de fornication. Voici ce que les canons prescrivent à cet égard. Celui qui a commis le péché de fornication doit se tenir, pendant quelques jours de dimanche, dans le porche ou vestibule de l'église, la tête et les pieds nus, enveloppé dans un drap blanc, avec une baguette blanche en main, se lamentant et suppliant tout le monde de prier Dieu pour lui. Il doit ensuite entrer dans l'église, s'y prosterner et baiser la terre; et enfin, placé au milieu de l'église sur un endroit élevé, il doit déclarer l'impureté de son crime scandaleux aux yeux des hommes, et détestable aux yeux de Dieu. Si le crime n'est pas de notoriété publique, les canons permettent de commuer la peine, à la requête de la partie, en une amende pécuniaire au profit des pauvres. C'est la pénitence qu'on fit subir à Thomas Parr, mort en 1635, âgé de 152 ans, accusé d'avoir fait un enfant à une jeune fille. - La jeune fille pauvre qui,

au moment de sa couche, détruit son enfant ou le va cacher dans un lieu où elle n'a pas, non plus que ses parens, droit de paroisse, est renfermée, si on la découvre, dans la maison de travail nommée Worckhouse. Là on lui impose des tâches pénibles, on l'astreint à une pénitence publique. Cette pénitence consiste à être présentée le dimanche à l'église, pendant les offices du matin et du soir, assise sur une banquette vis-à-vis du prédicateur, séparée de l'assemblée, et vêtue d'étoffes grossières, dont les pièces sont quelquefois mi-parties et de différentes couleurs. Dans cet état, elle est réprimandée à la fin du sermon, avec les expressions les plus dures. Voy. Bâtard, t. II, p. 360.

CALAMINHAM (empire de). Auprès de Timplam, capitale de cet empire, il y a une grotte nommée des pénitens. Tous ceux qui ont commis des fautes vont les racheter dans cette grotte. Ceux de ces coupables en punition volontaire qui croient avoir achevé le temps de leur pénitence, hâtent leur mort en faisant brûler des chardons verts et

des épines, dont la fumée les étouffe.

CHINE. Démeunier a extrait de Duhalde le passage suivant: On traite les Chinois comme les enfans; les cours des tribunaux sont remplies d'hommes en pénitence. Un jeune marié, qui aimait le jeu, perdit une partie de la somme que son père lui avait donnée pour son établissement; les exhortations, les réprimandes et les menaces ne purent le corriger, et ses parens l'amenèrent au tribunal. Le mandarin voulut d'abord lui faire donner la bastonnade, mais il fut moins sévère; il prit en-

suite un livre, composé par l'empereur pour l'instruction de ses sujets, et, l'ouvrant à l'article de l'obéissance filiale, il dit au jeune homme: Vous me promettez de renoncer au jeu et d'écouter les conseils de votre père. Je vous pardonne pour cette fois; mais allez vous mettre à genoux dans la galerie, du côté de la salle de l'audience, et tâchez d'apprendre par cœur cet article: vous ne quitterez le tribunal qu'après me l'avoir répété, et m'avoir juré de l'observer tout le reste de votre vie. Cet ordre fut exécuté ponctuellement. Le jeune homme eut besoin de trois jours pour apprendre l'article. »

Espagne. Au seizième siècle, un dominicain nommé Arbuès tomba sous un fer assassin. Les inquisiteurs jurèrent de venger sa mort. Deux cents individus montèrent sur le bûcher; deux cents autres périrent dans les cachots. « Les inquisiteurs n'épargnant personne, il n'y eut point de famille dans les trois premiers ordres de la noblesse qui ne comptât quelqu'un de ses membres au nombre des condamnés à des peines infamantes, et l'on vit don Jacques de Navarre, fils du fameux infant don Carlos, enfermé dans les prisons de Saragosse, d'où il ne sortit que pour subir une pénitence publique, comme convaincu d'avoir protégé la fuite de quelques-uns des conjurés..... Parmi les accusés qui furent assez heureux pour se réfugier en France, il y en avait un de race noble, nommé Gaspard de Santa-Cruz, qui mourut à Toulouse pendant qu'on le brûlait en effigie à Saragosse. Un de ses fils fut arrêté comme ayant favorisé son évasion; les inquisiteurs le condamnèrent à figurer dans un auto-da-fé public, et à se rendre ensuite à Toulouse pour demander aux dominicains de cette ville que le cadavre de son père fût exhumé et livré aux flammes; il devait, en outre, revenir à Saragosse, et remettre aux inquisiteurs le procès-verbal de cette parricide exécution. La terreur que l'inquisition inspirait au fils de Santa-Cruz fut telle, qu'il se soumit, sans se plaindre, aux ordres barbares qu'elle lui prescrivait, et qu'il eut la bassesse de remplir son exécrable pénitence. »

France. Le roi Robert avait épousé sa cousine. Le pape Grégoire V cassa son mariage, et lui imposa une pénitence de sept ans, sous peine d'anathème. Sous Louis VII, la pénitence était subie, à Paris, au milieu des nombreuses processions dont on récréait la vue des habitans. « L'attention de ces habitans était aussi de temps en temps réveillée par des processions où figuraient, forcément, des hommes, des femmes en chemise, ou entièrement nus. Parmi ces pénitens, les uns portaient, dans leurs chemises, des pierres enchaînées; d'autres, sans chemises, étaient flagellés ou piqués aux sesses avec des aiguillons. » Du temps de Philippe-Auguste, un homme en pénitence publique était suspendu de toutes fonctions civiles, militaires et matrimoniales; il ne devait ni se faire faire les cheveux, ni se faire faire la barbe, ni aller aux bains, ni même changer de linge. Au quinzième siècle; deux hommes, payés par le duc de Bourgogne, ayant été témoigner faussement

contre Jean Juvénal des Ursins, membre du parlement, et s'en étant ensuite confessés au pénitencier de Paris, le légat du pape « leur donna absolution, leur enjoignant pour pénitence d'aller requérir pardon, en chemise, au seigneur des Ursins,
le vendredy sainct, les visages toutefois voilez, ce
qu'ils firent par la bouche de l'un d'eux sans nommer leurs noms, comme ne leur estant commandé:
mais lui qui avoit veu les charges, les nomma tous
par noms et surnoms, dont ils furent si estonnez,
qu'adoncques ils luy récitèrent tout au long ceux
qui auoient esté les subornateurs de leurs tesmoignages. » Voy. Amende honorable, t. I, p. 292, et
Excommunication, t. IV, p. 25.

HÉBREUX. Les pénitences étaient réglées par les pénitentiels. L'auteur du Dict. des cultes, publié en 1770, Delacroix, avance, d'après Buxtorf, que les juifs modernes s'infligent des pénitences trèssévères. « Par exemple, dit-il, un meurtrier est condamné à être fouetté tous les jours, à la synagogue, pendant trois ans. Il doit crier pendant la flagellation : Je suis un meurtrier ! L'usage du vin, de la viande et du linge blanc lui est interdit durant tout le temps de sa pénitence. Il doit avoir au cou une chaîne qui attache en même temps le bras qui a commis le meurtre. Il lui est défendu de couvrir sa tête, excepté une fois par mois. Il doit laisser croître ses cheveux et sa barbe. » Ge que dit Delacroix se rapporte sans doute au temps où les juiss formaient un corps de nation; leur dispersion les soumet aujourd'hui aux lois du pays qu'ils habitent. Voy. Flagellation, t. IV, p. 81. Parsis. Leur horreur va si loin pour les cadavres, que, s'il leur arrive seulement de toucher aux os d'une bête morte, ils sont obligés de jeter leurs habits, de se nettoyer le corps, et de faire une pénitence de neuf jours, pendant lesquels leurs femmes et leurs enfans n'osent approcher d'eux.

Rome. Voici, quant à la durée des pénitences, ce que contiennent de pénalité les canons pénitentiaux: Pour les apostats, dix ans de pénitence. Pour avoir consulté les sorciers et employé la magie, cinq ans. Pour le parjure, quarante jours au pain et à l'eau, et sept ans de pénitence. Pour avoir juré le nom de Dieu, sept jours au pain et à l'eau. Pour avoir parlé dans l'église, pendant le service divin, dix jours au pain et à l'eau. Pour avoir rompu le jeûne du carême une fois, sept jours de jeûne au pain et à l'eau. Pour les filles qui auraient fait avorter leur fruit, trois ans de pénitence. Pour avoir commis un meurtre avec réflexion, pénitence pendant toute la vie, et trois ans s'il a été commis dans un premier mouvement de colère. Pour un vol considérable, cinq ans, et un an s'il est léger. Dix ans pour l'adultère, trois ans pour la simple fornication; toute la vie pour un inceste. Pour les femmes qui, pour plaire, auraient fardé leur visage, et pour ceux qui se seraient masqués, trois ans de pénitence. - L'empereur Henri IV, dit le Vieil et le Grand, désireux de conserver sa couronne, alla trouver Grégoire VII, qui avait délié ses sujets de leur serment d'obéissance. L'audacieux pontise était alors à Canosse. L'empereur, « déjà célébre par des batailles gagnées, se présente à la porte de la forteresse, sans gardes, sans suite. On l'arrête dans la seconde enceinte; on le dépouille de ses habits, on le revêt d'un cilice. Il resta pieds nus dans la cour, c'était au mois de janvier 1077. On le fit jeûner trois jours, sans l'admettre à baiser les pieds du pape... Enfin l'empereur eut la permission de se prosterner aux pieds du pontife, qui voulut bien l'absoudre, en le faisant jurer qu'il attendrait le jugement juridique du pape à Augsbourg, et qu'il lui serait en tout parfaitement soumis. » Henri, victime de l'ignorance et du fanatisme des peuples qu'il devait gouverner, mourut dans l'abandon le plus absolu, à Liége, en 1106, âgé de cinquantecinq ans.

Suède. Jean, roi de Suède, ayant empoisonné son frère, le jésuite Possevin, nonce de Grégoire XIII, lui imposa, pour pénitence de ce fratricide, de ne faire qu'un repas tous les mercredis. Au moins ce jésuite-là n'était qu'absurde!

PENSÉE PUNIE. Parmi les lois particulières au despotisme, on ne saurait en trouver de plus cruellement absurde que celle qu'on trouve dans le code des Lombards. Elle punissait de mort la pensée, comme si l'on pouvait constater un pareil délit. Voici ses termes : « Si quis contrà animam regis cogitaverit, aut consiliatus fuerit, anima sua incurrat periculum. » (Legis Longobard., t. X.) Voy. Lèse-Majesté, t. IV, p. 318, note 1.

PENTESYRINGUE, instrument de supplice, usité chez les Grecs. C'était une machine de bois

à cinq trous, dans lesquels on faisait passer la tête, les bras et les jambes d'un criminel afin qu'il ne puisse se remuer.

PERCEPTEUR. Voy. PÉCULAT.

PERCHES, supplied chez les Hurons. Voy. Assassinat, t. I, p. 485.

PÈRE. Voy. PROSTITUTION, RÉVELATION, VOL.

PÉREGRINE (COMMUNION), sorte de châtiment ecclésiastique. C'était une dégradation des clercs, par laquelle on les réduisait à un ordre inférieur, en les envoyant dans une autre église : de là le nom de pérégrine, du latin peregrinus, étranger. Peut-être aussi, cette dénomination vient-elle de ce que les dégradés étaient réduits à la condition des clercs étrangers. Cette peine est nommée, pour la première fois, dans le troisième canon du concile de Riez, au sujet d'Armentarius, lorsqu'il fut dégradé de son évêché d'Embrun, et qu'on lui permit de se retirer dans toute église où on voudrait charitablement le souffrir, sans pouvoir y faire aucune fonction épiscopale.

PERIPSEMA, CATHARMA, mots grecs synonymes, dont la signification radicale est l'expression du dernier mépris et équivaut aux termes de balayures, ordures, fumier, exécration, fardeau de la terre. Ces deux mots étaient pris, l'un et l'autre, pour désigner les victimes humaines qu'on immolait aux dieux irrités, lorsque, par leur colère, une ville était désolée par quelque malheur, comme la peste, la famine ou quelque autre fléau. Voici en quoi consistait cette expiation. — On se saisissait de l'homme le plus laid qu'il y cût dans la cité,



Supplice cher les Hurons.

Dict de la Pénalité .



afin de servir de remède aux maux qu'on souffrait. Conduit au lieu destiné à sa mort, on lui mettait à la main un fromage, un morceau de pain et des figues; on le battait sept fois avec un faisceau de verges, fait des tiges d'une espèce d'ognons, de branches de figuier sauvage et d'autres arbrisseaux de même nature; on le brûlait enfin dans un feu de bois d'arbres sauvages, et on jetait sa cendre dans la mer et au vent. La formule de l'expiation était cette invocation: Que cette victime soit propitiation pour nous.

PERSÉCUTION, poursuite tyrannique que le souverain exerce ou permet d'exercer, en son nom, contre ceux de ses sujets qui suivent des opinions différentes des siennes, en matière de religion. — Si l'on en excepte le supplice des Machabées, rapporté dans les livres juifs, on ne connaissait guère les persécutions avant l'établissement du christianisme. Mais, depuis cette époque, elles n'ont pour ainsi dire point cessé jusqu'à nos jours. Les chrétiens, d'abord persécutés, devinrent persécuteurs à leur tour, dès qu'ils furent puissans. La naissance des communions réformées fut marquée par des persécutions plus terribles que celles qu'on raconte des païens. Celles-ci, en effet, si l'on en croit les critiques savans et le témoignage de plusieurs pères de l'Église, furent bien moindres qu'on l'a prétendu; et sans compter les supplices commandés par François ler, la Saint-Barthélemy, les massacres d'Irlande, ceux qui curent lieu sous Henri VIII, sous Élisabeth, sous Louis XIV et tant d'autres, l'inquisition surpasserait à elle scule tout ce que les persécutions ont jamais en de tyrannique, de révoltant et d'odieux. Voy. Inquisition, t. IV, p. 210.

PERTE DES ARMES. Ce délit était, chez les Romains, assimilé à la désertion, et le coupable était mis à mort, par ses camarades, à coups de bâtons ou de pierres.

PERTUISANIERS, gardes des forçats. On les nommait ainsi, parce qu'ils étaient armés d'une pertuisane, espèce de lance ou hallebarde courte et propre à défendre un vaisseau à l'abordage. — Les pertuisaniers étaient aux ordres des argousins et sous-argousins (officiers et sous-officiers des chiourmes). Le réglement du 30 juillet 1677 condamnait aux galères perpétuelles les pertuisaniers qui s'absentaient du bagne sans congé, ou qui n'y rentraient pas après son expiration, dans les trois mois de la sommation qui leur en était faite.

PESTIFÉRÉS. Les lois anglaises veillent d'une manière spéciale sur les mesures à prendre contre ceux qui sont attaqués de la peste, afin d'éviter la communication de la contagion. Le statut 1 de Jacques I<sup>cr</sup>, ch. 31, déclare que si quelqu'un, attaqué de la peste, ou qui habite une maison infectée, reçoit ordre du maire, du commissaire de quartier ou de quelque autre officier de la ville ou de la campagne, de ne point sortir de chez lui, il doit y être forcé par le guet, en cas de désobéissance, au risque même de blesser ou de tuer. Si cet individu, malgré la défense qui lui est faite, se montre et communique au dehors, quand même il n'aurait aucun symptôme de peste, il serait puni

comme vagabond, par le fouet, et tenu à donner caution pour une meilleure conduite. Mais s'il avait quelque charbon de peste, il serait coupable de félonie (Voy. ce mot, t. IV, p. 65). Les statuts xxvi et xxix de Georges' II portent que les capitaines de vaisseaux mis en quarantaine qui ne suivent pas rigoureusement les règles prescrites, sont coupables de félonie et condamnés comme tels, sans pouvoir réclamer le privilége clérical. Même peine est prononcée contre les personnes qui s'échappent du lazaret, pour le guet qui néglige son devoir et pour ceux qui apporteraient des lettres des vaisseaux en quarantaine. — Pour ce qui se pratique en France à ce sujet, voy. Quarantaine.

PÉTALISME. Un usage semblable à l'ostracisme fut établi à Syracuse; on le nomma pétalisme, parce qu'on écrivait sur une feuille d'olivier le nom de celui qu'on voulait bannir. Le pétalisme était une institution beaucoup plus inique et rigoureuse que l'ostracisme même, car les principaux citoyens de Syracuse pouvaient ainsi se bannir les uns les autres, en se mettant une feuille d'olivier dans la main. On fut bientôt obligé d'abolir une loi si dure et si funeste, qui privait la république de ses membres les plus utiles.

PÉTITIONS. Celles qui sont adressées au parlement d'Angleterre ne doivent pas être signées par plus de vingt personnes, et présentées par plus de deux seulement, sous peine, par les pétitionnaires, d'être conclamnés à une amende de cent écus et à un emprisonnement de trois mois, comme coupables de pétition tumultueuse. — En France, les pétitions collectives sont interdites, mais sans entraîner d'application de peine, au moins pour le seul fait de la pluralité des pétitionnaires.

PIÈCE DE BOIS. Dans l'île de Java, les laboureurs sont esclaves pendant toute la durée du bail des terres qu'ils tiennent à ferme du roi ou des seigneurs. Si, pendant ce temps, ils se rendent coupables de quelque infidélité dans leurs obligations avec leurs maîtres, leur punition est de porter, à leur cou, pendant le reste de leur vie, une grosse chaîne ou une lourde pièce de bois.

PIED (MISE A), peine usitée contre les postillons et conducteurs de voitures, pour les infractions légères dont ils se rendent coupables; elle consiste à leur interdire, pour un temps plus ou moins long, l'exercice de leur profession.

PIEDS. Cette partie du corps est une de celles sur lesquelles on a le plus varié les exécutions.

PIEDS BRULÉS. — PIEDS CHAUFFÉS. Voy., pour ces deux articles, au mot question. — On lit, dans l'histoire du règne de Muley Ismaël, roi de Maroc, que ce barbare, afin de réduire une jeune Anglaise à se faire mahométane, lui faisait mettre les pieds dans l'huile bouillante à de certains intervalles réguliers, et parvint ainsi à vaincre sa constance.

PIEDS COUPÉS. Plusieurs peuples fournissent des exemples de ce genre de mutilation.

Achem. On a vu déjà, dans divers articles, comment le despotisme du chef de ce royaume faisait arbitrairement, et par caprice, subir les supplices PIEDS.

60

les plus cruels. Un des moindres était l'amputation des pieds.

Angleterre. Les plus petits vols y étaient autrefois punis par diverses mutilations; celle du pied en était une.

Chine. La même chose était anciennement usitée dans cet empire, mais ne se pratique plus aujourd'hui. Vers la fin du septième siècle, la célèbre Vu-Heu, impératrice de la Chine, jalouse du souvenir que Kao-Tsong, son époux, gardait encore de deux épouses qu'il avait répudiées pour la mettre sur le trône, fit donner la mort à ces deux princesses après leur avoir fait couper les pieds et les mains.

France. D'après ce qu'on connaît des mœurs féroces qui régnaient sous la première race, on n'est point étonné de voir se multiplier de pareilles exécutions. Frédégonde fit couper un pied et une main à un ecclésiastique qu'elle avait envoyé pour assassiner Brunehaut, et qui n'avait pas réussi. Sous la seconde race, il était ordinaire de punir ainsi les serfs pour des fautes assez légères. La même barbarie se prolongea sous la race suivante. A la fin du onzième siècle, Enguerrand Ier, seigneur de Coucy, avait épousé la comtesse de Namur, du vivant de son époux, absent pour la Terre-Sainte; celui-ci, de retour, lui fit une guerre d'acharnement, pendant laquelle les prisonniers de chaque côté curent les yeux arrachés et les pieds coupés. Thomas, fils de cet Enguerrand, rencontrant un homme blessé qui marchait avec peine: Pourquoi, lui dit-il, ne marches-tu pas plus

vite. — Je ne le puis, reprit le piéton. — Attends, je vais te faire aller plus lentement encore. Thomas descend de cheval, tire son épée et lui coupe les deux pieds. Cette violente amputation causa la mort de ce malheureux. Sous le règne de Louis IX, la peine d'un second larcin était d'avoir un pied coupé.

Inde. L'amputation des pieds et des mains est le supplice ordinaire des meurtriers dans quelques cantons de l'Inde. On les jette ensuite dans un champ proche du grand chemin, et on les y

laisse mourir.

Juifs. Parmi les nombreux supplices usités chez ce peuple était celui de couper aux criminels les extrémités des pieds.

Maroc. On y coupe le pied aux voleurs de grand chemin. L'empereur y fait souvent lui-même l'office de bourreau. Voy. Main coupée, t. 1V, p. 355.

Perse. Voy. Oreilles coupées, t. V, p. 1.

Russie. Pugastchew, cosaque du Don, forma. en 1773, le projet de se faire passer pour le czar Pierre III, détrôné et étranglé par Catherine II. Il tint pendant un an contre les troupes de l'impératrice; mais, pris en 1774, il subit le dernier supplice. Le bourreau, par une méprise assez étrange, lui coupa d'abord la tête, ensuite les mains, et enfin les deux pieds.

Pieds enchainés. En Égypte, les criminels condamnés aux mines y travaillent enchaînés par les

pieds, Voy. Fers, t. IV, p. 75.

Pieds Ferrés. Voy. Mains ferrées, t. IV, p. 360. Pieds nus. Voy. Amende honorable, t. I, p. 295.

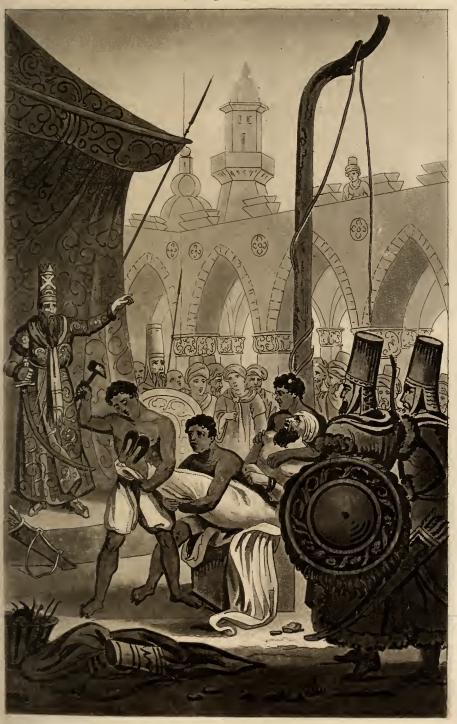

Supplice chez les Persans.



PIERRE. Les pierres ont servi en différentes manières d'instrumens de supplice.

CAFFRES. Ce peuple superstitieux croit que les maladies ne sont point des accidens naturels, mais bien le résultat des sortiléges. Pour en découvrir les auteurs, ils emploient des femmes magiciennes, qui, après quelques cérémonies, se lancent au milieu de la foule, frappant de tous côtés d'une javeline. Celui qui en est atteint est déclaré coupable, et condamné à divers supplices. Un des plus ordinaires est d'approcher de la victime des pierres rougies au feu.

CEYLAN. On déshabille un débiteur, et on lui donne des gardes. On lui met sur le dos une grosse pierre dont on augmente le poids de jour en jour,

jusqu'à ce qu'il paie son créancier.

France. Ducange, aux mots lapis, lapides catenatos et putagium, dit qu'un des supplices que l'on faisait subir anciennement aux femmes de mauvaise vie, était de porter, toutes nues, dans leur chemise, depuis une paroisse jusqu'à l'autre, deux pierres liées ensemble par une chaîne, et que l'on gardait soigneusement dans tous les tribunaux. L'histoire du duché de Valois contient, à la date de l'année 1320, un jugement remarquable contre une femme de Crépy, qui avait insulté un bourgeois, son concitoyen. Cette femme avait appelé le bourgeois Capperel, injure prise du nom d'un prévôt de Paris condamné à être pendu pour avoir fait mourir un pauvre innocent à la place d'un homme riche. La femme coupable de cette insulte fut condamnée à faire trois fois le tour de

la place publique, exposée aux huées de la populace; mais, afin qu'elle ne pût accélérer sa marche et abréger la durée de sa peine, on remplit son tablier de pierres en aussi grande quantité que ses forces pouvaient le permettre. Il paraît que cette punition était d'usage fréquent dans le Valois.

Juifs. Voy. Lapidation, t. III, p. 306, 307.

Mexique. Dans les temps de détresse, ce peuple abandonnait aux prêtres des victimes humaines, que ceux-ci sacrifiaient en les traînant violemment, le dos appliqué sur une longue pierre tranchante et pointue. Cette exécution était continuée jusqu'à ce que l'épine dorsale du patient fût brisée et qu'on vît sortir ses entrailles.

Romains. Les Romains lapidaient des soldats qui se rendaient coupables de vols envers leurs camarades.

PIERRE DE MARBRE. Table placée au bout du grand escalier du palais où les condamnés faisaient amende honorable. Voy. ce mot, t. 1, p. 292.

PIERRE DE SCANDALE. A Rome, le banqueroutier était condamné à aller s'asseoir nu sur une
pierre nommée scandale, élevée devant le portail du
capitole et sur laquelle était gravée la figure d'un
lion. Il devait crier ensuite, à haute voix : Cedo bona,
je cède mes biens; et frapper en même temps par
trois fois le derrière sur la pierre. Cette forme de
cession fut, dit-on, substituée par Jules César à
l'ancienne peine portée à la loi des XII Tables, et
qui consistait en ce qu'un débiteur était à la merci

PIEU. 73

de son créancier, qui pouvait le tuer, le faire esclave, ou du moins le punir corporellement.

PIEU, gros bâton ou pièce de bois, taillé en pointe. Le pieu servait, chez les anciens, à attacher le criminel condamné à être battu de verges; il est encore en usage chez les sauvages des deux Indes. Des pieux sont placés au milieu des huttes, sur une place destinée aux assemblées; les prisonniers de guerre y sont attachés, et exposés à tous les outrages et aux mutilations que le caprice peut dicter à leurs vainqueurs. En Allemagne, il était d'usage de faire périr à coups de pieux la femme coupable d'infanticide. Voy. EMPALEMENT, t. III, p. 463.

PILER dans un mortier. Voyez Mortier, t. IV,

p. 460.

PILEUS, bonnet dont on décorait la tête des esclaves romains qui venaient d'obtenir leur liberté. Voyez Affranchissement, t. I, p. 146.

PILLAGE. Dégât, ravage, enlèvement que le soldat fait à la guerre de tout ce qui tente son avidité. Par ce qu'on appelle les droits de la guerre un chef de troupes est autorisé à livrer au pillage une ville prise d'assaut. Cette espèce d'exécution entraîne toujours les violences les plus cruelles envers les habitans, et sans doute aucun supplice ne présente un spectacle plus hideux. Souvent, à défaut de l'ennemi, des troupes accoutumées au pillage l'ont exercé dans leur propre pays. Dans la guerre de Hollande de 1672, les soldats pillèrent leurs propres magasins. Le marquis de Louvois fit retenir, sur le paiement de toute l'armée, ce qui

était nécessaire pour dédommager les entrepreneurs. Les Romains punissaient de mort ceux qui pillaient les campagnes. Le pillage des propriétés publiques et particulières, par des bandes armées, est prévu par les articles 96, 329 et 440 de notre Code pénal, et les coupables doivent être punis des travaux forcés à temps et d'une amende de 200 fr. à 5,000 fr.

PILULES (ÉPREUVE PAR LES). Les Siamois, trèspartisans des jugemens dictés par les épreuves, emploient celle-ci assez ordinairement. Leurs talapoins (prêtres) ont le privilége de préparer certaines pilules dont ils augmentent, selon eux, la vertu probatrice, en prononçant diverses imprécations. Cette cérémonie achevée, les deux adversaires en avalent la quantité prescrite, et la preuve de l'innocence, ou du bon droit, est de les garder dans l'estomac sans les rendre. On sent combien le charlatanisme, commun à presque toutes les épreuves, est ici facile à soupçonner.

PILORI. On entend ordinairement par pilori un lieu patibulaire où était le poteau ou pilier du seigneur et qui portait son écusson : au milieu étaient attachés des chaînes et des carcans, qui marquaient la haute justice. Dans une acception plus particulière, le pilori était un petit bâtiment en forme de tour, avec une charpente à jour, dans laquelle un carcan ou roue horizontale percée de plusieurs trous, tournait sur son centre, et présentait, par les ouvertures de la tour, la tête et les mains du patient passées dans les trous. Le pilori, toujours placé dans les lieux les plus appa-

rens, tels que les marchés et les places publiques, servait à exposer certains criminels à la risée du peuple, et à les noter ainsi d'infamie. On y dressait aussi les instrumens des divers supplices, qui souvent y restaient à demeure pour effrayer ceux qu'un mauvais penchant portait au crime. Les opinions varient beaucoup sur l'étymologie du mot pilori. La plus naturelle est, sans contredit, celle que lui assigne Ducange, qui le fait dériver de pila, pilier, poteau. L'action de mettre au pilori se nommait pilorier. Il y avait au quatorzième siècle deux piloris dans Paris, celui des halles, et celui placé dans le carrefour des rues de Bussy, du Four et des Boucheries. Ce dernier était aussi construit en forme de tour. Le pilori des halles avait été rebâti dans les derniers temps. Anciennement, il était environné d'une cour fermée par des planches. On y faisait les exécutions à mort, et les corps des criminels y étaient gardés une nuit; puis on les portait à Montfaucon. Après la reconstruction de ce pilori, en 1542, on cessa d'y faire des exécutions; il ne servit plus qu'à exposer les banqueroutiers frauduleux et les usuriers, qui, suivant le coutumier de France, devaient être mis et tournés au pilori pendant trois dimanches ou fètes solennelles. On y exposait aussi les corps des criminels exécutés dans la ville, en attendant qu'on leur donnât la sépulture. Le dernier pilorié fut un certain Billard, janséniste. Il s'excusait d'avoir fait banqueroute à ses créanciers, par l'intention où il était, disait-il, d'enrichir les pauvres. Cet instrument de supplice a été renversé à

l'époque de la révolution. Auprès, il y avait une croix. Par une contradiction bizarre, c'était au pied de cette croix que les usuriers et les banqueroutiers faisaient leur cession et recevaient le bonnet vert, et cependant elle avait été longtemps un lieu d'asile pour les voleurs. L'usage de pilorier fut entièrement aboli dans toute la France en 1790. On a cependant renouvelé l'exposition, mais d'une autre manière. Voy. CARCAN, t. III, p. 156. On expose au pilori, en Angleterre, pour plusieurs crimes-ou délits, tels que le monopole, l'emploi de faux poids et mesures, la prévarication des officiers de justice, la subornation, etc.; dans ce dernier cas, le coupable est cloué au pilori par les oreilles. Cette disposition fait voir que cet instrument n'est, dans ce pays, qu'un simple poteau. Voy. BANQUEROUTE, t. III, p. 311; BONNET vert, t. III, p. 18; ECHELLE, t. III, p. 445.

PINCES ARDENTES. Voy. Régicide.

PIQUES ( PASSER PAR LES ). Voy. ALARME, t. 1,

p. 237.

PIQUET, châtiment militaire qui a cessé d'être infligé en France sous Louis XV. Voici en quoi il consistait: Dans les casernes, devant le corps de garde, il y avait un poteau de sept pieds de hauteur, au bas duquel on enfonçait en terre un pieu ou piquet, pointu par le bout, et qu'on laissait ressortir au-dessus du niveau du sol, de la longueur de dix-huit pouces environ. On attachait le soldat délinquant au grand poteau, par une main, et au plus haut qu'il pût atteindre, mais de manière que le pied du même côté portait nu

sur le piquet. Il devait rester ainsi plus ou moins d'heures. Cette punition était prononcée contre les soldats surpris en état d'ivresse.

PIRATE, écumeur de mer, commandant de vaisseau, qui navigue dans le but de prendre et piller les autres vaisseaux. La piraterie est très-ancienne : elle était même honorable chez les anciens Grecs. Les Egyptiens et les Phéniciens l'exercèrent long-temps avec ardeur, et quoique les autres peuples aient souvent tâché de les détruire, comme étant des voleurs publics dignes des plus cruels supplices, ils se trouvèrent en si grand nombre dans la Méditerranée, qu'ils se rendirent redoutables aux Romains, qui chargèrent Pompée de les combattre. Cet habile capitaine les dissipa dans l'espace de quarante jours, et n'employa pour les détruire que la douceur. Au lieu de les faire mourir, il les relégua dans le fond des terres et loin de la mer, et là, leur donnant le moyen de vivre sans piraterie, il les détermina ainsi à renoncer à leur ancien métier. Les nations modernes nomment proprement pirates, les commandans de vaisseaux qui écument la mer sans distinction d'amis ou d'ennemis. Ceux que les gouvernemens munissent de commissions pour chasser et prendre les vaisseaux ennemis, sont appelés corsaires, et réputés honnêtes. Les premiers, au contraire, considérés comme ennemis déclarés de la société, violateurs du droit des gens, et voleurs publics à main armée, sont jugés dignes de la peine de mort. La loi du 10 avril 1825 renouvelle presque toutes les dispositions de l'ancienne

législation sur cette matière : cette loi punit de mort les commandans, chefs et officiers d'un navire français, qui commettraient des actes de piraterie envers des bâtimens français, ou ceux d'une nation alliée à la France; elle prononce la même peine contre les officiers d'un vaisseau étranger qui, sans commission de son gouvernement, aurait attaqué des navires français. Dans ces deux cas, les hommes composant l'équipage sont punis des travaux forcés à perpétuité. Cette loi considère encore le seul fait de naviguer armé, sans commission, comme piraterie, mais ne prononce, dans ce cas, que la peine des travaux forcés. Un édit du mois de juillet 1691 réprime un gènre particulier de piratérie. Il prononce la peine des galères contre les corsaires ennemis, même commissionnés, qui seraient pris dans les rivières du royaume, ou empêchant la navigation à leur embouchure.

PLACARDS. Les articles 86 et suivans du Code pénal français assimilent aux auteurs de crimes et complots contre la sûrcté de l'État, tous ceux qui, par placards affichés, auront excité les habitans à les commettre. La peinc, en conséquence, est la mort. Néanmoins, dans le cas où ces provocations n'auraient été suivies d'aucun effet, leurs auteurs sont simplement punis du bannissement. (1)

<sup>(1)</sup> Ce délit est assez difficile à constater, et la recherche des auteurs souvent impossible. Voici, entre autres, un moyen assez ingénieux dont on s'est servi pour y parvenir sans être découvert. Une femme, chargée d'une hotte, couverte de haillons, appuyait, comme pour se re-

PLACE ASSIÉGÉE. Défendre son pays est sans doute le premier devoir de l'homme social. Les lois qui veillent à cette défense, qui préviennent et punissent les machinations et intelligences avec les ennemis, ou les capitulations sans résistance, ces lois paraissent justes, et ne sauraient être trop rigoureuses; mais il en est qui veulent que tout citoyen qui dans une ville assiégée parlera de se rendre soit puni de mort. N'est-ce pas vouloir que la peur donne du courage?

PINE. C'est le nom que l'on donnait en Russic à la peine du knout, lorsqu'on l'infligeait pour les grands crimes. Dans ce cas, ce supplice était accompagné de circonstances qui ajoutaient considérablement à sa rigueur. Voy. Knout, t. IV,

page 293.

PLACET. Supplique au roi ou au magistrat, pour obtenir justice ou grâce. Dans la première livraison de l'ouvrage intitulé Bastille dévoilée, on lit que, dans l'année 1745, le comte de Thélis fut emprisonné pour avoir voulu donner un placet au roi.

PLAGIAIRE, plagiarius. Les Romains nommaient ainsi ceux qui volaient des personnes libres et les vendaient comme esclaves, ou enlevaient des enfans, qu'ils mutilaient et couvraient de plaies pour exciter la compassion publique, et en re-

poser, sa hotte contre le mur. Un enfant, contenu dans cette hotte, par une ouverture secrètement pratiquée, appliquait sur le mur l'affiche imbibée de colle. L'opération terminée, l'enfant fermait cette ouverture, et la femme allait la renouveler ailleurs. cueillir le fruit. Les coupables du crime de plagiat étaient punis du fouet, et ce supplice s'appelait ad plagas, d'où est venu le nom de plagiaire. On a, dans les temps modernes, étendu ou plutôt changé la signification de ce mot en l'appliquant à ceux qui dérobent les ouvrages des autres et les vendent comme étant les leurs; on a même exclusivement consacré ce terme à désigner les auteurs qui s'emparent des productions littéraires des autres, et se les attribuent à eux-mêmes. A part la question de propriété, il semble qu'on peut puiser, sans scrupule, dans un ouvrage qu'on a acheté; car où serait la compensation de l'argent donné pour cet achat? Dans les ouvrages sérieux il faut bien qu'on puise de l'instruction, et cette instruction n'est autre chose que le contenu de l'ouvrage lui-même. Pour les ouvrages d'imagination, il est évident que les bons étant sus de tout le monde, ne peuvent être pillés sans que le ridicule fasse justice de celui qui se permet un tel plagiat. Mais on ne pourra jamais trouver mauvais qu'on cherche à tirer de l'or du bourbier de nos nombreux Ennius. Il paraît qu'anciennement le plagiat littéraire était ca-pable de fixer l'attention des tribunaux. C'est ce qu'on voit dans un ouvrage publié par Rigoley de Juvigny, intitulé: Bibliothéque françoise de la croix du Maine, à l'article Albertet. Ce poète, qui vivait vers l'an 1290, avait confié à un de ses amis des chansons dont il était l'auteur, pour les remettre à une marquise de Malespine. L'ami, au lieu de s'acquitter de ce fidei-commis avec toute la probité qu'exigeait la confiance d'Albertet, jugea à propos

de vendre ces chansons à un poète nommé Fabre d'Usez. Fabre fut accusé pour ce fait, et condamné à être fouetté en public, et cela, conformément, est-il dit, à la loi des empereurs.

PLAIDS COMMUNS (courdes). C'est, en Angleterre, le premier des tribunaux après la chambre haute; il faisait autrefois partie de la cour du roi, et suivait sa personne. Un des articles de la grande Charte porte qu'il sera permanent. Sa résidence est à Westminster. Il est composé du lord premier juge des plaids et de trois autres juges. Cette cour statue en première instance sur tous les procès entre particuliers. Les appels sont portés à la cour du banc du roi.

PLAINTES. Le trentième article d'un capitulaire de 755, de Pepin-le-Bref, commande de donner la bastonnade à tout moine qui portera à la cour des plaintes de son abbé.

PLANCHE. Dans les pays soumis au mahométisme, on attache au cou de celui qui observe avec négligence, dit Boëmus, les usages, et les cérémonies prescrites par l'Alcoran, une planche garnie de plusieurs queues de renard; et, après l'avoir ainsi traîné par toute la ville, on le condamne à une amende. Voy. Aisselles (pendu sous les), t. I, p. 219; Brodequins, t. III, p. 98; Morceaux de Chair, t. IV, p. 459.

PLANTE DES PIEDS. Constantin Faulcon, premier ministre du roi de Siam au dix-septième siècle, fut emprisonné pour des crimes imaginaires; on lui brûla la plante des pieds afin de le forcer à des aveux qu'il ne pouvait pas faire. Voy. Bougie, t. III, p. 36.

PLAQUE DE FER. Les Grecs et les Romains appliquaient sur la peau de certains coupables des plaques de fer rougies au feu, qui leur causaient la mort. Glanius et plusieurs autres auteurs reprochent aux Siamois un supplice qui ne me paraît guère possible, et qu'ils décrivent ainsi : « On serre fortement le corps d'un criminel, on le pique avec des instrumens très-pointus, non pour lui tirer du sang, mais pour l'obliger à retenir son haleine. On saisit ensuite le moment favorable, on le coupe brusquement en deux, et on met la partie supérieure du corps sur une plaque ardente de cuivre, ce qui arrête le sang, et prolonge la vie du patient, dans des tourmens inexprimables. »

PLET1. C'est ainsi qu'on nomme le fouet, communément administré en Russie. On lit dans les Voyages du docteur Lyall: « Deux enfans et une femme reçurent ensuite le pleti. Le corps en partie découvert, ils furent couchés la face contre terre, et maintenus dans cette position par quelques assistans. L'exécuteur, se tenant à droite, leur donna un certain nombre de coups, et ensuite autant à gauche. Tous les patiens poussaient des cris aigus, et, en effet, ce mode de punition, bien que puéril en apparence, est extrêmement sévère.»

PLEURER. Tibère avait défendu, sous peine de mort, aux parens de ses nombreuses victimes, de pleurer ceux qu'ils affectionnaient. La loi Julia défendait de pleurer et d'honorer de la sépulture les criminels de lèse-majesté. — Lorsque le roi de Congo meurt, c'est un crime de le pleurer, parce qu'on doit croire, dit-on, qu'il n'est mort que pour aller jouir d'une vie plus heureuse. PLOMB FONDU. Le plomb fondu, versé dans

PLOMB FONDU. Le plomb fondu, versé dans la bouche, était au nombre des supplices des anciens Juifs. — En France, on versait du plomb fondu sur les plaies que faisaient aux criminels de lèse-majesté les tenailles employées à leur arracher des morceaux de chair : tels Ravaillac et Damiens. — Au dix-septième siècle, Séfi, schah de Perse, défendit l'usage du tabac. Deux Indiens ayant été trouvés fumant dans une hôtellerie, Séfi ordonna de leur verser du plomb fondu dans la bouche. Quatre marchands, compatriotes de ces malheureux, ayant offert deux mille tonnans pour les sauver, Séfi les fit mettre à mort pour lui avoir supposé l'intention de vendre la justice. — Plonger la main dans du plomb fondu est une épreuve dans le royaume de Siam. — Autrefois, en Turquie, on versait du plomb fondu dans la bouche du mahométan qui avait bu du vin.

PLUMES. Voici un des réglemens que firent les rois de France et d'Angleterre, en 1189, avant de s'embarquer pour la croisade : « Si quelqu'un est convaincu de vol, on lui coupera les cheveux, on versera sur sa tête de la poix bouillante; on la couvrira ensuite de plumes, et on l'exposera, dans cet état, sur le premier rivage. » Voy. Langue percée, t. IV, p. 304; Morceau de terre, t. IV, p. 459; Pourvoyeuses.

PODESTAT, magistrat, officier de justice et de

police dans une ville libre. Du temps de Henri Ier d'Anjou, c'était le titre d'une espèce de gouverneur ou d'officier municipal dans la ville d'Arles. La coutume de Soles, titre 2, donne le nom de potestats à dix seigneurs, dont elle rapporte la liste, et qu'elle oblige de venir, au moins de huitaine en huitaine, à la cour de Leixoure, pour la tenir avec le castellan ou capitaine de Mauléon, ou son lieutenant. Pour les en dédommager, cette coutume leur accorde le droit de troupeau à part pour un nombre considérable de bestiaux, et la juridiction de Faymi-Dret sur leurs tenanciers. On nommait autresois, en Espagne, potestad, une dignité qui correspondait à celle de corrégidor d'une ville. Il est aussi question de potestats dans les usages de Catalogne. — En Italie, c'est le nom qu'on donnait spécialement aux magistrats de Gênes et de Venise, dont la fonction était d'administrer la justice. Cette charge répondait à celle de préteur à Rome. Le podestat ou juge criminel de Gênes était toujours un étranger. La justice de la sérénissime république de Lucques était rendue par cinq auditeurs; l'un deux, appelé podestat, décidait les causes criminelles; mais ses jugemens devaient être confirmés par le sénat. Chaque ville d'Italie a son podestat, magistrat civil; il est aussi chargé de la police municipale.

POÊLE. On lit dans l'Encyclopédie, et dans quelques historiens, que la poêle ardente était un supplice en usage chez les Hébreux; mais on n'y trouve pas la manière dont elle était employée. Faria, dans sá relation, dit qu'un vassal du roi

de Siam ayant voulu se-révolter, le prince le fit nourrir quelque temps de la chair qu'on arrachait de son corps, et qu'on grillait ensuite dans une poêle.

POÈTE. Les historiens de Rome rapportent que les décemvirs décernèrent la peine capitale

contre les poètes.

POIDS FAUX. Pour l'Allemagne, l'Angleterre, l'Egypte et la France, voy. Mesures fausses, t. IV, p. 441. Pour la Turquie, voy. Oreilles (cloué

PAR LES ) t. V, p. 8.

POIDS DE FER ET DE PIERRE. Il existe en Ecosse une singulière loi contre les criminels qui ne veulent pas parler en justice. Ce silence fait que si le criminel est condamné à mort, il n'est point exécuté publiquement, et son bien n'est pas confisqué; mais un supplice lent et cruel l'attend. On lui en fait le détail exact à la dernière séance, en ajoutant qu'il serait alors trop tard de se raviser, et qu'il n'en retirerait aucun profit. S'il persiste dans son silence, la loi le condamne au supplice suivant: Après l'avoir conduit dans un souterrain, on le déshabille tout nu, et on l'étend dans une espèce de tombeau, les pieds plus élevés que la tête. Dans cette posture, qu'il ne quitte jamais, on charge diverses parties de son corps avec des poids de fer et des pierres, on lui donne du pain et de l'eau, mais alternativement, de sorte que le jour où il mange, il ne boit pas, et vice versa. On continue ce régime jusqu'à sa mort. On cite des personnes qui ont vécu dans cet état, cinq, six jours, et quelquefois davantage. On en vit, après

la révolte d'Écosse, en 1745, de nombreux exemples. Cent quatre-vingt-un malheureux se résignèrent à cette mort horrible pour conserver leur fortune à leurs familles. Voy. Boire et manges.

POIDS AU COU. Voy. Pendaison, t. V, p. 45.
POIDS AUX PIEDS. Voy. Cheval de Bois et chevalet, t. III, p. 233, Poulie.

POIGNARDER. A Bantam, on attache les criminels à un poteau, et on les poignarde. — Dans le royaume de Benin, les seigneurs de la cour qui surprennent leurs femmes en commerce de galanterie, poignardent les deux coupables, et abandonnent leurs corps aux bêtes féroces. — Un des derniers empereurs de la Chine, Schun-Chi, fit poignarder trente hommes sur la fosse d'une maîtresse favorite pour apaiser ses mânes. — Clotaire I<sup>er</sup>, roi de France, poignarda les deux fils de son frère Clodomir. — L'Issinois qui trouve sa femme en état d'adultère la tue, et poignarde son complice, si celui-ci n'a pas assez d'or pour se racheter. Si un esclave est condamné à mort, un officier du roi court dans les rues comme un insensé, et fait pencher de côté et d'autre un fétiche qu'il porte sur sa tête. Dès qu'il arrive à la place où on a conduit le criminel, il perce la foule et demande au fétiche qui doit être l'exécuteur? Le premier jeune homme qu'il touche de l'épaule est celui qu'on suppose nommé par le dieu. Il demande encore si c'est assez-d'un exécuteur, et quelquefois leur nombre va jusqu'à dix. Le premier tire son poignard et perce la gorge de l'esclave, tandis que les autres tiennent la victime, dont ils font couler

le sang sur le fétiche. Les exécuteurs sont impurs pendant trois jours, et ils se bâtissent une cabane hors du village; mais, durant cet intervalle, ils ont droit de prendre tout ce qui tombe entre leurs mains. Enfin, après diverses purifications, ils retournent triomphans vers leurs compatriotes. Ils arrachent une dent au criminel qui est mort par leurs mains, et plus ils peuvent en montrer, plus leur réputation est éclatante. Personne ne refuse cet emploi, et les fils du roi ne craignent pas de l'accepter. — Au Sénégal, le mari qui surprend sa femme en adultère poignarde son complice; il répudie sa femme, si mieux il n'aime la vendre en esclavage: si elle est enceinte, il doit attendre qu'elle soit délivrée. Voy. Meurtre, t. IV, p. 448.

POING COUPÉ. ACHEM. Le roi fait couper les poings non-seulement à des coupables, mais encore à des innocens, au gré de son caprice, par

amusement.

ALLEMAGNE. D'après le code criminel de Charles V, en coupait le poing à ceux qui étaient coupables de viol et de sacrilége, et aux soldats qui se mettaient en état d'insubordination à l'égard de leurs officiers, quand même ils auraient été frappés et maltraités par lesdits officiers. Cette mutilation n'était qu'une peins accessoire, car, pour le viol, elle était suivie du bannissement à perpétuité; pour le sacrilége, de la pendaison ou du bûcher, suivant les circonstances; pour l'insubordination, de la pendaison ou de la strangulation.

Angleterre. Voy. parricide, t. V, p. 25.

France. Avant la révolution, le patient, à ge-

noux, plaçait sa main à plat sur un billot haut d'un pied environ, et d'un coup de hachette ou couperet le bourreau lui faisait sauter la main, et lui mettait sur-le-champ le moignon dans un sac rempli de son, qu'il liait fortement afin d'arrêter la force de l'hémorrhagie. Cette exécution avait lieu à la suite de l'amende honorable, soit devant la porte de l'église, soit à l'endroit désigné pour le supplice. On ne coupe le poing, aujourd'hui, que pour le crime de parricide et sur l'échafaud même où est dressée la guillotine : l'exécuteur se sert d'un couperet. — Du temps de Charlemagne on coupait le poing au duelliste vaincu. — Voici ce qu'on trouve dans une histoire de Ponthieu, publiée à Londres en 1767, t. 1er, règne de Jean II, année 1184: « Il en devait coûter vingt sous, ou vingt-cinq livres d'aujourd'hui, pour avoir frappé avec colère avec le poing ou la paume de la main. Il en coûtait neuf livres (225 livres) pour l'avoir blessé avec des armes, et ce prix équivalait à perdre le poing. Il fallait, en outre, que la maison du criminel fût abattue. S'il n'en avait point, on l'obligeait d'en acheter une de la valeur de cent sous; on l'abattait ensuite avec cérémonie.... Le poing était encore le paiement des pauvres, faute d'argent; ils devaient l'exposer à la miséricorde des échevins.» Il y a lieu de croire qu'ils devaient souvent être coupés, et que les eskevins n'étaient guère miséricordieux dans ces jours de férocité. On lit dans la coutume de Ponthieu, art: 53, que « quiconque, en la ville et banlieue d'Abbeville, navre aucun à sang courant,

et playe ouverte, d'armes ou bâton émoulu, il échet envers lesdits mayeur et eskevins, en amende de quatorze livres ou le poing, en la punition de la miséricorde; pour lesquels payer, il peut être appréhendé au corps, et s'il se rend fugitif, lesdits mayeur et eskevins le peuvent bannir au son de leur cloche jusqu'à ce qu'il aura rempli leurdite loi, desdites quatorze livres. » - Le 24 mars 1349, Geoffroide Saint-Dizier, chevalier, eut le poing coupé pour avoir maltraité un sergent du roi. — En 1383, Charles VI réhabilite Jean Mauclerc, habitant de Senlis, et lui permet de remplacer le poing qu'on lui a coupé, pour avoir frappé un Flamand nommé Jean Lebrun, par un poing fait de la manière qu'il voudra. En 1525, Jean Leclerc, déjà fustigé pour s'être permis d'arracher une bulle sur les indulgences affichée à la porte de l'église de Meaux, est arrêté de nouveau comme auteur d'un renversement de statues de saints : on lui tenaille les bras; on lui coupe le poing; on lui arrache le nez; on le fait brûler à petit feu. - Barrière, qui voulut assassiner Henri IV, fut condamné, en 1593, à avoir le poing coupé, tenant le couteau avec lequel il avait le projet d'exécuter son crime (1).-En 1539, un auditeur au Châtelet de Paris, Jean Frolot, assassin d'un sergent à verge, eut le poing coupé, puis la tête tranchée. —En 1712, la dame D. de S. assassina son mari, ayant deux de ses fils pour complices. Un arrêt du parlement d'Aix, rendu en 1714, condamna l'aîné des enfans à

<sup>(1)</sup> Le 27 mai 1610, Ravaillac subit la même peine.

avoir les deux poings coupés, et l'autre seulement le poing droit. — Avant 1789, le voleur de vases sacrés et d'ornemens destinés au service divin, considéré comme sacrilége, avait le poing coupé. Voy. Amputation, t. Ier, p. 354; Main coupée, t. IV, p. 355; PARRICIDE, t. V, p. 27.

Issini. Voy. Parjure, t. V, p. 24.

LOMBARDIE. Voy. PARJURE, t. V, p. 24.

Maroc. Les alchimistes et les faux-monnayeurs ont les deux poings coupés.

Perse. On coupe le poignet aux volcurs ordinaires. Séfi II, qui prit le nom de Soliman en 1666, infligeait cette peine par caprice.
POINTES DE VERRE. A l'époque de la persé-

cution des chrétiens, plusieurs martyrs ont été

roulés nus sur des pointes de verre.

POIS. Ayant su que plusieurs femmes anglaises et écossaises avaient trouvé ridicules quelques tours qu'elles lui avaient vu faire dans un festin, le czar Iwan IV les fit venir en sa présence, ordonna qu'elles fussent dépouillées exactement, et, après avoir fait répandre sur le parquet quelques boisseaux de pois, il les força de les ramasser un à un; ensuite ils leur fit distribuer quelques verres d'eau-de-vie, bien persuadé, assura-t-il, qu'elles ne tourneraient plus ses actions en ridicule.

POITRINE MARQUÉE. Selon le code des lois chez les Birmans, l'homme coupable, pour la première fois, de vol, n'encourt la peine de mort que lorsque l'objet volé est d'un prix au-dessus de . 800 tackals (environ 2,400 fr.). Dans le cas contraire, on lui imprime, avec de la poudre, un cercle sur chaque joue, et on grave de la même manière, sur sa poitrine, le mot de voleur et le nom de la chose qu'il a prise. S'il récidive, on le prive d'un bras, et pour le troisième vol on lui tranche la tête.

POIVRE. Avant le seizième siècle, époque à laquelle on commença à cultiver cette épice avec succès en Provence, on attachait un grand prix aux approvisionnemens qu'on pouvait en faire. Quand Clotaire III fonda le monastère de Corbie, parmi les différentes denrées qu'il assujettit ses domaines à payer annuellement aux religieux, il y avait trente livres de poivre. Roger, vicomte de Béziers, ayant été assassiné dans une sédition par les bourgeois de cette ville, en 1107, une des punitions que son fils imposa, lorsqu'il les eut soumis par les armes, fut un tribut de trois livres de poivre à prendre annuellement sur chaque famille. Dans la ville d'Aix, les Juifs étaient obligés d'en payer de même deux livres par an à l'archevêque.

POIX BOUILLANTE. Les Romains jetaient des coupables dans des chaudières de poix bouillante. En France on versait cette matière sur les plaies vives des grands criminels, comme on le fit à Ra-

vaillac et à Damiens. Voy. Plumes.

POLLUTION. Ce terme de l'ancienne jurisprudence s'employait pour désigner la souillure qu'on pensait être faite à une église lorsqu'on y commettait quelque profanation, comme quand il y avait eu effusion de sang considérable. En cas de pollution d'une église, les évêques avaient coutume autrefois de la consacrer de nouveau; mais depuis,

la simple réconciliation parut suffisante. Voy. Sacrilége.

POLTRONS. De même que tous les peuples ont accordé des distinctions honorifiques aux guerriers qui montraient le plus de courage, de même ils ont, pour la plupart, noté d'infamie ceux à qui la lâcheté faisait abandonner la défense de leur patrie.

Germains. On peut voir le traitement que ces peuples faisaient subir aux poltrons, à l'article Bourbier, t. III, p. 47.

Grèce. Sparte, cette ville essentiellement guerrière, qui n'avait pour murailles que le courage et l'épée de ses citoyens, avait les poltrons tellement en horreur, qu'il fut fait contre eux cette loi sévère qui portait que tous ceux qui lâcheraient le pied dans un combat, passeraient pour infâmes, et qu'il serait honteux de rechercher leur alliance. Ils étaient astreints à porter des habits déchirés, d'une certaine couleur, à raser leur barbe d'un côté et à la laisser croître de l'autre; enfin, le premier venu, qui les rencontrait sur la voie publique, pouvait leur donner un soufflet, sans qu'ils eussent le droit de dire un seul mot de plainte. Il y avait plus, cette même loi déclarait infâme toute l'armée qui perdait une bataille, sans égard à aucune circonstance. A la journée de Leuctres, gagnée par les Thébains, commandés par Epaminondas, une partie des Lacédémoniens prit la fuite. Les Éphores n'osèrent punir un si grand nombre de coupables dans un moment où l'État était si près de sa perte. Ils en référèrent à Agésilas, qui ordonna qu'on ne toucherait pas à la loi, mais qu'il serait déclaré qu'elle était endormie ce jour-là. Par cette subtilité, bien digne d'un peuple dont le faux esprit causa depuis la ruine, Agésilas pensa conserver la loi dans sa vigueur tout en faisant grâce aux coupables.

France. Lors de l'origine ou du commencement de la monarchie, on usa, en France, d'une extrême sévérité pour le maintien de la police militaire. Cette sévérité s'adoucit dans la suite, et l'on se contenta de punir, par la dégradation des armes et de la noblesse, les officiers à qui la crainte ou la lâcheté faisait abandonner leur poste. Voy. au surplus les articles Déserteur, t. III, p. 278, et Place Assiégée, t. V, p. 79.

Kalmouks. D'après les lois de ce peuple, recueillies et mises en ordre vers 1620, sous le kan Galdan, ceux qui ne se rendent pas à l'armée lorsqu'il s'agit d'une guerre générale et nationale, sont punis de la perte de leurs biens, ou au moins condamnés à de grosses amendes, proportionnées à la richesse des délinquans. Une autre disposition condamne tout chef ou soldat, convaincu de poltronnerie ou de s'être mal conduit dans une affaire, à une forte amende proportionnée aux biens du coupable; en outre, on lui ôte ses armes, on l'habille en femme, et on le promène ensuite dans le camp.

Romains. La punition ordinaire des poltrons consistait à faire sauter le coupable au-delà d'un retranchement, ce qui était réputé ignominieux. On punissait encore les soldats, convaincus de

poltronnerie, en les exposant en public avec leur ceinture détachée, et dans une posture molle et efféminée. Cette exposition se faisait dans la rue du camp destinée aux exécutions, et que l'on nommait *Principia*. Enfin, pour comble d'ignominie, on faisait passer les poltrons d'un ordre supérieur dans un autre fort au-dessous, comme de triariens dans les piquiers ou dans les vélites. Les auteurs font encore mention de quelques autres punitions, mais qui étaient peu usitées. Voy. Déserteur, t. III, p. 278; Lacheté, t. 1V, p. 297.

POLYGAMIE, mariage d'un homme avec plu-sieurs femmes, ou d'une femme avec plusieurs hommes. La pluralité des femmes paraît avoir été d'un usage général chez les anciens peuples. et principalement chez les Orientaux, où elle l'est encore; cependant elle finit par être généralement regardée comme un crime chez toutes les nations de l'Europe. On en est même venu à compter la polygamie dans le cas le plus simple, qui est la bigamie, avec laquelle elle est confonduc dans toutes les législations actuelles. Bien qu'on ait prétendu qu'en Angleterre la lettre de la loi ne punissant que la bigamie, le coupable échappait à la punition en épousant une troisième femme, cependant le célèbre criminaliste anglais Blakstone dit que la bigamie et la polygamie sont des termes sy nonymes dans l'acception de la loi. Il est singulier de voir la polygamie en usage chez les anciens Hébreux, et de lire dans le livre de leur loi que Lamech, qui le premier prit plusieurs semmes, fut plus criminel aux yeux de Dieu que le fratri-





Prisons de Guerre chez les Anglais.

cide Caïn; car il est dit que son crime serait puni jusqu'à la soixante-septième génération, au lieu que le meurtre d'Abel ne devait être vengé que jusqu'à la septième. — Tacite dit que les Germains étaient presque les seuls peuples de son temps qui se contentassent d'une seule femme. — Chez les Romains, les empereurs Honorius et Arcadius défendirent la polygamie par une loi expresse, l'an 393 de notre ère, et Valentin I<sup>er</sup> fit un édit par lequel il la permettait à tous les sujets de l'empire. On avait vu auparavant César porter une loi qui permettait aux femmes de prendre autant de maris qu'elles le voudraient, mais cette loi n'eut point d'effet. - En Lithuanie, les femmes, outre leurs maris, avaient plusieurs concubins. — Du temps de César, les femmes, en Angleterre, avaient jusqu'à dix ou douze maris à la fois. — Charlemagne est le premier, en France, qui ait puni la polygamie, qu'il regarde comme un véritable adul-tère. — Les Russes punissent de mort la polygamie. — Elle est encore en usage chez presque tous les peuples sauvages ou peu civilisés. — Pour les peines qui sont attachées à cette action, considérée comme criminelle, voyez BIGAMIE, t. 11, p. 435 et suiv.; Mari, Mariage, t. IV, p. 371 et suiv.

PONTONS, vieux vaisseaux qui, dans certains pays, ont servi ou servent encore à renfermer les prisonniers de guerre ou les forçats. Partout, même à Naples et à Messine, on a supprimé ces prisons meurtrières, et les forçats y ont, comme en France, des bagnes spacieux; à plus forte raison

ne les a-t-on pas employées pour les prisonniers. Mais en Angleterre, où le génie de l'oppression extérieure ne recule devant aucun moyen, quelque atroce qu'il puisse être, les pontons sont encore des réceptacles de prisonniers étrangers. Ces pontons peuvent être considérés comme des étouffoirs, dans lesquels tout est calculé pour procurer la mort, dans un temps donné, à quelques milliers d'hommes, dont les souffrances jusqu'à ce terme ne peuvent être bien comprises que par ceux qui ont eu le rare bonheur d'y survivre. Ce qui va suivre est extrait de l'ouvrage du maréchal-de-camp Pillet, sur l'Angleterre, où il a été prisonnier lui-même. On a taxé, il est vrai, cet auteur de partialité et d'exagération; mais ces reproches ne sont appuyés sur rien, et M. Pillet en appelle aux témoignages de tous ceux qui ont eu à souffrir comme lui de la barbarie insulaire. Au reste, il s'autorise, au commencement du chapitre qui traite des pontons, de l'aveu d'un anglais, Howard, qui, dans son ouvrage sur les prisons, imprimé à Londres, s'exprime ainsi: « Hulks ougth to be the punishement only fort the most atrocious crimes; les pontons ne devraient être que la punition des crimes les plus atroces.» Ces pontons, servant de prisons de guerre, sont généralement des vaisseaux de soixante-quatorze. Les prisonniers occupent la batterie basse et le faux-pont, dont on a retranché, à chaque extrémité, environ un quart d'étendue; la portion de la garnison qui n'est pas de service y couche avec les armes chargées, et la cloison qui les sépare est mailletée ou renforcée de grosses têtes

de clous placées sans intervalles. De distance en distance sont pratiquées des meurtrières, par lesquelles peuvent passer des canons de fusil, à l'effet de tirer, si l'on veut, sur les prisonniers. De nombreux factionnaires sont placés dans une galerie qui règne dans tout le pourtour du bâtiment. Les consignes, qui varient suivant le caprice du commandant, ont donné lieu à beaucoup d'assassinats. Ils ont été d'autant plus fréquens que les soldats de marine sont, pour la plupart, en Angleterre, des hommes chargés de crimes, auxquels le magistrat n'a laissé que l'alternative d'entrer dans ce corps ou d'être pendus. Les pontons étaient, en 1813, au nombre de neuf, dans la seule rade de Chatam, et pouvaient contenir chacun mille hommes environ. Ils étaient placés à des distances qui ne permettaient pas aux prisonniers de pouvoir communiquer de l'un à l'autre par la voix ou par signe. Ils ne changent point de place, mais sont amarrés à demeure, au milieu de vases fétides et stagnantes que chaque marée découvre. Cela seul suffirait pour détruire la santé la plus robuste; mais une foule d'autres causes non moins funestes ont été réunies par les administrateurs dans le but d'obtenir la destruction des prisonniers. La vérité de cette assertion sera démontrée par la description qui va suivre, et par l'augmentation du nombre de ces prisons, malgré la décision d'une société de médecine de Londres, qui, consultée sur leur insalubrité, déclara que des hommes qui auraient survécu pendant six années aux dangers qui les y menacaient, ne pouvaient que traîner

ensuite une vie languissante. L'emplacement accordé à un prisonnier pour tendre son hamac est de six pieds anglais de long sur quatorze pouces de large; mais ces six pieds se trouvent réduits à quatre et demi, parce que les mesures sont prises de manière à ce que les attaches des hamacs se trouvent rentrées les unes dans les autres; la tête de chaque homme couché au second rang de la batterie est, par conséquent, placée entre les jambes des deux hommes qui sont au premier rang, et chaque rang s'emboîte ainsi dans le précédent, d'une extrémité de la batterie à l'autre. La carrure d'un homme ordinaire est, d'un coude à l'autre, d'environ dix-huit pouces; et comme on ne lui accorde sur les pontons que quatorze pouces il serait physiquement impossible de s'y placer, si l'on ne s'empilait les uns au-dessus des autres. Pour cet effet, on attache le numéro pair ou impair environ dix-huit pouces plus bas que les deux numéros qui le précèdent et le suivent, et, de cette manière, on obtient un peu plus de largeur sans diminuer, cependant, les dangers de l'encombrement pour la santé. Cet encombrement ne cesse pas, et les pontons sont toujours au complet, c'est-à-dire plus que remplis. Si de nouveaux prisonniers arrivent, on les jette dans les batteries, quoiqu'elles contiennent déjà plus d'hommes que n'en comporte la nécessité phy-sique. Ces nouveau-venus, ne trouvant pas de place pour pendre leurs hamacs, sont réduits, quel que soit leur rang, à coucher sur la planche humide et nue. Il ne reste d'autre ressource à l'offi-

cier prisonnier, quand il a del'argent, que d'acheter une place. C'est une misérable spéculation pour un pauvre prisonnier affamé; il consent à vendre sa place afin de se procurer un peu plus de vivres pendant quelques jours; et, pour ne pas mourir de faim, il accélère la destruction de sa santé, et se réduit, dans cette horrible situation, à coucher sur un plancher ruisselant d'eau provenant de l'évaporation de transpirations forcées, qui a lieu dans ce séjour d'angoisses et de mort. On pourra juger de ce que doit être un pareil encombrement, par la description du ponton le Brunswick, à bord duquel a été détenu le maréchal-de-camp Pillet. Les dimensions ou hauteur du faux pont ne présentent exactement que quatre pieds dix pouces; en sorte que l'homme d'une taille même audessous de la moyenne ne peut jamais s'y tenir debout. C'est un genre de supplice perpétuel qu'aucun de ces tyrans, qui ont déshonoré l'espèce humaine, n'avait encore imaginé contre les plus grands criminels. La plupart des hommes qui y ont été enfermés sont perclus, et ne se releveront plus. Les ouvertures pour donner de l'air consistent en quatorze hubleaux ou petites fenêtres, percées à chaque côté de dix-sept pouces carrés, sans vitres. (1) La chaleur produite par l'entassement des prisonniers est si grande, qu'on ne pou-

<sup>(1)</sup> Les prisons de terre et de mer où les Français sont placés en Angleterre, n'ont jamais de vitres, quoique la température y soit généralement humide et froide, et les hivers très-longs.

vait fermer les hubleaux que d'un côté à la fois, celui exposé au vent, et c'est ce qui se pratique avec de mauvaises guenilles. Ces ouvertures sont croisées par des grilles de fer fondu, formant une seule masse; les barres sont épaisses de deux à trois pouces, et les hubleaux se ferment tous les soirs par un mantelet en madrier. Les sabords rétrécis de la batterie basse sont fermés de la même manière. Il résulte d'un tel état de lieux, et de semblables précautions, que des hommes entassés par centaines dans les batteries et faux pont, hermétiquement fermés en hiver pendant un espace d'au moins seize heures, tombent, pour la plupart, faibles et suffoqués par le défaut absolu d'air. Si l'on essaie alors d'obtenir qu'un des hubleaux soit ouvert, grâce qui ne s'accorde qu'après de longues supplications, après avoir long-temps frappé au mantelet où l'on a porté l'homme mourant, les voisins de l'ouverture, complétement nus parce qu'il est impossible de résister autrement aux étouffemens de cette chaleur concentrée. se trouvent saisis par le froid au milieu d'une transpiration abondante, et ne tardent pas à être attaqués de maladies inflammatoires. Ce sont les poumons qui sont d'abord affectés, et la vie des prisonniers est ainsi successivement compromise, celle des jeunes gens surtout. On ne peut ordinairement éviter une pareille fin pendant plus de trois ans. L'air est tellement chargé de vapeurs humides et délétères, que les chandelles s'éteignent, ce qui est le signe le plus évident de l'absence d'air respirable. Ces vapeurs, aspirées et expirées tour à

tour par des poumons en état de suppuration, portent bientôt ce même genre de mort dans les individus qui n'en étaient pas encore atteints ; elles sont si fétides, si épaisses, si chaudes, qu'on a vu quelquefois les gardiens crier au secours, à l'incendie, lorsqu'un des hubleaux ouvert dans un de ces cas de nécessité dont il a été parlé, portait jusqu'à eux les exhalaisons brûlantes qui s'échap-paient de ces cachots infects. Souvent même on se préparait à faire jouer les pompes dans les batteries, et les prisonniers se voyaient menacés d'un nouveau fléau, celui de l'inondation. Il n'y a de libre dans toute l'étendue du bâtiment qu'un espace de quarante pieds de long sur trente-six de large, et qui sert tout à la fois de promenade et d'étendoir. à mettre au sec les haillons de plus de neuf cents hommes. La nourriture des prisonniers, distribuée en faible quantité, est de si mauvaise qualité, que l'on a eu souvent à craindre des maladies épidémiques. La réponse que l'on fait à toutes les plaintes portées à ce sujet est constamment celle-ci : That is too good for French dogs, cela est trop bon pour des chiens de Français. Un trait cité par l'auteur dont est extrait cet article, suffit pour donner une idée de ce qu'était la nourriture des prisonniers. Milord Cordower, colonel du régiment de . Carmarthen, de garde à la prison de Porchester, étant entré un jour dans l'intérieur, avec son cheval, qu'il attacha à une des barrières, en dix minutes son cheval fut dépecé et mangé. Lorsque milord vint pour le reprendre, après quelques recherches on l'informa du fait; il refusa de le croire, mais

on lui présența la peau et les entrailles, et un misérable affamé acheva de dévorer, en sa présence, la dernière pièce de viande crue. Tous les chiens qui entraient dans la prison avaient le même sort. Par ce fait, arrivé dans une prison deterre, on peut juger du régime des pontons. Dans la première guerre, on compta trente mille hommes morts, en cinq mois, d'inanition. Il faut joindre à ces deux fléaux du logement et de la nourriture, l'infidé-lité dans la remise des sommes que les familles des prisonniers leur faisaient passer, et avec les-quelles ils eussent pu alléger le poids de leurs maux; enfin les mauvais traitemens qu'ils ont tous les jours à subir. Les prisonniers se comptent deux fois par jour. Les escaliers par lesquels quatre ou cinq cents hommes doivent déboucher pour se rendre à cet appel, sont raides et étroits, et ne laissent de passage que pour un seul homme à la fois. Au moment où l'on doit compter, des soldats descendent pour faire monter les prisonniers, et commettent alors des actes effroyables de brutalité; plusieurs fois des prisonniers ont été percés de baïonnettes ou estropiés à coups de sabre, parce qu'ils ne montaient pas assez vite au gré d'un soldat ivre. M. Pillet déclare qu'il a pleine connaissance que plus de cinq cents Français ont péri de son temps par suite de pareils traitemens, sans qu'il ait été possible d'obtenir justice, et qu'une bien plus grande quantité a dû rester estropiée et hors de service, par les coups de seu, les coups de baïonnette, de sabre, etc. Quand de pareils assassinats ont été suivis d'une mort immé-

diate, ce qui est arrivé souvent, le rapport du jury a toujours été, justiffiable homicid, homicide justifiable. Lors de l'horrible massacre du ponton le Samson (31 mai 1811), dans lequel huit hommes furent tués sur la place, entre autres le lieutenant Dubausset, le jury ne prononça pas d'autre verdict que justiffiable homicid. Il n'y avait cependant aucun motif plausible pour ce massacre : on peut l'appeler un crime prémédité par l'agent, le lieutenant-commandant à bord de ce ponton et leurs complices. Après avoir subi tant de mauvais traitemens et couru tant de dangers, les prisonniers de guerre français n'ont pas épuisé tous les maux qui leur sont réservés, les maladies viennent y mettre le comble. Chaque année, l'administration renvoyait une certaine quantité d'hommes qualisiés d'invalides, et l'amirauté anglaise se glorifiait de cette conduite comme d'un acte d'humanité; elle était le résultat de la perversité la plus machiavélique, la plus infâme. Ce n'étaient pas des vieillards dont l'âge a épuisé les forces, ou des soldats mutilés ou estropiés dans les combats que le cabinet de Londres rendait à leur patrie et à la liberté, c'étaient des jeunes gens, tous d'une constitution originairement robuste, des hommes dans la force de l'âge, mourans de la poitrine, assassinés par le régime des prisons, et renvoyés au dernier période de la maladie. On tue les hommes en état de servir, puis on les renvoie en France, asin qu'ils y meurent tout-à-fait. Plusieurs succombent dans le passage. Au reste, la maladie pulmonaire atteint tout homme qui a dépassé deux années

d'emprisonnement, et la rapidité de ses ravages est en proportion de la jeunesse du sujet. Un jeune chirurgien de Turin, nommé Fontana, a exposé, dans un mémoire à cesujet, que la médecine exercée dans les prisons d'Angleterre est un auxiliaire dont on se sert pour tuer et non pour guérir. Si l'on taxait un pareil témoin de calomnie ou de prévention, qu'on se rappelle les procès-verbaux dressés à l'occasion des prisonniers jetés sur diverses plages du continent par les ordres de l'amirauté. Ces procès-verbaux, revêtus d'une authenticité incontestable, démontrent que le gouverne-ment anglais a fait jeter sur nos côtes des ballots de coton imprégnés de la peste! Que ces hommes, accusés d'une barbarie sans exemple, d'un homicide continuel, dans l'ouvrage d'un autre médecin français, ont fait mâchurer les balles par leurs soldats, afin que les blessures devinssent plus dangereuses, afin que le déchirement des chairs les rendît incurables!... Qu'ils ont vomi plusieurs fois sur les côtes de France des bandes d'assassins!... et que ce sont enfin ces mêmes hommes qui ont fait entendre pendant vingt ans, et renouvelé en 1815, avec une fureur ou plutôt une rage implacable, les cris de partage de la France, et de destruction du dernier de ses habitans!... On a compté cent cinquante mille Français morts au milieu des tourmens sur les pontons d'Angleterre, pendant les deux dernières guerres, et trente mille qui n'ont revu le sol natal que pour y achever de mourir.

PORC. Voy. PATURAGE; t. V, p. 37.

PORT D'ARMES. Voy. Armes, t. I, p. 419. PORTE (ATTACHER A UNE). Voy. Débiteur,

t. III, p. 325.

PORTRAITS DIFFAMATOIRES. Toutes les lois répressives faites contre la diffamation ont prévu le cas où elle serait commise par le moyen de la peinture ou de la gravure, et l'ont assimilée à celle contenue dans les écrits. Voy. DIFFAMATION, t. III, p. 394.

POSTES. Voy. Lettres, t. IV, p. 319.

POSTULATION. Voy. Avoués, t. II, p. 216.

POT. Lorsqu'un Indien de la côte de Coromandel fait un serment, il est obligé de mettre la main dans un pot, où il y a un serpent, et s'il en est piqué, on le regarde comme un parjure. L'auteur qui rapporte cet usage, ne dit pas qui est chargé de mettre le serpent dans le pot. C'est vraisemblablement un prêtre, comme dans les autres épreuves.

POTEAU, longue pièce de bois que l'on fixe en terre par un des bouts. Il sert le plus ordinairement à attacher le patient pendant le supplice qu'on lui fait subir, quelquefois aussi c'en est le principal

instrument.

ALLEMAGNE. L'empereur Joseph II, sous le prétexte de ne plus employer la peine de mort dans ses États, y substitua des supplices dont la barbarie surpassait tout ce qui, jusque-là, pouvait avoir été pratiqué. Au nombre de ces supplices était celui du poteau, auquel on attachait les assassins pour toute leur vie, sans qu'ils pussent se remuer ni se coucher: du pain, de l'eau, rarement de la soupe,

telle était leur nourriture. « Non, dit l'auteur de l'opuscule intitulé Lettre à l'Empereur, etc., la roue, l'écartellement des Damiens et des Ravaillac, le déchirement successif de tous les membres, et tant d'autres cruautés imaginées par le despotisme, n'approchent pas du martyre d'une immobilité perpétuelle. La douleur, dans les premiers, est circonscrite, pour sa durée, dans l'espace de quelques heures au plus; elle disparaît même bientôt par l'excès de sa violence, qui anéantit le sentiment chez le malheureux qui la souffre. Dans le dernier, au contraire, elle s'étend, se prolonge sur tous les jours, sur toutes les heures, sur tous les instans d'une vie qui ne laisse pas de se prolonger. Le patient n'attend de changement à son état, de sensations nouvelles, que des intempéries de l'air, et ces sensations sont toutes douloureuses. Le soleil le dévore et ne le tue pas; le froid le paralyse et ne le tue pas; le malheureux invoque la mort, et elle ne vient point! et il ne sait quand elle viendra! Ainsi point d'espoir, pas même celui que lui donnerait la certitude de la mort. De la douleur, toujours de la douleur, voilà sa perspective déchirante. Et c'est un pareil supplice qu'ont subi un soldat qui, par jalousie, avait tué son camarade, et une fille qui avait contribué à la désertion de quelques soldats. »

Angleterre. Suivant un des articles du Code criminel anglais, les ivrognes, les vagabonds, les débauchés, les fainéans devaient être attachés à un poteau ou condamnés à une amende d'un shel-

ling (24 sous).

Bantam. On y attache les criminels à un poteau et on les poignarde. C'est l'unique supplice qu'on

y inflige.

Canada. Parmi les Indiens, les prisonniers de guerre sont toujours destinés au supplice, et montrent, au moment de l'exécution, un courage et même une sorte de joie affectée dont ils se font le plus haut point d'honneur. Attachés au poteau fatal où ils vont souffrir toutes les tortures que leurs ennemis pourront imaginer, ils chantent avec assurance l'hymne de mort, dans lequel ils insultent à leurs bourreaux.

Espagne. Voy. Garrotte (el), t. IV, p. 144.

France. Le pôteau ne figurait guère autrefois que pour le supplice de brûler vif; on y attachait aussi quelquefois la copie de l'arrêt de condamnation rendu contre ceux qui avaient porté atteinte à l'honneur d'un autre. L'estrapade était encore un supplice dont le principal instrument était un poteau élevé. Voy. Brûler, t. III, p. 105; Estrapade, t. IV, p. 13.

PHILIPPINES (ILES). Dans une de ces îles, on attache à un poteau la femme esclave qui s'enfuit. On lui tourne le visage en face du soleil et on la

laisse expirer.

Rome. Voy. Fumée, t. IV, p. 135. Voy. aussi Question.

Suède. Jean Reginold Patkul, général suédois, proscrit dans ce pays pour avoir soutenu les priviléges de la Livonie, où il était né, passa au service d'Auguste, roi de Pologne. Ayant trouvé à cette cour un rival d'ambition encore plus altier et plus

impérieux que lui , et qui jouissait de la plus grande faveur auprès du roi, il ne put souffrir cette concurrence et se retira auprès du czar Pierre I, qui l'envoya bientôt en ambassade vers ce même Auguste qu'il avait quitté, et que le czar soutenait seul contre les entreprises de Charles XII, roi de Suède. Auguste, voyant le czar occupé à éteindre une rébellion dans Astracan, et comptant moins sur les secours de son allié, songea à traiter avec Charles XII; mais Patkul, dont l'esprit pénétrant avait démêlé ce dessein, forma celui de prévenir Auguste et de ménager un accommodement entre le czar et la Suède. Il ne faisait sans doute en cela que servir les intérêts de son souverain actuel, mais il cut à la fois deux ennemis dans les deux rois dont il avait été sujet autrefois. Auguste le fit arrêter, au mépris du droit des gens et de sa qualité d'ambassadeur : il fut ensuite livré à quatre capitaines suédois, qui l'emmenèrent d'abord au quartier-général d'Altranstad, où il demeura trois mois attaché à un poteau avec une grosse chaîne de fer. De là il fut conduit à Casimir. Là Charles XII le fit condamner à être rompu vif et mis en quartiers. Au moment de l'exécution, un officier suédois lut à haute voix un papier dans lequel étaient ces paroles : « On fait savoir que l'ordre très-exprès de sa majesté, notre seigneur très-clément, est que cet homme, qui est traître à la patrie, soit roué et écartelé pour réparation de ses crimes et pour l'exemple des autres. Que chacun se donne de garde de la trahison et serve son roi fidèlement. » A ces mots de seigneur très-clément, « Quelle clémence!» dit Patkul; et à ceux de traître à la patrie, « Hélas! dit-il, je ne l'ai que trop bien servie. » Il reçut seize coups, et souffrit le supplice le plus long et le plus affreux que l'on puisse imaginer. Ses membres, coupés en quartiers, restèrent exposés sur des poteaux jusqu'en 1713, environ six ans depuis son exécution.

POTENCE, ou GIBET. Instrument ordinaire du supplice de la pendaison. Il est en bois et composé d'un montant, à l'extrémité duquel il y a un chevron assemblé horizontalement : ce chevron est soutenu au-dessous par une pièce de bois, qui s'emmortaise et avec le montant et avec le chevron. C'est à l'extrémité de celui-ci qu'est attachée la corde que l'exécuteur passe au cou du patient. La potence a cessé d'être en usage en France depuis la révolution. Elle sert encore d'instrument d'exécution dans plusieurs contrées de l'Europe. La potence notait d'infamic, et les roturiers seuls y étaient exécutés : les nobles condamnés à mort subissaient la décapitation. Cette distinction subsiste encore dans les pays où la potence est en usage. En Angleterre, pour le crime de haute trahison, le coupable, après avoir été traîné sur la claie. est suspendu quelque temps à une potence, d'où on le retire encore vivant pour lui arracher le cœur et lui en battre les joues. On jette ensuite ses entrailles au feu, et l'on expose sa tête en quelque lieu apparent. Lors des nombreuses exécutions qui curent lieu en ce pays, après la défaite du prétendant Charles-Edouard, à Culloden, on vit figurer à la potence, et en habits pontificaux, un

prêtre anglican, qui avait eu l'imprudence de demander au prince Edouard l'évêché de Carlisle, tandis que ce prince était en possession de cette ville. -On raconte que, pendant que le lord Hold, premier juge d'assises, faisait sa tournée dans la partie occidentale de l'Angleterre, un homme qu'il venait de condamner à être pendu pour vol sur le grand chemin, demanda à avoir une entrevue particulière avec lui. Hold , pensant qu'il avait quelque révélation importante à lui faire, alla le trouver dans sa prison. Là, le condamné, après avoir un peu hésité, lui dit: Mon vrai nom est Smith, et nous avons été au collége ensemble; vous devez vous rappeler telle et telle circonstance. Le juge en effet le reconnut, et s'informa du criminel s'il savait ce qu'étaient devenus leurs autres condisciples. Hélas! dit Smith, ils ont tous été pendus, et il ne reste plus que vous et moi. — En ce cas, reprit Hold, je vais tâcher d'obtenir votre grâce du roi, car je ne veux pas qu'il soit dit que toute notre classe a fini ses jours à la potence. — En France, sous le règne de François II, le cardinal de Lorraine, étant à Fontainebleau, se trouva assailli par une foule d'officiers estropiés et de veuves de gentilshommes tués pendant les guerres, qui lui demandaient quelques faibles pensions pour vivre. Pour se débarrasser de ces solliciteurs, le cardinal fit dresser plusieurs potences dans la cour du château, et ordonna à ces malheureux de sortir dans vingt-quatre heures de la ville, sous peine d'être pendus.-Autrefois, lorsqu'un criminel était condamné pour vol domestique, la potence était

dressée à la porte du maître qu'il avait volé. L'horreur d'un tel spectacle ne contribuait pas peu à détourner les maîtres de pareilles accusations, et le plus souvent ce genre de vols demeurait impuni. Voy. GIBET, t.IV, p. 152; PENDAISON, PENDRE, t.V.

POUCE COUPÉ. Voy. Vol., Voleur.

POUCE MARQUÉ. En Angleterre, sous Henri VII et sous Édouard VI, le délit qui entraînait, pour le laïque, la peine de mort, n'était puni, à l'égard du clerc, que de la marque avec un fer chaud au pouce de la main gauche.

POUCE MORDU. A Sparte, lorsque les jeunes gens distribués dans les classes ne répondaient pas assez promptement aux questions qu'on leur faisait, ou quand la réponse n'était pas laconique, on les obligeait à se mordre le pouce pendant une. deux et trois heures de suite, plus ou moins, selon les circonstances.

POUDRE, composition de soufre, de salpêtre et de charbon pilé, dont on se sert pour charger les armes à feu. Une ordonnance de 1629, art. 173, punissait de mort ceux qui achetaient sans permission plus de poudre, plomb ou mèches qu'il n'en fallait pour la provision nécessaire de leur maison. Aujourd'hui, les lois sont muettes à l'égard des individus qui achètent plus de poudre que leur consommation ne l'exige; mais ceux qui fabriquent de la poudre de chasse, ou qui vendent de la poudre de guerre, sont passibles d'amende.

POULIE. On lit dans un ouvrage anglais, publié à Londres en 1761, et réimprimé en français en 1775, au sujet des tortures de l'inquisition d'Espa-

gne: «Les tortures que l'on emploie sont de différentes espèces, il y en a un très-grand nombre, et elles peuvent passer pour vraiment infernales. L'une de ces tortures consiste à lier les mains de l'accusé derrière le dos; on lui attache des poids énormes aux pieds, après quoi on l'élève à l'aide d'une poulie, à laquelle on fait toucher sa tête; on le tient suspendu quelque temps de cette manière afin de distendre tous ses membres et ses join-tures; alors on le laisse retomber tout d'un coup, de manière cependant que ses pieds ne touchent point la terre, et que, par cette secousse subite, ses bras et ses jambes se trouvent disloqués. On réitère la même chose deux ou trois fois, suivant le rapport de Piazza, qui avait été lui-même un des juges de l'inquisition, et l'on fustige cruellement ces malheureux pendant qu'ils sont ainsi suspendus. » Voy. Estrapade, t. IV, p. 13; Par-TIES NATURELLES, t. V, p. 30.
POURVOYEUSES. On lit dans le Voyage en

POURVOYEUSES. On lit dans le Voyage en Espagne, du marquis de Langle, édition de 1785: « On déshabille les pourvoyeuses; on les frotte de miel, on les fouette, on les marque, on les garnit de plumes, et le bourreau les promène par la ville. »

POUST ou PUST. On nomme ainsi, à la cour du Grand-Mogol, un breuvage qui n'est autre chose que du jus de pavot, exprimé et infusé pendant une nuit dans l'eau. C'est ce breuvage que les souverains, ou plutôt les tyrans de ce pays, font prendre à leurs frères et aux princes de leur sang, lorsqu'ils ne veulent pas les faire mou-

rir sur le champ. La première chose qu'on leur apporte le matin est ce poust, et on leur refuse toute autre nourriture jusqu'à ce qu'ils en aient avalé une dose considérable. Cette potion les maigrit insensiblement; elle leur cause un marasme qui finit par les faire mourir, après les avoir rendus stupides, et les avoir mis dans une espèce de léthargie. Aureng-Zeb, sixième empereur du Mogol, jaloux de son fils aîné, le fit mettre en prison, et commanda qu'on lui fît boire le poust.

POUTRE, grosse pièce de charpente carrée. De ceux que Frédégonde condamnait au supplice de la flagellation, quelques-uns demeuraient parfois trois heures entières et plus suspendus en l'air à

une poutre, les mains liées sur le dos.

PREMUNIRE. Les statuts de præmunire, ainsi appelés du writ pour les faire exécuter qui commençait par les mots præmunire (pour præmonere) facias, avaient originairement pour objet de s'opposer aux usurpations des papes. Le premier fut passé sous Édouard Ier, et a été suivi de plusieurs autres, qui, même avant la réformation. posèrent des bornes si efficaces, qu'elles attirèrent à l'un d'eux, de la part de Martin V, l'épithète d'execrabile statutum. Les délits contre lesquels ces statuts prononçaient furent aussi appelés des præmunire; et, sous ce mot. on comprenait, en général, toute offense tendante à établir imperium in imperio, en prêtant à des procédures papales une obéissance qui appartient au roi seul. La peine portée, dans ces cas, fut encore appelée un pramunire : elle s'est depuis étendue à plusieurs autres, et elle emporte la confiscation des biens et l'emprisonnement arbitraire, et met le coupable hors de la protection du roi.

PRÊCHER. On trouve dans Sauval (Antiquités de la ville de Paris, t. II, p. 605-606). « En 1381, Hugues Aubriot, prévôt de Paris, accusé de judaisme et d'avoir fait mille injures à l'université à l'ordinaire, une mitre de papier en tête, fit amende honorable sur un échafaud dressé auprès de la même échelle, demandant pardon tant au recteur qu'aux docteurs qui l'accompagnaient. Outre cela, à la requête de l'inquisiteur de la foi, il fut condamné, par l'évêque revêtu de ses habits pontificaux, à finir ses jours en prison, au pain et à l'eau; toutes cérémonies en usage alors, ce qu'on appelait prêcher et mitrer et mettre en oubliettes. » Jeanne d'Arc, sur son échafaud, fut dûment prêchée, catéchisée et remontrée. Voy. MITRER.

PRÉCIPITER, jeter d'un lieu élevé.

FRANCE. « Près du hameau de Changé... se trouve... une énorme pierre plate, longue de seize pieds, d'une largeur inégale de cinq, six, et jusqu'à huit pieds. Elle est posée, presque en équilibre, sur deux pierres ordinaires, et forme un plan incliné et déversé (1). L'un des bouts de cette pierre repose sur la terre; et l'autre, qui est le plus large, se trouve en l'air, en porte-à-faux, de manière que plusieurs personnes peuvent aller dessous sans se baisser. Il est probable que cette pierre

<sup>(1)</sup> Un pareil monument existe encore au village de Morancez, près de Chartres.

a été ainsi disposée afin que les hommes destinés à servir de victimes pussent facilement monter et gagner la partie élevée, d'où ils se précipitaient sur des épées ou des lances plantées au bas; genre de supplice fort en usage chez les peuples celtes (1). »

Grèce. Ulysse arracha Astyanax du tombeau d'Hector, où Andromaque l'avait caché, et le pré-

cipita du haut d'une tour.

HÉBREUX. Ils précipitaient leurs grands criminels du haut d'une roche escarpée, ou d'un lieu élevé. Jéhu sit précipiter Jésabel par une senêtre, et la muraille sut teinte de son sang.

Rome. On faisait mourir des criminels en les précipitant du haut du roc Tarpéien, et particulièrement les faux témoins et les esclaves convaincus de larcin. L'usage de ce supplice était pratiqué avant que l'on cût les lois des douze Tables.

SYRIE. On trouve dans Selden, de Diis syriis, que les Syriens précipitaient quelquefois leurs en-

fans du haut d'une montagne escarpée.

Ténériffe (ILE DE). « A chaque changement de règne, il se trouvait toujours quelques hommes de la nation, dit Constant Dorville (Histoire des différens peuples), qui s'offraient en sacrifice pour la prospérité du nouveau monarque, qui, à cette occasion, donnait une grande fête, pendant laquelle on conduisait ces victimes volontaires au sommet d'un rocher: là, après quelques cérémonies bar-

<sup>(1)</sup> Histoire de Chartres, par V. Chevard, an IX. tom. I, pag. 97-98.

bares, accompagnées de paroles mystérieuses, elles se précipitaient d'elles-mêmes, et étaient déchirées en pièces avant que leurs corps fussent arrivés au fond de la vallée. Cet hommage sanglant faisait pleuvoir toutes les faveurs du chef sur les parens de ces jeunes enthousiastes. »

PRÉDICANS. En 1724, on renouvela, par un édit ou déclaration (art. 2), quelques édits antérieurs qui condamnaient le prédicant calviniste, surpris à prêcher dans des lieux soumis au papisme, à la peine de mort, et ceux qui lui donnaient à souper et à coucher, aux galères perpétuelles.

PRÉDICTION. Par une loi de Henri VIII, roi d'Angleterre, celui qui prédisait la mort du roi se rendait coupable de haute trahison. Aussi, lorsque ce prince tomba malade, les médecins n'osèrentils jamais dire qu'ils reconnaissaient son danger.

PRÉLIBATION, nommé aussi culage et mankette, droit que les seigneurs s'arrogèrent, avant
et dans le temps des croisades, de coucher la première nuit avec les nouvelles mariées leurs vassales roturières. On nommait aussi populairement
ce droit le droit de cuissage en France, et de markette en Angleterre. Des évêques, des barons s'attribuèrent ce droit, en qualité de hauts barons; et
quelques-uns se sont fait payer dans le dernier
siècle, par leurs sujets, la renonciation à ce droit
étrange, qui eut long-temps cours dans presque
toutes les provinces de France et d'Écosse. On lit
dans Velly, tom. VI, pag. 228: « .... Ce fut le roi
Evens qui l'introduisit le premier en Écosse, d'où

il passa en Angleterre, en Allemagne, en Piémont et dans plusieurs autres parties de l'Europe. Les bonnes mœurs doivent à la sagesse d'une reine, femme de Malcolme III, sinon l'extinction totale de ce droit étrange, du moins l'abolition de ce qu'il avait de plus indécent. Esle obtint du roi qu'on pourrait s'en racheter en payant un demimarc d'argent. C'est de là, dit-on, qu'il fut appelé droit de markette. Le savant Pembrock nous apprend que, de nos jours, les seigneurs l'exigent encore de leurs serfs, dans quelques provinces des Pays-Bas, de la Frise et de la Germanie; on voit, par plusieurs monumens, que cette coutume honteuse fut usitée dans toute sa rigueur, même en France, où la religion semblait anciennement avoir fixé le siége de son empire. On lit dans un titre de 1507 (Laurière, Glosse du droit français, au mot cullage, ou culiage), article des revenus de la baronnie de Saint-Martin, que le comte d'Eu a droit de prélibation audit lieu quand on se marie. Boëtius raconte, à cette occasion, unfait très singulier: « J'ai vu, dit-il, à la cour de Bourges, devant le métropolitain, un procès par appel, pour un certain curé de paroisse, qui prétendait avoir la première nuit des jeunes épousées, suivant l'usage reçu. La demande sut rejetée avec indignation, la coutume proscrite tout d'une voix, et le prêtre scandaleux condamné à l'amende. »

PRÉSENS. Platon avait décerné des peines contre ceux qui recevaient des présens pour remplir leur devoir; et les lois d'Athènes poursuivaient ceux qui offraient comme ceux qui reco-

vaient des présens. — Une loi romaine, de l'an 594, défendit aux sénateurs de recevoir, à quelque titre que ce fût, ni argent, ni présens, surtout pour les plaidoyers de la justice. - En Angleterre, les présens reçus par les officiers inférieurs les rendent passibles d'amende et d'emprisonnement; quant aux juges, on les pendait du temps d'Édouard III. - Dès 1714, Pierre-le-Grand avait désendu, sous peine d'infamie et de mort, à toute personne en place, de recevoir des présens. On accusa, auprès de l'empereur, Balc et sa sœur de ce délit. L'affaire examinée et l'empereur convaincu, Moens fut condamné à perdre la tête, et sa sœur à souffrir onze coups de knout. Les deux fils de cette dame, l'un chambellan, l'autre page, furent dégradés et envoyés en qualité de simples soldats dans l'armée de Perse.

PRÉSIDES (LES), el Presirio, galères d'Espagne. Les galériens sont attachés deux à deux, chargés de lourdes chaînes, et traînant un pesant boulet. Les petits voleurs (los rateros) ont deux colliers de fer rivés au bas des jambes, et joints par un chaînon: ils balayent les rues et relèvent les immondices de la ville. Les alguazils (los gatos) les surveillent. On a vu un personnage très-riche, condamné à cette peine infamante par l'effet d'une vengeance atroce, parcourir les rues portant des chaînes et un boulet d'or. Les meilleures maisons lui étaient ouvertes, et la honte dont on avait voulu le couvrir rejaillissait sur ses juges. « On y envoie tout le monde, dit le marquis de Langle, les officiers même; pendant qu'ils rament ou qu'ils

pêchent, leur service compte: en revenant des présides, ils reprennent leur rang. Voy: Ane,

tom. I, pag. 331.

PRESSE. Nom d'une espèce de recrutement de la marine en Angleterre. Le général Sarrazin a tracé (Tableau de la Grande-Bretagne) la manière dont s'exerce cette violence chez un peuple dont on porte si haut l'amour et le respect pour la liberté individuelle. «Les marins anglais, dit-il, pressent en mer, à terre, amis et ennemis. Un capitaine aperçoit une voile, il porte dessus; un canot est mis à la mer sur-le-champ. Dans la visite, on examine avec soin s'il y a quelque matelot vigoureux dans l'équipage. Le visiteur fait son rapport. Il est fort rare que l'homme convoité ne soit pas de bonne prise. Il en est de même dans la presse de terre. On voit un jeune homme robuste, on le cerne, on l'arrête, on le conduit à bord, et il n'en est plus question. Les premiers jours de son arrivée à bord du vaisseau, on lui donne des vivres en abondance, et bientôt on le décide à faire de nécessité vertu. » « La presse se fait par mer, écrit le général Pillet (l'Angleterre vue à Londres, etc.), en temps de guerre, à bord de tous les bâtimens marchands, par les vaisseaux de l'Etat, qui renforcent ainsi leurs équipages, et qui rendent quelquefois des matelots épuisés ou malades pour des hommes jeunes, forts et robustes. »

PRESSE (LIBERTÉ DE LA). Dans l'ordre politique, la liberté de la presse est pour les nations modernes, le plus puissant et peut-être le seul rempart de toutes les libertés publiques. Elle rem-

place les assemblées usitées chez les anciens peuples et les remplace avec avantage. Le discours d'un orateur peut n'être pas entendu, et lorsqu'il l'est, sa rapidité ne laisse dans l'auditoire que des impressions irrésléchies et passionnées : un livre, un écrit ne laissent perdre aucune idée, n'en font admettre aucune sans que la réflexion l'accompagne. Mais si l'on publie des principes anti-sociaux, des opinions dangereuses; si l'on sape les fondemens de la morale? D'abord, en politique, les faits seuls peuvent être des crimes, et jamais les opinions; en morale, dire que des écrits peuvent en détruire les fondemens, c'est annoncer hautement que celui qui l'a créée et établie ne peut la défendre et la maintenir. D'ailleurs, en politique comme en morale, la liberté de tout publier aurait toujours plus d'avantages que les fausses restrictions. La raison en est simple. Ce qui est bon, raisonnable et utile, triompherait, par sa force même, des attaques de la méchanceté et des erreurs accréditées: ce qui est mauvais, au contraire, ou faux ou dangereux, trouverait deux empêchemens bien supérieurs à toutes les mesures de répression; le premier serait l'opposition des publications contraires, et le second, l'affaiblissement de l'intérêt et de la curiosité, que la prohibition augmente toujours, et dont souvent elle est la seule cause. Tout cela s'applique même aux publications injurieuses envers les particuliers, auxquelles il serait facile de faire voir que les condamnations donnent une sorte de sanction, en outre qu'elles ajoutent au mal produit, par une plus grande publicité. On peut dire enfin, avec l'Évangile : Qui m'alè agit odit lucem; et la lumière ne plaît guère nulle part.

Voici un aperçu de l'histoire et de l'état actuel de la presse chez les principales nations qui ont

une littérature.

ALLEMAGNE. Bien que l'on doive la découverte de l'imprimerie à deux hommes de cette nation, ce n'est pas là qu'il faut chercher la liberté de la presse. Mais, au contraire, outre les moyens ordinaires de répression employés dans d'autres pays, on y a créé, il y a quelques années, une institution, dont la forme et le but la rendent digne d'être comparée à l'inquisition : c'est la commission de Mayence, destinée à découvrir et réprimer les manœuvres révolutionnaires, au nombre desquelles sont placées au premier rang les publications sur les matières politiques, et surtout celles que répandent d'une manière si dangereuse les ouvrages et seuilles périodiques. Une loi provisoire sur la presse fut décrétée par la Diète germanique, le 20 septembre 1819, sur la proposition du ministre d'Autriche qui la présidait : cette dernière circonstance fait assez juger des dispositions qu'elle contenait. Cette loi, qui devait expirer le 20 septembre 1824, fut prorogée à cette époque par un nouvel arrêté de la Diète, et maintenue en vigueur jusqu'à ce que les états délibérans se soient réunis d'opinion pour créer une loi définitive à cet égard.

Angleterre. M. Pillet, dans son ouvrage sur l'Augleterre, commence son chapitre relatif à la liberté de la presse par ce paragraphe, tiré en sub-

stance des publicistes anglais eux-mêmes. « Qu'on nous enlève, s'il est possible, disent ces derniers. la loi d'Habeas corpus, qui met le citoyen à l'abri des emprisonnemens arbitraires; qu'on nous retire la responsabilité des ministres; qu'on ôte aux communes le droit d'accorder ou de refuser l'impôt; qu'on abroge la loi qui déclare chaque année l'armée licenciée, si le parlement ne la proroge..... mais qu'on respecte la liberté de la presse et bientôt tout sera reconquis. » Voilà l'idée qu'ont les Anglais des avantages de la liberté de la presse. Cette liberté repose sur l'interdiction faite aux juges de prendre connaissance des choses qu'on imprime, avant qu'elles soient publiées, et à ne pouvoir en punir les auteurs que par le ministère des jurés. Mais on se tromperait fort si l'on croyait qu'en Angleterre plus qu'ailleurs cette liberté est protégée au fond comme elle l'est dans la forme. Les restrictions qu'on y a apportées, outre qu'elles ne sont pas énoncées d'une manière fixe et positive dans la loi, embrassent à peu près les mêmes sujets que ceux prohibés dans les autres pays. Ainsi, pour ce qui concerne les matières religieuses, bien que Bolingbrocke et tant d'autres aient attaqué ouvertement et impunément la vérité du christianisme, le libraire Carlile n'a pas laissé d'être condamné deux fois, en 1819, pour deux ouvrages réputés libelles injurieux envers la religion chrétienne. Le premier de ces ouvrages, dont Carlile était à la fois auteur et éditeur, et qui portait pour titre Age de la Raison, était une réfutation des preuves alléguées dans les écrits publiés en faveur de la religion; le second, intitulé Principe de la Nature, n'avait été que publié par Carlile: l'auteur était Elihn Palmer, et le livre avait été imprimé originairement aux Etats-Unis. Cette dernière accusation fut intentée au nom de la Société pour la suppression du vice, association de particuliers zélés pour le maintien de la religion et des mœurs. Le jury, cette fois, déclara Carlile coupable, sans délibération. Lors de la première accusation, les débats avaient duré deux jours, pendant lesquels Carlile parla presque sans relâche, pour prouver que plusieurs sectes tolérées en Angleterre ayant sur ce sujet les mêmes opinions que celles émises dans le livre de l'Age de la Raison, lui, Carlile, avait le droit de les publier. Enfin, abandonnant son premier argument, il borna ensuite ses efforts à démontrer « que sa condamnation anéantirait la liberté des discussions religieuses reconnues par les lois et l'usage; qu'elle serait le commencement d'un système d'inquisition contraire à l'esprit même du christianisme, ainsi que l'ont démontré les premiers écrivains ecclésiastiques d'Angleterre, entre autres l'archevêque Tillotson. Carlile fut condamné à trois ans de détention et à une amende de 1000 liv. sterl. (24,000 fr.). Sous le nom de libelles séditieux, on peut évidemment attaquer et punir presque toutes les publications politiques. Il est sans doute comme reconnu universellement, en Angleterre, que les actes publics du gouvernement doivent être soumis à un examen public, et qu'on rend service à ses concitoyens en disant son avis avec liberté. Mais comment attaquer les

actes du gouvernement sans toucher en rien à ceux qui le composent, sans rien dire qu'on puisse charger de cette accusation vague de sédition, ou de celle de diffamation? Autrefois, on pensait en Angleterre que l'écrivain qui signalait un grand coupable, un criminel que les lois n'avaient pas osé poursuivre, ou qui avait échappé à leur surveillance, on pensait que cet écrivain n'était pas un libelliste, s'il prouvait le crime ou l'identité du coupable, et qu'il n'était réputé condamnable que comme calomniateur. Un exemple récent prouve qu'il n'en est plus ainsi. M. Finerty, Irlandais, avait dénoncé dans plusieurs discours prononcés dans des assemblées politiques, milord Castlereagh, comme coupable d'affreuses malversations pendant qu'il exerçait en Irlande les fonctions de secrétaire-général de ce royaume avant l'union. Finerty accusuit formellement le lord Castlereagh de provocations à la révolte, par l'incendie de plusieurs villages catholiques; de meurtres et d'assassinats, commandés par lui dans le même but, et enfin de corruption de juges pour faire condamner de prétendus rebelles qu'il savait être innocens, et répandre ainsi la terreur. A chaque chef d'accusation que le magistrat présentait à Finerty comme constituant le libelle, la réponse de celui-ci, était : « J'affirme, milord, et j'offre de prouver. » Sa seigneurie répondait à son tour : « Votre affirmation et votre offre de preuves ne seront pas admises. » Ce procès, d'une espèce nouvelle en Angleterre, fut terminé par la condamnation de Finerty à un long emprisonnement à des dommages-intérêts in-

menses. Nul doute que si une pareille affaire se représentait entre d'autres personnages, l'ancienne jurisprudence reprendrait son cours; mais, dans celle-ci, l'opinion publique, touten vengeant M. Finerty par d'abondantes souscriptions, se rangea néanmoins du côté des juges, par des raisons de politique, auxquelles ce peuple sait toujours faire céder toutes autres considérations et tous principes de justice ou d'équité. Les peines répressives des délits de la presse sont, en Angleterre, la slétrissure par l'exposition au pilori; l'emprisonnement pour un temps quelquefois très-long; des amendes, dont la condamnation dépasserait en France, les ressources des fortunes les plus considérables ; l'obligation de déposer, pour garantie de bonne conduite, des sommes excessives, au moment de la mise en liberté du coupable, sommes qui doivent rester en dépôt pendant plusieurs années, et qui jamais ne sont rendues intactes, à cause des frais de condamnation; enfin, des cautions personnelles, pour lesquelles on n'admet que des personnes riches et de bonne réputation.

CHINE. Voyez IMPRIMEURS, t. IV, p. 192.

Espagne. Dire que l'inquisition est chargée en ce pays de la surveillance de la presse, cela seul dispense d'entrer à cet égard dans aucun détail.

ETATS-UNIS. La liberté de la presse, dit la déclaration américaine sur les droits de l'homme, est un des plus forts boulevards de la liberté publique, et ne peut être restreinte que dans les gouvernemens despotiques. Mais ce principe si largement posé est-il ou serait-il toujours suivi dans un pays où l'on force un habitant à faire une profession de foi religieuse?

France. La France, après l'Espagne, s'est particulièrement distinguée dans la répression des moyens de publication. On a déjà fait mention, dans ce Dictionnaire, de la manière dont les premiers imprimeurs allemands furent reçus à Paris. Voyez au mot Imprimeurs, t. IV, p. 193. C'était là le digne prélude des efforts constans que l'autorité devait employer dans la suite pour proscrire et anéantir en quelque sorte la libre communication des pensées. Sous l'ancienne monarchie, la presse était considérée comme une source empoisonnée, dont les plus faibles émanations causaient des convulsions aux gouvernans. Aussi était-elle entourée de toutes les mesures préventives et répressives qu'on avait pu imaginer. Il fallait, avant d'imprimer un ouvrage, en présenter le manuscrit, ou l'exemplaire s'il s'agissait de réimpression, au burcau de la chambre syndicale; il passait de là aux mains du censeur pour être lu et approuvé, puis à celles du directeur-général de la librairie : celui-ci faisait passer le jugement du censeur et la feuille de permission au garde-des-sceaux, qui accordait ou refusait son autorisation, décision dont il fallait aller prendre communication au premier bureau où l'on s'était d'abord adressé; puis enfin les pièces étaient envoyées, en dernier lieu, au secrétaire du roi, chargé de l'expédition des permissions. On distinguait quatre espèces de permissions : le privilége général et exclusif, la permission du sceau, la permission simple, et la permission de police.

Celle-ci était délivrée par le lieutenant-général de police, et exigée pour la publication des affiches, adresses, pièces de théâtre, chansons, relations, et généralement tous les ouvrages qui ne formaient pas plus de deux ou trois feuilles d'impression. Il y avait un censeur particulier de la police, et, pour les pièces de théâtre, le lieutenant-général nommait lui-même un censeur de son choix. La peine pour simple contravention était arbitraire, lorsque les livres et ouvrages n'avaient rien de répréhensible; dans le cas contraire, les contrevenans étaient destitués de leur profession, leurs boutiques murées, et on les condamnait à une amende de 3,000 liv.; les presses et ustensiles de l'imprimerie étaient confisqués, et l'emprisonnement arbitraire avait ordinairement lieu par voie de police ou lettre de cachet. Les précautions les plus exactes et en même temps les plus inutiles étaient prises contre l'introduction en France et surtout à Paris, des livres imprimés à l'étranger. Enfin, la condamnation des ouvrages était prononcée, tantôt par la Sorbonne, tantôt par le parlement, tantôt et d'office par les ministres. Nulle loi, nul réglement ne fixait, n'indiquait même la nature des délits de ce genre; tout était laissé à l'arbitraire, ainsi que la peine réservée aux auteurs. On étendait celle-ci jusque sur les livres mêmes, qui, suivant les arrêts de condamnation, étaient brûlés par la main du bourreau, au bas du grand escalier du palais de justice: on recherchait ensuite, au poids de l'or, les exemplaires qu'on avait pu soustraire au feu. Ainsi furent la cérés et livrés aux flammes les meil-

leurs ouvrages du dernier siècle. Lorsque l'autorité parvenait à faire saisir un certain nombre d'exemplaires de livres condamnés, ils étaient envoyés au dépôt établi à cet effet au château de la Bastille, et là, sur un ordre du lieutenant-général de police, et en présence de l'avocat du parlement, garde des archives de la Bastille et des officiers de l'état-major du château, les volumes proscrits étaient mis sous le pilon, c'est-à-dire lacérés et déchirés feuille à feuille. Dans ces sortes d'exécutions, des piles énormes d'ouvrages de génie se réduisaient à trois ou quatre milliers pesans de feuilles mortes qu'emportait le cartonnier, et les plus belles productions philosophiques allaient, sous une autre forme, servir de retraite à des chissons de femmes. Les ordres d'emprisonnement des auteurs et imprimeurs s'expédiaient de la façon la plus leste. En voici un échantillon. Le ministre de la maison du roi; Amelot, fait remettre à M. Le Noir, dans sa loge-aux Variétés amusantes, cette lettre de cachet:

## « DE PAR LE ROI.

» Il est ordonné au sieur Henri, inspecteur de police et de la librairie, d'arrêter le sieur Pavie, imprimeur à Angers, ainsi que ceux qui ont pu concourir à l'impression du supplément aux lettres de l'Espion anglais, et de les conduire à la Bastille. Fait à Versailles, le 6 janvier 1782. Signé Louis, et plus bas, Amelot. »

En 1789, lersque l'ancien régime prit sin d' qu'on voulut songer à réformer tous les d'us, une des principales améliorations sut l'af-

franchissement de la presse, mais l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme, tout en la proclamant, annonce un frein à cette liberté. « La libre communication des pensées et des opinions, porte cet article, est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Ces abus ne furent point déterminés, et l'empire qui succéda aux différens provisoires de la révolution, ne régla point non plus cette matière complétement. Les ministres veillaient à ce qu'aucun écrivain dépravé ne mît au jour un ouvrage attentatoire aux mœurs ou aux droits de l'autorité suprême, à ce qu'aucun libraire n'exposât en vente les livres prohibés. Il y avait dans le sénat une commission dite de la liberté de la presse, à laquelle; avaient recours les auteurs, éditeurs et imprimeurs qui se croyaient mal à propos empêchés dans l'impression ou circulation d'un ouvrage. Cette commission préjugeait la question de savoir si l'empêchement était justifié par l'intérêt de l'état, et, dans le cas où elle décidait le contraire, elle provoquait une assemblée du sénat pour prononcer définitivement. Dans les premières années de ce régime, la censure, proscrite en 1789, était encore une chose odieuse. Sa majesté impériale blâma beaucoup, en 1805, le ministre de la police d'avoir délivré une permission pour l'impression d'une comédie nouvelle de Collin-d'Harleville, attendu que tout citoyen Français pouvait publier tel livre qu'il jugeait convenable, sauf à en répondre. Cependant

il y eut plus tard une censure et une direction de la librairie. Il fut alors interdit de publier un ouvrage non permis, et, sans renouveler ostensiblement les extravagances de l'ancienne monarchie, le nouveau pouvoir sut mieux se faire obéir : tout le monde se tut. Enfin, en 1814, la restauration ouvrit une carrière nouvelle, où la liberté de la presse fut de nouveau appelée, mais toujours avec restriction. La charte, art. 8, porte que « les Francais ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. » Ces lois se firent attendre jusqu'en 1819. Mais on prit dèslors des mesures préventives contre les publications clandestines, et de fortes amendes sanctionnèrent l'observation des formalités imposées aux imprimeurs et libraires (loi du 21 octobre 1824). Les écrits de vingt feuilles et au-dessous pouvaientêtre soumis à la censure, et les journaux et écrits périodiques ne purent paraître qu'avec l'autorisation du roi. Les écrits réputés coupables par cette loi étaient ceux contraires à la charte ou tendans à troubler la tranquillité publique, ou enfin ceux qui blessaient les bonnes mœurs. La pénalité, sous l'empire de cette loi, ne fut pas changée, et le Code pénal sut seul appliqué. Une loi du 28 février 1817 renouvela l'obligation, pour les journaux et écrits périodiques, d'être autorisés par le roi. Même disposition dans la loi du 30 décembre 1817, pour durer jusqu'à la fin de la session des chambres de 1818. Telle fut la législation de la presse jusqu'en 1819; depuis lors sont intervenues diverses lois qui

ont considérablement amplifié les moyens de répression jugés jusqu'alors trop insuffisans. Ces lois qui forment, par leur combinaison, la législation actuelle sur cette matière, sont celles des 17 et 26 mai 1819, 9 juin suivant, 25 mars 1822 et juillet 1828; cette dernière se référant aux précédentes pour tout ce qui ne serait pas contraire à ses dispositions. Voici comment la presse se trouve libre aujourd'hui sous l'empire de ces lois : 1° Les mesures préventives sont toujours les mêmes, avec un surcroît de précaution, qui consiste à arrêter la publication de tout écrit de vingt feuilles et audessous, pendant les cinq jours qui suivent le dépôt prescrit par la loi du 21 octobre 1814, et par l'article 29 de celle du 26 mai 1819; 2º la qualification des délits contenue dans la loi du 17 mai 1819 est à la fois très-étendue et très-vague. Cette loi répute condamnables les écrits ou autres moyens de publication qui contiendraient une provocation à commettre une action quelconque réputée crime ou délit. L'article 4 mentionne particulièrement toute attaque contre l'inviolabilité de la personne du roi, l'ordre de successibilité au trône, et l'autorité constitutionnelle du roi et des chambres. L'article 8 prévoit les outrages à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs, sans autre définition ni explication. Le chapitre III punit les ossenses publiques envers la personne du roi, et le chapitre iv, celles envers les membres de la famille royale, les chambres, les souverains et les chess des gouvernemens étrangers. Enfin le chapitre v proscrit la diffamation et l'injure publique,

avec plusieurs distinctions, suivant le rang et la qualité des personnes; 3° la poursuite contre les auteurs de ces délits s'exerçait, d'après la loi du 26 mai 1819, devant les cours d'assises, et, par conséquent, ces causes étaient soumises à la décision du jury. Il n'était excepté de cette disposition que les délits de dissamation verbale contre toute personne, et de diffamation écrite contre des particuliers, lesquels étaient jugés par les tribunaux de police correctionnelle. La loi du 25 mars 1822, réglant en dernier lieu cette poursuite, attribue le jugement des délits de la presse aux tribunaux de police correctionnelle : cette loi n'excepte que les offenses envers les chambres, qui doivent être jugées par les chambres elles-mêmes; elle attribue aussi aux différens tribunaux le droit de connaître. eux-mêmes du délit d'infidélité dans le compte rendu de leurs audiences; 4º enfin, relativement à la pénalité, la loi du 17 mars 1827 a renchéri sur l'énormité des peines portées aux lois précédentes, en élevant la quotité des amendes pour tous les cas. Elle dispose de plus (article 19), que les amendes et autres peines correctionnelles auxquelles la publication, vente ou distribution d'an écrit aura donné lieu, ne pourront être moindres du double du minimum, si cet écrit est imprimé dans un format au-dessous de l'in-12, ou s'il ne contient pas plus de cinq feuilles, dans quelque format que ce soit. Du reste, elle laisse en vigueur les dispositions des lois précédentes, qui prononcent la peine de l'emprisonnement dans tous les cas prévus; 5° pour les journaux et écrits périodi-

ques, ils sont délivrés de la censure et de l'autorisation, mais assujétis à des cautionnemens, variés suivant le plus ou le moins d'intervalle de périodicité. Ces cautionnemens, très-élevés, sont de 6,000 francs de rente pour les écrits périodiques paraissant plus de deux fois par semaine; des trois quarts de cette somme pour ceux qui ne paraissent que deux fois par semaine; de la moitié pour paraître une fois par semaine; enfin, du quart, pour paraître plus d'une fois par mois. Sont exceptésceux qui traitent des matières étrangères à la politique, avec cette condition, pour les journaux dits littéraires, de ne paraître que deux fois la semaine au plus. Il doit apparaître comme responsable, un véritable intéressé dans la propriété de l'écrit périodique, qui possède en son propre et privé nom le quart au moins du cautionnement, ou justifie qu'outre sa part dans l'entreprise il est propriétaire d'immeubles payant au moins 500 francs de contributions directes. Cette dernière disposition, ainsi que celle de la quotité des cautionnemens, est modifiée pour les départemens. Cette position des écrits périodiques, fruit de la loi du 18 juillet 1828, a été regardée comme un bienfait, après celle où les avait placés la loi du 17 mars 1827, donnée à désaut de la sameuse loi de justice et d'amour (1), proposée l'année précédente et rejetée par la chambre des pairs. Tel est en France l'état de la liberté de la presse. Il ressemble un peu à celui

<sup>(1)</sup> Dénomination prise des termes mêmes du discours de présentation, et que l'indignation publique a consacrée par ironie.

que dépeint le Figaro de Beaumarchais, c'est-àdire qu'on peut, sans rien craindre, faire des almanachs et des traités de géométrie. Au milieu des nombreux exemples de condamnations qui ont eu lieu pour délits de la presse, il y en a un si grand nombre qui mériteraient une mention particulière, que les bornes de cet article ne permettent pas de les citer, mais on peut dire qu'ils prouvent combien est vague et indécise la législation sur cette matière, principalement pour la qualification des délits.

ITALIE ET ROME. Les écrits les plus licencieux sous le rapport des mœurs, les plus outrageans pour la religion, ont paru dans ce pays, où l'inquisition règne, mais d'une autre façon qu'en Espagne. Les attaques contre l'autorité temporelle et les hérésies, voilà les grands crimes qu'on y punit. Le livre coupable est exécuté à Rome avec cérémonie, et les détails de cette exécution sont faits pour en imposer à un vulgaire imbécile. « On dresse dans une place publique un échafaud, et à trente pas un bûcher. Les cardinaux montent sur l'échafaud; le livre proscrit est présenté lié, garotté de petites chaînes de fer, au cardinal doyen; celui-ci le donne au grand inquisiteur, qui le rend au greffier; le greffier le donne au prévôt; le prévôt à l'huissier; l'huissier à un archer, et l'archer au bourreau. Ce dernier l'élève en l'air, en se tournant gravement vers les points cardinaux; ensuite il délie le prisonnier, il le déchire feuille à feuille, et trempe chaque lambeau dans de la poix bouillante; enfin il verse le tout dans un bûcher, et le peuple, à ce signal, crie anathème aux philosophes.

Suisse. Les habitans des cantons helvétiques se disent libres. Voici un trait qui peut faire apprécier l'étendue de la liberté de la presse chez eux. En 1815, un Français se retira en Suisse à l'occasion d'un jugement correctionnel, relatif à un léger délit politique. Bientôt il reçut l'ordre de quitter, dans un court délai, la ville où il avait établi son domicile, pour avoir publié un écrit sous le titre d'Introduction à l'Histoire de la Suisse, dans lequel il développait des principes qui, dans les circonstances du moment, parurent dangereux. Ils étaient tels cependant que de cet exemple on pouvait conclure que si l'immortel historien de la Suisse, Jean Muller eût vécu au dix-neuvième siècle, il n'eût obtenu dans aucun des vingt-deux cantons, la permission de publier son histoire. Voy. les articles Calomniateur, t. III, p. 150; Censeur royal, t. III, p. 192; Diffamation, t. p. III, 394; Imprimeur, t. IV, p. 192; Injure, t. IV, p. 206; Journaux, t. IV, p. 243; Libelle, t. IV, 322.

PRÊT SUR GAGE. Voyez GAGE, tom. IV, p. 139. Ajoutez à ce qui est rapporté dans cet article que dans le royaume d'Achem, où les droits d'un créancier sur la personne de son débiteur sont trèsétendus, les prêts sur gage sont prohibés et punis sévèrement.

PRÊTRES. D'après la croyance qui revêt les prêtres d'un caractère sacré et indélébile, il n'est pas étonnant que les administrateurs de la justice émanée du souverain, et que, dans le langage des prêtres, on nomme séculière, aient souvent reculédevant la condamnation des ecclésiastiques cou-

pables, ou que du moins l'exécution des arrêts prononcés contre eux ait été éludée. D'ailleurs, cette même croyance, jointe à l'esprit de corps et à cette tendance de l'Eglise à se créer une puissance indépendante, tout cela pousse les meilleurs prêtres à protéger les mauvais, et ils semblent adoptercette étrange et absurde opinion, que l'exemple du châtiment d'un prêtre, quelque coupable qu'il soit, porterait un plus grand coup à l'honneur du sacerdoce que le scandale de l'impunité. Cette opinion pouvait avoir une ombre de vérité au temps où les faits n'étaient presque jamais connus que dans les lieux circonscrits où ils s'étaient passés. Mais aujourd'hui on peut dire que le plus grand tort que les prêtres pussent faire à leur classe serait la continuation de pareilles manœuvres, dont l'odieux et le criminel retomberaient nécessairement sur tout le corps du clergé. Des exemples récens prouvent que l'autorité civile tient au moins la main plus sévèrement à la juste punition des prê-. tres criminels. On a vu, il y a peu de mois (octobre 1828), la main du bourreau flétrir d'une marque ignominieuse les prêtres Contrafatto et Molitor, tous deux coupables d'attentats à la pudeur avec violence. Mais aussi on voit avec douleur échapper au supplice le prêtre Mingrat, assassin d'une femme vertueuse dont il n'a pas craint de souiller le corps au milieu même des convulsions de la mort qu'il lui donnait. Le remords ordinaire aux plus grands. scélérats n'était point ressenti par cette bête féroce. La scule idée de cacher son crime à la justice donna à Mingrat la force de dépecer sa vic-.

time pour en jeter en divers lieux les lambeaux sanglans. Mais Mingrat était prêtre, et un prêtre voisin du lieu où s'était commis le meurtre l'avertit diton charitablement de fuir, et la force armée ne put l'atteindre avant qu'il eût passé les frontières; et quand les magistrats d'une puissance voisine (la Sardaigne) sont saisis du monstre, ils se contentent de le confiner dans une prison, malgré un nouveau crime commis sur leur propre territoire. L'extradition des déscrteurs s'opère et s'est opérée toujours facilement entre ce pays et la France; mais, depuis cinq années, celle de Mingrat n'a point encore eu lieu. A-t-elle été refuséc? N'a-t-elle pas été demandée? L'une et l'autre de ces questions ne pourrait être répondue d'une manière honorable pour l'autorité de l'un ou de l'autre pays, et le scandale est toujours vivant. Je terminerai cet article par un trait dont le ridicule puisse faire diversion à l'horreur que produisent ceux que je viens de citer : il fait voir ce qu'étaient anciennement un grand nombre de prêtres au temps où la religion florissait, dit-on, autant qu'elle a perdu de nos jours. Le parlement de Paris, ayant, en 1557, à juger un prêtre du Poitou, appelé Jean Claveau, accusé de fausse monnaie, l'interrogea en latin et en frauçais sur la définition des mots prêtre, diacre, sous-diacre; il ne put répondre. On lui demanda ce que signifiaient les mots presbyter et salve, sancta parens; il ne sut le dire, « Ne pouvant répondre à d'autres interrogations, lit-on dans les registres criminels du parlement, se scrait trouvé plein d'ignorance et insuffisance; la cour

a ordonné et ordonne que remonstrances trèshumbles seront faites au roi, sur l'ignorance, mauvaise et scandaleuse vie de plusieurs prêtres et clercs de ce royaume, qui, sous ombre dudit titre de *prêtre* et de *clerc*, se veulent soustraire de son obéissance et jurisdiction, commettant plusieurs grands crimes, sous espérance d'impunité ou de punition légère, etc., etc. »

PREUVE. Dans le moyen âge les preuves, dans les affaires douteuses, se faisaient par témoins, par serment ou par duel : il était alors difficile de faire le procès à un coupable, vu le grand nombre de témoins que la loi exigeait pour le condamner. Il en fallait soixante-douze contre un évêque, quarante contre un prêtre, plus ou moins contre un laïque, selon l'importance du cas, ou le mérite de la personne. — Quand on manquait de preuves, si l'accusation était grave, il fallait en venir au combat; si elle ne l'était pas, tout accusé était obligé de se purger, du moins par serment, et il n'y était reçu qu'en faisant jurer avec lui des gens de sa profession, de son sexe, du moins de son voisinage, gens domiciliés, connus de l'accusateur et sans reproche : le juge en fixait le nombre; il les pouvait nommer d'office et à son choix. Quelquefois on les tirait au sort. — Ordinairement l'accusé présentait les témoins, et il était rare qu'on en laissât le choix à l'accusateur. Le nombre était plus ou moins grand, suivant l'importance du cas ou selon les présomptions qu'on avait contre l'accusé. — La preuve par serment se faisait dans une église, à certains jours, et avant midi, sur une

croix, sur un autel, sur le livre des Évangiles ou le canon de la messe, sur une châsse, un reliquaire ou le tombeau d'un saint. Tandis que les témoins touchaient l'objet sacré sur lequel ils faisaient serment, l'accusé étendait ses mains sur les leurs et protestait à haute voix qu'il n'était point coupable de ce qu'on lui imputait. Moyennant ces cérémonies, qui faisaient des parjures, on était déchargé de l'accusation, pourvu que l'accusateur n'insistât pas de son côté à faire preuve du contraire; car si les témoins de celui-ci juraient que l'accusé était criminel, la preuve décisive était alors le combat, et le plus fort et le plus adroit, selon cette loi, avait toujours gain de cause. — Cette coutume venait du Nord, où les procès se terminaient par les armes ou à l'amiable; de là elle passa en Allemagne, en France, en Bourgogne. Si l'on était accusé de meurtre, de vol, de trahison, on ne pouvait laver cette tâche que dans le sang de son ennemi, et l'on choisissait des champions pour soutenir le pour et le contre. — En 1427, Sophie, troisième femme de Jagellon, ou Uladislas V, roi de Pologne, étant accusée d'adultère, il fut décidé qu'elle se purgerait par serment et par le témoignage de quelques femmes d'honneur. Sept dames jurèrent avec la reine, et Jagellon, satisfait, lui rendit sa tendresse. En France, à la mort de Chilpéric, Frédégonde fut obligée de jurer, avec trois évêques et trois seigneurs, que Clotaire était le véritable fils de Chilpéric. On voit que la preuve était alors uniquement administrée par l'accusé. L'accusation était sculement portée

contre lui, et n'avait pas besoin de preuves pour subsister; mais elle était réputée vraie jusqu'à preuve contraire. On adopta depuis la méthode inverse, plus raisonnable, et qui est encore suivie. Ce fut à l'accusateur à prouver la culpabilité de l'accusé, qui, jusqu'à cette preuve, fut réputé innocent. Cependant, dans les derniers siècles, deux causes s'opposèrent à ce que cette direction de preuve cût un effet conforme aux véritables principes de justice : la première était la question, absurdité féroce, qui prouvait que l'homme peut se placer dans certains cas fort au-dessous des bêtes; la seconde était la légèreté avec laquelle les juges accueillaient quelquefois les moindres indices pour en constituer une preuve. On lit dans Beccaria: « Le parlement de Toulouse a un usage bien singulier dans les preuves par témoins. On admet ailleurs des demi-preuves, qui au fond ne sont quedes doutes; car on sait qu'il n'y a point de demivérités; mais à Toulouse on admet des quarts et huitièmes de preuves. On y peut regarder, par exemple, un ouï-dire comme un quart, un autre ouï-dire plus vague comme un huitième; de sorteque huit rumeurs, qui ne sont qu'un écho d'un bruit mal fondé, peuvent devenir une preuve complète, et c'est à peu près sur ce principe que Jean Calas fut condamné à la roue. Les lois romaines exigeaient des preuves luce meridiana clariores. »

Ces vices de la législation criminelle existent encore dans les pays qui n'ont pas l'institution du jury. Ce mode de jugement obvie à tous les inconvéniens qui naîtraient d'une loi fixant le genre ct la forme des preuves à administrer. — Voyez Champion, t. 111, p. 208; Duel, t. III, p. 424;

Jury, t. IV, p. 264.

PRÉVARICATION. Malversation commise par un officier public dans l'exercice de ses fonctions Ce terme s'emploie particulièrement à l'égard des juges. Si tous les crimes intéressent le public, ce-lui du prévaricateur les passe tous sous ce rapport, puisque l'officier chargé de faire exécuter la loi, rend en quelque sorte le souverain complice de son forfait, en employant criminellement la puissance qu'il tient de lui. Aussi plusieurs nations ont puni la prévarication des peines les plus sévères.

Angleterre. Le magistrat pervers est effacé de la liste des citoyens; il perd tous les droits et tous les avantages de la cité; sa maison est démolie; ses prés sont sillonnés par la charrue; tous ses biens deviennent la proie du fisc, et son nom est voué à l'exécration publique.

EGYPTIENS. Hérodote (liv. V, § 25) attribue à ce peuple l'usage d'écorcher vif le juge prévaricateur, et de couvrir de sa peau le siége du nouveau

magistrat.

France. Sous l'empire des anciennes lois, les peines encourues par les officiers publics qui prévariquaient, variaient suivant les circonstances : quelquefois la peine ne consistait qu'en dommages-intérêts; quelquefois on interdisait l'officier pour un temps, ou même pour toujours; quelquefois enfin on le condamnait à faire amende honorable, au bannissement, aux galères, et même à

une peine capitale. Mais, comme l'appréciation du crime était laissée à l'arbitraire des tribunaux, on ne voit pas toujours la punition des prévaricateurs en proportion avec leurs forfaits. L'affaire des juges de Mantes, en 1699, en offre un exemple. Ces juges, dans le dessein de se rendre adjudicataires des biens d'un gentilhomme nommé Goubert des Ferrières, le firent accuser de vol par le procureur du roi de la maréchaussée, et, au mépris d'un arrêt du parlement de Paris, qui mandait à soi les juges, avec les informations du procès, ils pressèrent le jugement de l'accusé, et le condamnèrent à être pendu, ce qui fut promptement exécuté. Cependant, la fille du malheureux gentilhomme réclame contre ce jugement devant le conseil-d'état; l'affaire est attribuée, par le roi, aux requêtes de l'hôtel, et le 1er septembre 1699 intervient un arrêt définitif, qui déclare les juges de Mantes coupables de prévarication. La peine décernée fut le bannissement et la condamnation au paiement de la somme de 20,000 livres, pour réparation civile, et la fondation d'un service solennel pour le repos de l'âme du défunt. La peine du talion paraît juste en cas pareils, et les lois nouvelles la prononcent. Elle a été aussi appliquée anciennement en France. En 1320, sous le règne de Philippe-le-Long un prévôt de Paris, nommé Henri Tapperel ou Capperel, tenait en prison un homme riche, dont les crimes méritaient la mort. Le jour qu'il devait être pendu, ce prévôt, s'étant laissé corrompre par de l'argent, substitua au coupable un pauvre homme innocent, et fit pendre ce der-

nier à la place du riche. Le prévôt, convaincu de cette iniquité, sut pendu à son tour. J'ai cru devoir rappeler ici exactement ce trait, qui, par erreur a été déjà rapporté dans ce Dictionnaire, comme s'étant passé en 889. Voyez Pendaison, t. V. p. 51. Aujourd'hui, les prévarications, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de corruption, donnent lieu à une action en prise en partie, par suite de laquelle le juge est condamné à des dommagesintérêts (article 505 et suiv: du Code de procédure ). Dans le cas de déni de justice, l'officier prévaricateur est puni d'une amende de 200 francs au moins et 500 francs au plus, et de l'interdiction de l'exercice de ses fonctions publiques, depuis cinq ans jusqu'à vingt (art. 185, Cod. pén.). Si le fonctionnaire public a agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présens pour faire un acte de sa fonction, même juste, mais non sujet à salaire, il est puni du carcan et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à 200 francs. Il en est de même pour le fonctionnaire qui s'est abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs. Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel, emportant une peine plus forte que celle du carcan, cette peine plus forte doit être appliquée aux coupables. Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'accusé, il est puni de la réclusion, outre l'amende dont il est parlé plus haut.

Enfin si, par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure, à celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, doit être appliquée au juge ou au juré prévaricateur (art. 177 et suiv., Cod. pén.).

ROMAINS. La loi des douze Tables et toutes les lois postérieures punirent le coupable de ce

crime par la mort ou l'exil.

Perse. Voyez Écorché vif, t. III, p. 449.

Toscane. Dans ce pays, la peine de la prévarication est d'être déclaré incapable d'exercer jamais aucun pouvoir, et condamné comme atteint de

violence publique.

PRÉVOT, anciennement prévost. Les auteurs de l'Encyclopédie font venir ce mot du latin præpositus, préposé. Si cette étymologie n'est pas exacte. au moins la signification des deux mots est-elle réellement identique. On donnait autrefois en France le nom de prévôt à plusieurs officiers chargés en chef des diverses fonctions publiques. Il ne peut être ici question que de ceux qui exerçaient une juridiction criminelle. Il y avait un grandprévôt des maréchaux, institué d'abord pour connaître des délits commis par les gens de guerre, suivant l'édit de François Ier du mois de janvier 1514: en 1536 et 1537 il fut attribué aux prévôts des maréchaux juridiction sur les voleurs et les vagabonds; ils connaissaient aussi des cas appelés depuis prévôtaux; mais leur commission n'était que temporaire. On établit ensuite des prévôts généraux des maréchaux dans les généralités, et des prévôts dits provinciaux, attachés à de petites

provinces et soumis aux prévôts généraux. Les prévôts des maréchaux jugeaient les vagabonds et gens saus aveu, prévenus de crimes. Ils devaient arrêter les gens de cette qualité, même quand il ne leur était imputé d'autre fait que celui de vagabondage, et leur faire leur procès suivant les ordonnances. Ils devaient aussi arrêter les mendians valides. Ils connaissaient des crimes commis par les individus déjà condamnés à une peine corporelle, au bannissement ou à l'amende honorable. Ils avaient aussi la connaissance de tous excès, crimes ou délits commis par les gens de guerre. Outre ces cas, qu'on nommait prévôtaux à cause de la qualité des coupables, ils étaient encore juges dans ceux qui étaient prévôtaux par la matière du crime; savoir: le vol sur les grands chemins, ceux commis avec effraction, lorsqu'ils étaient accompagnés de port d'armes ou de violence, ou lorsque l'effraction avait été faite aux murs et clôtures d'une maison; les sacriléges, accompagnés des mêmes circonstances; les séditions. émotions populaires, attroupemens et assemblées illicites avec port d'armes; les levées des gens de guerre sans permission du roi, et enfin la fabrication ou exposition de fausse monnaie. Les prévôts, au surplus, ne pouvaient connaître de ces crimes que lorsqu'ils étaient commis dans le lieu de leur résidence. Les prévôts provinciaux furent supprimés en 1544, et il n'en resta qu'en Bourgogne. — Dans les justices seigneuriales le juge du seigneur prenait en quelques endroits le titre de prévôt, qui équivalait à celui de châtelain ou bailli.

— Il v avait pour la capitale un prévôt qui prenait le titre de prévôt de Paris. - L'origine de cette charge remontait à Hugues Capet, qui l'institua pour tenir lieu de la juridiction et du gouvernement qu'exerçaient auparavant les comtes et vicomtes de Paris. Le prévôt de Paris était un magistrat d'épée, et anciennement le premier juge et le chef du Châtelet; il était le premier dans la ville après le prince, et représentait le roi au fait de la justice; il tenait des assises et jugeait les procès civils, criminels et de police, avec les conseillers, qu'il choisissait conjointement avec le chancelier et quatre conseillers du parlement; il était le premier juge ordinaire, civil et politique de la ville de Paris. Il avait encore inspection sur les finances. En 1501, sous Louis XII, un arrêt du parlement priva le prévôt de Paris du droit de présider au Châtelet, et depuis cet officier ne fut plus chargé que de la fonction d'exécuter, avec ses archers, les ordres du roi et les arrêts du parlement.

PRINCIPIA, nom de la rue du camp des Romains où avaient lieu les exécutions et châtimens militaires.

PRISE DE CORPS. On appelait autrefois décret de prise de corps ce que nous nommons aujourd'hui mandat d'arrêt. Son effet est de constituer prisonnier le prévenu contre lequel s'élèvent des indices graves.

PRIVILÉGE CLÉRICAL. Voy. Bénéfice de clergie, t. II, p. 404.

PRIVILEGIUM, de de privata lex. Loi concernant un particulier. On donnait ce nom, chez les RoPRIX.

mains, aux décrets du peuple condamnant un citoyen au bannissement, à l'exil, etc. La loi des douze Tables exigeait qu'ils fussent rendus dans les assemblées par centuries. Celui du bannissement de Cicéron était, par cette raison, contre les lois. Cependant cet orateur préféra, comme le parti le plus sûr, de revenir contre ce décret par la voie de l'abrogation, au lieu de faire intervenir en sa faveur un décret du sénat.

PRIX. Caligula, ayant fondé à Lyon une académie, imposa à ceux qui concouraient aux prix d'éloquence grecque et latine, ces conditions: Les vaincus devaient fournir à leurs dépens les prix décernés aux vainqueurs; ils étaient ensuite obligés d'effacer leurs propres ouvrages avec une éponge; enfin on les battait de verges, et ceux qui se refusaient à subir ces différentes peines étaient précipités dans le Rhône.

PROCESSION (Peine de la). On lit dans l'Histoire du duché de Valois un exemple de cette espèce de châtiment, qui consistait à faire trois fois le tour de la place publique, exposé aux huées. Voyez pour les détails, à l'article Pierres, t. V, p. 71.

PROCUREUR. Qui gère l'affaire d'autrui. Ce nom fut donné à ceux qui agissaient en justice au nom des plaideurs, que leurs occupations ou leur incapacité empêchaient d'ester eux-mêmes. Cette fonction devint, par la suite, une sorte d'office : l'érection de cette profession sous ce titre est de l'an 1619. Dès le temps de Charles V, en 1378, l'avidité coupable des procureurs du châtelet, qui cherchaient plutôt à obscurcir les droits des ci-

toyens qu'à les défendre, et leur extrême ignorance nécessitèrent une réforme et le retranchement d'un grand nombre d'entre eux. Les mesures répressives prises depuis à leur égard, tant pour la discipline que pour la fixation de leurs honoraires, n'ont pu empêcher jusqu'à présent leur existence d'être considérée comme un véritable fléau. Ils existent aujourd'hui sous le nom d'avoués. Voy. Avoués, t. II, p. 214.

PROCUREUR FISCAL. C'était autrefois un officier établi dans une justice seigneuriale, pour y défendre et soutenir les intérêts du public et du seigneur, et pour y faire les fonctions que remplirent ensuite les procureurs du roi dans les jus-

tices royales.

PROCUREUR DU ROI. On nommait ainsi, dans l'ancienne organisation de la magistrature judiciaire, un officier qui remplissait les fonctions du ministère public dans une justice royale, telle qu'un bailliage, une sénéchaussée, une prévôté, etc. - L'établissement des officiers chargés en justice des intérêts publics est fort ancien. Dès le temps de la deuxième race il y avait des avoués de la partie publique, advocatus de parte publicà : on n'en trouve des traces dans les registres du parlement de Paris que depuis le treizième siècle. Voici le résumé des dispositions légales qui concernaient ces officiers relativement aux affaires criminelles. Le procureur du roi ne devait faire aucune poursuite pour délits ou crimes, qu'il n'y eût information et sentence de juge. Il ne pouvait assister à la visite ni au jugement d'aucun procès tant criminel

que civil, mais il avait le droit d'entrer, quand il le jugeait à propos, à la chambre du conseil, pour y faire les remontrances et réquisitions qu'exigeait son ministère; et, après que ses conclusions étaient prises, il devait se retirer pendant la délibération des juges : il en était de même s'il les faisait à l'audience. L'art. 8 du réglement du 22 juillet 1752 veut que, conformément à l'usage, les gens du roi fassent leurs réquisitions à la chambre du conseil, debout, derrière le barreau, ainsi qu'ils le font à l'audience. L'art. 19 du tit. 25 de l'ordonnance criminelle du mois d'août 1670 enjoint au procureur du roi de poursuivre, sans délai, ceux qui sont prévenus de crimes capitaux, ou qui méritent une peine afflictive. Cette poursuite devait avoir lieu dans le cas même où la partie offensée aurait transigé avec l'auteur du crime. Cette disposition est consacrée par les lois nouvelles, ainsi que la suivante. Lorsqu'il y a une partie civile et que le crime est de nature à mériter une peine afflictive, le procureur du roi doit intervenir et se joindre à la partie civile. Le procureur du roi pouvait autrefois, dans le cas d'une accusation calomnieuse, être condamné aux dépens, dommages et intérêts envers les parties, et même à plus grande peine s'il y échet. Les procureurs du roi veillaient comme aujourd'hui à ce que les officiers ministériels, tels que les procureurs, notaires, greffiers, huissiers et autres, n'abusassent de leurs fonctions ou s'abstinssent de les remplir suivant les réglemens. Dans l'organisation actuelle, les procureurs du roi sont attachés aux tribunaux

de première instance, et se font assister de substituts, qui portent la parole pour eux aux audiences. Ils remplissent les mêmes fonctions qu'autrefois, mais ils ne dirigent la poursuite que des délits passibles de peines correctionnelles. Ils figurent dans l'instruction comme officiers de police judiciaire.

PROCUREUR - GÉNÉRAL. C'est le titre que porte un officier principal qui a soin des intérêts du prince et de ceux du public dans l'étendue du ressort d'une cour souveraine. Autrefois il avait pour collaborateurs des avocats-généraux, sur lesquels il n'avait que la priorité de suffrage dans les délibérations qu'ils tenaient au parquet. Lui seul donnait des conclusions par écrit dans les affaires du grand criminel. — Le procureur-général est actuellement attaché à une cour royale; il a sous lui des avocats-généraux qui ne sont que des substituts, et à qui il ne distribue que les affaires qu'il ne veut pas se réserver à lui-même. Ils sont charges de soutenir l'accusation dans les affaires qui se jugent par les cours d'assises.

PROFANATION. Acte injurieux envers un objet réputé sacré. Voy. Sacrifége et Tombeaux.

PROMENÉ. Dans le royaume de Fez, on promène le criminel, les mains liées derrière le dos, et il annonce lui-même la cause de son supplice. Il était autrefois d'usage, en France, de promener le criminel condamné à mort, autour de la ville où avait lieu l'exécution : ce préliminaire du supplice était souvent porté dans l'arrêt même de condamnation.

Promené nu. Les Lacédémoniens condamnaient

ceux de leurs concitoyens qui avaient trop d'embonpoint, regardant la graisse comme une preuve de paresse et de lâcheté. La peine ordinaire était le fouet; mais ils les obligeaient aussi à se promener tout nus pendant l'hiver, sur la place publique, et à crier tout haut, qu'ils étaient justement punis; ils en usaient de même à l'égard de ceux qui manquaient de respect aux magistrats, ou qui commettaient quelque bassesse. Voy. Nu, t. IV, p. 473.

Promené sur un âne. Voyez ane, t. I, p. 328. On vient de voir récemment encore, dans les rues de Paris, un homme promené sur un âne pour s'être laissé battre par sa femme. On a lieu de s'étonner que la police ait approuvé, ou toléré, ou ignoré cet acte, pour le moins ridicule, et qui ne peut servir qu'à entretenir dans le peuple son penchant à suivre des usages qui l'abrutissent et le dégradent.

PROMESSE. Les promesses sont assimilées aux dons pour le fait de la corruption et provocation à un crime ou délit, et la loi pénale française déclare ceux qui les ont faites complices des criminels qu'elles ont excités ou encouragés. (Code pénal, 60.)

PROMOTEURS. On appelait ainsi les officiers chargés du ministère public dans les tribunaux ecclésiastiques, et dans plusieurs endroits ceux qui exerçaient les mêmes fonctions dans les tribunaux séculiers.

PRONOSTIQUEURS. Voyez Devin, t. III, p. 592. PROSCRIPTION. Publication faite par un gouvernement, ou par un chef de parti, par laquelle

on décerne une peine contre ceux qui y sont désignés. Cette peine est ordinairement l'exil ou la mort. Le terme de proscription se prend aussi souvent pour ceux de bannissement et d'exil. Il n'y a peut-êtrepas de pays où iln'y aiteu des proscriptions.

ALLEMAGNE. Les tribunaux secrets appelés wehmiques, établis au dix-neuvième siècle dans les provinques, établis au dix-neuvième siècle dans les provinces saxo-westphaliennes, rendaient moins de condamnations qu'ils ne prononçaient de véritables proscriptions. Cent mille bourreaux invisibles poursuivaient le coupable. Le glaive était incessamment levé sur sa tête, et le cadavre du malheureux était bientôt suspendu aux branches d'un arbre, au bord de la voie publique, afin qu'on le distinguât des coupables ordinaires. Lorsque le proscrit opposait une résistance opiniâtre, ils se servaient du poignard, et, pour s'assurer l'impunité, ils laissaient dans la plaie cette arme, dont la forme n'était que trop connue. Ils pouvaient la forme n'était que trop connue. Ils pouvaient alors s'éloigner d'un pas tranquille, à la vue de la population en silence. Il est difficile de trouver dans l'histoire un régime de terreur plus fermement établi; le défaut seul de comparution devant ces tribunaux entraînait la proscription. Dans l'ancien empire d'Allemagne, on employait la proscription à l'égard des princes composant le corps germanique. C'est ce qu'on appelait ban de l'empire. Voyez au mot Ban, t. II, p. 277.

Angleterre. Le jugement portant condamnation au bannissement s'appelle bill de proscription, et celui contre qui il est rendu, exoil. C'est proprement une mise hors la loi; personne, cependant,

n'a le droit de tuer l'exoil. L'Angleterre est un des pays où se sont opérées les plus fréquentes révolutions, et ces secousses violentes, et souvent trèsprolongées, ont toujours amené entre autres maux un grand nombre de proscriptions qui consistaient à mettre à prix la tête des principaux du partivaincu. Dans le dernier siècle, celle de Jacques-Edouard Stuart, fils aîné de Jacques II, fut mise au prix de 5,000 livres sterling, par la reine Anne, sa propre sœur, et les communes ajoutèrent à cette somme, celle de 100,000 livres. Son fils Charles-Edouard, si célèbre par ses tentatives infructueuses pour remonter au trône de ses pères, ne cessa de vivre sous le poids d'une proscription dont les effets s'étendaient jusque dans les pays où il s'était réfugié, et notamment en France.

où il s'était réfugié, et notamment en France.

Espagne. Philippe II, le Néron de l'Espagne, ne se contenta pas de faire combattre, par son duc de Parme, le brave Guillaume, prince d'Orange; il proscrivit sa tête, et provoqua des assassins par l'offre de 25,000 écus. Cet édit de proscription violait ouvertement le serment que Philippe avait fait aux Flamands; mais il prétendit que le pape l'en avait dispensé. Le prince Guillaume, après avoir échappé à plusieurs attentats, fut enfin tué à Delft, sous les yeux de son épouse, par un Franc-Comtois, nommé Balthazar Gérard, qui cependant ne commit point cette action par l'appât du gain des 25,000 écus, mais par zèle religieux, ce qu'il affirma au milieu des tourmens. Philippe, ne pouvant récompenser l'assassin, versa ses dons sur sa famille; il lui accorda des lettres de noblesse,

qui depuis furent annulées quand Louis XIV s'empara de la Franche-Comté.

On sait que les juifs furent plusieurs fois proscrits en masse de ce pays d'inquisition. La réaction qui vient d'avoir lieu dans ce royaume, à la suite de la révolution de 1820, a donné lieu à la proscription d'un grand nombre d'individus, dont quelques-uns ont payé de leur vie les efforts qu'ils ont faits pour mettre leur patrie sous l'empire des lois, et la guérir de cette gale honteuse du monachisme.

FRANCE. On ne peut retracer ici avec intérêt les nombreux exemples de proscription que nous offrent les temps reculés de notre histoire, lorsque les événemens plus récens du dernier demi-siècle ont causé tant de persécutions politiques dont les essentis es est encore ressentis. Que les tyrans soup-çonneux et cruels, dont les actes ont souillé la révolution, et qui ne faisaient qu'imiter les exemples donnés depuis long-temps par l'autorité royale, que le créateur de l'empire, jaloux de l'affermissement d'un pouvoir nouveau, aient employé les proscriptions, moyen toujours odieux, et souvent nuisible, ce fut peut-être une conséquence de leur position; mais il est plus difficile d'expliquer autrement que par le faux zèle de conseillers perfides, les mesures prises en dernier lieu par un gouvernement ayant pour appui la légitimité, c'est-à-dire les lois et l'assentiment du peuple. Les ordonnances de proscription des 24 juillet 1815 et 27 janvier suivant, et la loi du 12 janvier 1816, sont, en France, les derniers monumens de

cette longue série d'oppressions, don! Philippe-le-Bel donna le premier exemple, en proscrivant en masse les Templiers et les juifs. François I<sup>er</sup>, Henri II, Charles IX, Richelieu, Louis XIV et même l'efféminé Louis XV, suivirent ses traces. même l'efféminé Louis XV, suivirent ses traces. Les hommes de 1792, 93, 94, les copièrent dans le sens opposé. Napoléon signala son avénement au gouvernement de l'État par la déportation de trente-six individus, et le bannissement de vingt. Mais ce qui distingue la proscription de 1815, c'est qu'on agit illégalement dans le temps même où l'on proclamait l'empire de la loi. La proclamation de Cambrai avait annoncé qu'on ferait exécuter les lois contre les coupables, mais non qu'on les désignerait nominativement à la vindicte publique, qu'on les traduirait devant des juges incompétens, ou qu'on les bannirait sans jugement. Deux circonstances sont à remarquer dans l'émission des deux ordonnances. Le ministre sil'émission des deux ordonnances. Le ministre signataire de celle du 24 juillet (Fouché) était régicide, ministre couvert des faveurs de l'usurpateur et chef du gouvernement provisoire. Il subit depuis la peine du talion : frappé lui-même par la loi du 12 janvier 1816, il est mort dans l'exil. L'ordonnance du 27 janvier, qui maintint tous les inscrits dans la précédente, fut contresignée par un ministre (Barbé-Marbois), qui, en prenant les sceaux, avait déclaré qu'il ne les apposerait jamais à un acte contraire à la Charte : lui-même avait été, vingt ans auparavant, proscrit et déporté au 18 fructidor.

Grèce. Cet antique berceau de la liberté poli-

tique présente les premiers exemples de proscription tant imités depuis. Les proscriptions, chez les Grecs, se faisaient avec les plus grandes formalités. Un héraut publiait qu'on récompenserait d'une certaine somme quiconque apporterait la tête d'un proscrit. Pour mieux engager à commettre ce meurtre, qu'on regardait comme un acte de dévoûment, et afin que le vengeur de la patrie sût où prendre la récompense dès qu'il l'aurait méritée, on déposait publiquement sur l'autel d'un temple la somme promise par le héraut. C'est ainsi que les Athéniens mirent à prix la tête de Xerxès, et il ne tint pas à eux qu'elle ne leur fût livrée, puisqu'ils en offrirent la somme énorme de 100 talens d'or.

Pologne. La proscription y fait partie des peines légales. Elle n'a lieu que pour les crimes capitaux au premier chef, tels que les meurtres, les assassinats, et les conjurations contre l'État. Si le criminel n'est point arrêté dans l'action, il n'est pas besoin d'envoyer des soldats pour le saisir. On se contente de le citer au jugement du roi et du sénat. S'il ne comparaît pas, on le déclare infâme et convaincu; par là, il est proscrit, et tout le monde peut le tuer impunément. L'ostracisme à Athènes était une véritable proscription; les plus grands hommes en furent frappés. Thrasybule, en chassant les trente tyrans, est le premier qui ait publié une amnistie; il a créé le mot.

Rome. L'ancienne Rome pourrait être appelée par excellence le pays des proscriptions. Tarquin, Camille et Coriolan furent proscrits dès les

premiers siècles de sa fondation. Vers la fin de la république, Sylla et Marius organisèrent, pour ainsi dire, un système de proscription. La loi de Sylla faisait mourir celui qui accordait un asile aux proscrits, et même ses enfans étaient exclus de tous les emplois. Il déclara infâmes et déchus du droit de bourgeoisie les fils et petits-fils de proscrits. Ses créatures et ses officiers obtinrent de la leurs conomis lui de se venger impunément de leurs ennemis particuliers, en les faisant porter sur les listes fa-tales. Les grands biens devinrent le plus grand crime. Quintus Aurelius, citoyen paisible, qui avait toujours vécu dans une heureuse obscurité, sans être connu ni de Marius ni de Sylla, ayant aperçu son nom inscrit sur les tables de proscrip-tions, s'écria avec douleur: Malheureux que je suis! c'est ma belle maison d'Albe qui est cause de ma perte; et à deux pas de là il fut assassiné par un meurtrier. Les triumvirs Lépide, Octave, surnommé depuis Auguste, et Antoine, renouvelèrent les proscriptions. Le premier, après son triomphe d'Espagne, ordonna aux Romains de se réjouir, sous peine d'être proscrits: Festis et epulis dent Romani hunc diem; qui secus faxit inter proscriptos esto. Le prix de chaque tête était de 100,000 sesterces (environ 22,000 francs). Mais le sang des principaux fut mis à un prix plus haut, puisque Popilius Lœnas, assassin de Cicéron, reçut la valeur de 200,000 francs pour se récompense. L'a leur de 200,000 francs pour sa récompense. L'a-varice fut un des premiers motifs de ces proscriptions, même de la part des triumvirs. Ces tyrans, en effet, imposèrent une taxe exorbitante sur les

femmes et les filles des proscrits. Les vengeances particulières, et la fureur des dépravations, firent périr beaucoup plus de citoyens que les triumvirs n'en avaient condamné, et tout cela ne manqua pas, comme en France, comme partout où on a proscrit, d'être coloré du prétexte du bien public. Il y avait à Rome deux sortes de proscriptions. L'une interdisait aux proscrits le feu et l'eau jusqu'à une certaine distance de la ville, avec défense à tout citoyen de lui donner retraite dans toute cette étendue. On affichait ce décret, où le mot d'exil n'était pas même exprimé, bien qu'il devînt par le fait absolument nécessaire. L'autre proscription était celle des têtes, ainsi nommée parce qu'elle ordonnait de tuer la personne proscrite partout où on la rencontrerait. Une récompense était promise à celui qui exécuterait le meurtre. Le décret, écrit sur des tables, était affiché et lu dans les places publiques; il contenait la liste de ceux qui étaient condamnés à mourir, avec le prix décerné pour la tête de chacun d'eux.

Russie. L'exil en Sibérie est une véritable proscription, qui s'exerce comme une loi pénale ordinaire. Voy. Ban, t. II, p. 276; Bannissement, t. II, p. 295; Exil, t. IV, p. 47; Ostracisme, t. V, p. 9. PROSTITUÉES, PROSTITUTION: On donne le nom de prostitution à l'abandon qu'une femme fait d'elle-même à un homme pour un motif vil et mercenaire. Cet acte se nomme aussi débauche. On appelle encore plus particulièrement prostitution, l'action de prostituer les autres. On la distingue du maquerellage, en ce que celui-ci est accompagné de séduction. La prostitution est aussi ancienne que les sociétés.

Dès que la femme fut protégée par des lois écrites ou tacites, qu'elle connut son empire sur l'homme, et que celui-ci se fut réduit à mendier ses faveurs, la prostitution naquit, et, sous une foule de formes, grossières ou délicates, profanes ou sacrées, elle forma les trois quarts des relations entre les deux sexes. Les plus anciens livres que nous en ayons en font foi. Elle a été condamnée et punie dans certains pays, tolérée dans d'autres, et en honneur dans quelques-uns; on la voit même passer par ces trois degrés chez le même peuple, soit à raison de la différence des époques, soit à cause des formes dont on la revêt, ou des circonstances dans lesquelles elle a lieu. Aujourd'hui, dans tous les pays civilisés, la prostitution, réputée honteuse en général, condamnable même dans certains cas, ne laisse pas d'échapper au blâme, lorsqu'elle est exercée dans une certaine sphère : quant à la prostitution abjecte, c'est-à-dire publiquement avouée comme telle, et qui a surtout le caractère honteux d'être peu rétribuée, celle-là, bien que tolérée, est l'objet du mépris public d'une part, et soumise de l'autre à une surveillance et à des réglemens dont les effets équivalent à une condamnation. On a beaucoup controversé sur la question de savoir si la prostitution devait être permise, par le motif qu'elle empêche de plus grands désordres, et que de deux maux il faut choisir le moindre. Les adversaires de ce principe, aujourd'hui généralement admis, disent qu'il n'est vrai que dans l'ordre physique, mais qu'en morale il est une monstruosité. Point de ménagement avec le vice, disent-ils; ne permettez jamais le crime, pas même celui qu'il serait impossible de prévenir; il vaut mieux des lois impuissantes que des lois coupables. Les uns et les autres s'appuient d'un mot de saint Augustin (lib. de Ordine), qui peut également s'entendre dans les deux sens opposés: Aufer meretrices de rebus humanis, turbaveris omnia libidinibus. Il paraît même plus naturel de le traduire ainsi: Otez les prostituées du commerce du monde, et le déchaînement des passions troublera l'ordre social. Voici quelques particularités relatives à la prostitution dans différens pays.

ALLEMAGNE. Le code appelé Caroline ne contient pas de dispositions pénales contre ceux qui se prostituent eux-mêmes; mais non-seulement cette loi sévit contre le maquerellage, elle punit encore arbitrairement les parens témoins du libertinage de leurs enfans, et qui, sans les y exciter, semblent y consentir par une coupable indulgence.

Angleterre. Autrefois une courtisane, qu'on trouvait pour la troisième fois dans la rue, était punie de cette manière, amputabatur ei tressoria et tondebatur, et à la quatrième fois on lui coupait la lèvre supérieure. Dans le dernier siècle, la manière dont on punissait les femmes débauchées à Londres était assez singulière. On attachait une chaise à bras à l'extrémité de deux espèces de solives, longues de douze ou quinze pieds, et parallèles l'une à l'autre. La chaise y était fixée par ses

deux bras de façon qu'elle cût du jeu comme sar un axe, et qu'elle se trouvât toujours dans l'état nécessaire pour qu'une personne y restât assise, soit qu'on élevât ou qu'on abaissât l'appareil des deux perches. Cela fait, on plaçait un poteau sur le bord d'un étang ou d'une rivière, et sur ce poteau on posait, en équilibre, la double pièce de bois, à une des extrémités de laquelle la chaise pendait au-dessus de l'eau. On y faisait asseoir la semme, et on la plongeait autant de fois dans l'eau qu'il était ordonné par la sentence. Ou cette ancienne législation est abrogée, ou comme tombée en désuétude, ou complétement négligée, car aujourd'hui il n'y a point de nation où on voie plus de filles entretenues ou de filles publiques qu'en Angleterre. Un très-grand nombre en est fourni par l'abjection et le dénûment du bas-clergé. Les filles des desservans, ne pouvant se résoudre à travailler, et rougissant de mendier, cherchent dans le libertinage les ressources pécuniaires qui leur manquent. — Ce métier est si peu clandestin, que l'on débite publiquement la liste de celles qui le font avec quelque sorte de distinction : cette liste, très-étendue, indique leurs demeures, et offre les détails les plus précis sur leur figure, leur taille et les divers talens qui les distinguent. Elle se renouvelle chaque année, et se vend sous le titre de Nouvelles Athalantes, avec le nom de l'auteur au frontispice.

BABYLONE. Ancienne et célèbre ville d'Asie, qui n'existe plus depuis le deuxième siècle de notre ère. Hérodote, dans son premier livre, prétend que

toutes les Babyloniennes étaient obligées, par la loi, de se prostituer une fois dans leur vie, aux étrangers, dans le temple de Milita ou Vénus. De très-profonds érudits, accueillant ce rapport d'Hérodote, ont prétendu que le marché se faisait biendans le temple, mais qu'il ne se consommait que dehors. Strabon dit, en effet, qu'après s'être livrée à l'étranger, hors du temple, la femme retournait chez elle. Voltaire dit à ce sujet : « Est-il possible que (chez un peuple policé) les magistrats aient établi une telle police?... Ce qui n'est pas dans la nature n'est jamais vrai. J'aimerais autant croire Dion Cassius, qui assure que les graves sénateurs de Rome proposèrent un décret par lequel César, âgé de cinquante-sept ans, aurait le droit de jouir de toutes les femmes qu'il voudrait. »

CEYLAN, île de la mer des Indes orientales, formant un petit royaume. Lorsque, pour de grands crimes, le roi condamne au dernier supplice les premiers de la nation, il abandonne leurs femmes et leurs filles aux gueux, qui forment une classe séparée parmi les Chingulais. Ces femmes et filles, ainsi destinées à la prostitution, ont une telle horreur de cette punition, qu'elles préfèrent être précipitées dans la rivière.

CHINE. La Chine a ses femmes publiques comme la plupart des autres pays du monde; mais dans la crainte qu'elles ne causent du désordre, il ne leur est pas permis de demeurer dans l'enceinte des villes, ni d'occuper des maisons particulières; elles s'associent, pour se loger, plusieurs ensemble, ordinairement sous le gouvernement d'un homme

qui répond de tout le mal qu'elles peuvent causer. Ces femmes ne sont que tolérées parmi les Chinois. et passent pour infâmes; il se trouve même des gouverneurs qui ne les souffrent point dans l'étendue de leur juridiction.

Côte-d'Or. Vaste étendue de pays sur la côte occidentale d'Afrique, l'une des quatre parties formant la région qu'on nomme Guinée, et comprenant plusieurs petits royaumes. Les femmes de ce pays, y étant beaucoup plus nombreuses que les hommes, n'ont pas toujours l'occasion de se marier. Elles n'en sont pas moins libres dans leur commerce avec les hommes, ce qui ne les déshonore point et ne forme pas obstacle à leur mariage subséquent. Dans les cantons d'Éguira, d'Abroko. d'Ankobar, d'Azim, d'Anta et d'Adam, on voit des femmes qui ne se marient jamais. C'est après avoir pris cette résolution qu'elles commencent à passer pour des femmes publiques; et leur initiation dans cet infâme métier se fait avec les cérémonies suivantes. Lorsque les manferos, c'est-à-dire les jeunes seigneurs du pays, manquent de femmes pour leur amusement, ils s'adressent aux cabochirs, sorte de magistrats, qui sont obligés de leur acheter quelque belle esclave. On la conduit à la place publique, accompagnée d'une autre femme de la même profession, qui est chargée de l'instruire. Un jeune garçon, au-dessous de l'âge nubile, feint de la caresser aux yeux de toute l'assemblée, pour faire connaître qu'à l'avenir elle est obligée de recevoir indifféremment tous ceux qui se présenteront, sans excepter les enfans. Ensuite

on lui bâtit une petite cabane dans un lieu détourné, où son devoir est de se livrer à tous les hommes qui la visitent. Après cette épreuve, elle entre en possession du titre d'abéléré, qui signifie femme publique. On lui choisit un logement dans quelque rue de la bourgade; et de ce jour elle est soumise à toutes les volontés des hommes, sans pouvoir exiger d'autre prix que celui qui lui est offert. Chaque ville a ainsi deux ou trois abélérés. Elles ont un maître particulier, à qui elles remettent l'or et l'argent qu'elles ont gagné par leur trafic, et qui leur fournit l'habillement et les autres nécessités. La plus grande affliction qu'une ville puisse recevoir est la perte ou l'enlèvement de son abéléré. Les manferos forcent les cabochirs à racheter leur abéléré lorsque les étrangers l'enlèvent, et pour cela, ils menacent ces officiers de se venger sur leurs femmes. Cette menace ne reste jamais sans effet.

Espagne. L'inquisition s'y attribue la répression des filles publiques. Parmi les personnes frappées par l'inquisition sous le ministère de l'inquisiteur-général Valdès, on trouve des filles publiques condamnées pour avoir dit que la fornication n'était pas un péché mortel.

FLORIDE. Entre autres pratiques bizarres employées pour la guérison d'un malade, chez les sauvages de la Floride, on lui prostitue des filles et des femmes.

FRANCE. Les annales et les plus anciennes lois du royaume prouvent qu'il y a eu de tout temps des semmes de prostitution, tantôt tolérées et

tantôt proscrites. Un capitulaire de Charlemagne, de l'an 800, enjoint à tous les officiers du palais de faire la recherche des femmes publiques qui pourraient s'y introduire, et de lui en donner avis. Plus loin, il prononce contre elles la peine du bannissement et du fouet, et condamne ceux qui leur donneraient asile, à les porter sur leurs épaules, jusque sur la place du marché, quand elles iraient y subir leur peine. Similiter de godalibus et meretricibus volumus ut apud quemcumque inventæ fuerint, ab eis portentur usque ad mercatum ubi flagellandæ sunt. Si celui qui avait logé la prostituée refusait de la porter ainsi, il était fouetté luimême. Louis IX, par une ordonnance de 1254, entreprit de chasser les femmes de mauvaise vie de son royaume. Après certains avertissemens donnés par le magistrat, le bannissement était prononcé contre elles, et l'on confisquait non-seulement les biens des coupables, mais aussi ceux des personnes chez qui elles étaient logées. Voyez aux mots Parties naturelles, t. V, p. 29, le jugement rendu par ce prince contre un chevalier surpris dans un lieu de débauche. Plus tard, Louis IX reconnut l'inefficacité des dispositions pénales sur cette matière, réforma son ordonnance de 1254, et se borna à prescrire certains lieux pour l'habitation exclusive des prostituées, afin de les séparer au moins des autres femmes. Dans le siècle suivant on voit les souverains s'appliquer à organiser les lieux de prostitution, les qualifier d'abbayes, et en confier le gouvernement à des supérieures qu'ils nommaient abbesses. Parmi les statuts sur cette

matière que l'histoire a conservés, celui que Jeanne le, reine de Naples et comtesse de Provence, publia pour le lieu public de débauche d'Avignon, est un monument remarquable. Ce statut consacre spécialement à cet usage un lieu situé près du couvent des Augustins, et le met sous la direction d'une abbesse, qui devait être nommée chaque année par les consuls. L'art. 2 porte : « Item. Si quelque fille qui a déjà fait faute veut continuer de se prostituer, le porte-clefs ou capitaine des sergens, l'ayant prise par le bras, la menera par la ville au son du tambour et avec l'aiguillette rouge sur l'épaule (1), et la placera dans la maison avec les autres, lui défendant de se trouver dehors dans la ville, à peine du fouet en particulier, pour la première fois, et du fouet en public et du bannissement si elle y retourne. » Le reste du statut règle la discipline intérieure de l'é-

(1) L'aiguillette rouge était une marque distinctive que, dans plusieurs provinces de France, les femmes publiques étaient obligées de porter, pour qu'on ne confondît pas avec elles les femmes honnêtes; de là venait l'ancien proverbe, cette femme court l'aiguillette, pour dire qu'elle se prostitue. Cet usage qu'avaient les filles publiques de porter des aiguillettes, donna sans doute lieu à ce qui se passait à Beaucaire, à la foire de la Madeleine. On y faisait courir en public les prostituées sans aucun vêtement; et celles qui avaient le mieux couru recevaient pour prix un paquet d'aiguillettes. Cette fête peut donner une idée de la décence et des mœurs de ce temps ancien si vanté. La distinction de l'aiguillette fut'à peu près de la même inutilité que celle de la ceinture dorée promise aux seules femmes réputées honnêtes. Voyez Ceinture, tom. III, pag. 18).

tablissement, et renferme (art. 4) une disposition pour le cas où quelqu'une aurait contracté du mal provenant de paillardise. Ce passage ferait douter de l'authenticité de cette pièce, si l'on admet que le mal vénérien ne date que de la découverte du Nouveau-Monde, qui fut postérieure à l'année 1347, à laquelle on rapporte ce statut. Quelques-uns y verront au contraire une preuve de l'existence plus ancienne de cette maladie contagieuse. Mais on peut ajouter pleine foi aux lettres que Charles VI accorda, en 1389, aux filles de joie de la ville de Toulouse, et où il qualifie aussi leur maison d'abbaye; elles sont dans le Recueil des Ordonnances des rois de la troisième race, t. VII, p. 327. Par ces lettres, Charles, à l'occasion de son avénement au trône, d spense ces filles des ordonnances qui les obligeaient à porter un vêtement particulier, et borne les distinctions de ce genre à un jarretier ou lisière de drap qu'elles demeuraient tenues de porter au bras, et qui devait être d'autre couleur que leur robe. Il leur affecte aussi pour demeure un lieu appelé le Castel-Vert, ou Châtel-Vert. En 1424, Charles VII prit sous sa protection spéciale le Châtel-Vert de Toulouse, et fit une loi expresse pour régler la discipline de cette maison. Les capitouls sollicitèrent ces réglemens à cause de l'empêchement que les désordres fréquens dans ce lieu apportaient à la perception d'un impôt qu'ils prélevaient sur les filles et sur ceux qui venaient les visiter. Cette recette était alors importante, et servait aux dépenses de la ville : In quo quidem Hospitio dicti

domini de capitulo, seu eorum thesaurarius, recipiebant quolibet anno à dictis mulieribus, seu arrendatoribus, commodum magnum quod convertebatur ad utilitatem dicta villa. L'acte des coutumes de Narbonne porte également, que le consul et les habitans avaient l'administration de toutes les affaires de police, et le droit d'avoir, dans la juridiction du comté, une rue chaude, c'est-à-dire un lieu de prostitution. Les femmes publiques formaient aussi à Paris une espèce de corps: on les appelait femmes amoureuses, filles folles de leur corps; mais au quinzième siècle ces dénominations pouvaient s'appliquer sans injustice à la majorité des femmes et des filles des bourgeois de cette ville. Plusieurs prédicateurs de cette époque entrent à cet égard dans des détails qui prouvent qu'au bon vieux temps il y avait plus de débauche que de nos jours, et qu'on ne cherchait même pas à la dissimuler. Ces sermons accusent les femmes de Paris de soutenir leur luxe en se prostituant à des conseillers du parlement, à des abbés, à des évêques; de vendre leur corps aux gens de cour, aux prêtres, aux moines; de commettre leurs indécences en présence de leurs filles, et de favoriser la prostitution de celles-ci pour fournir à leur dot : « Mesdames les bourgeoises, leur dit le prédicateur Maillard, n'êtes-vous pas du nombre de celles qui font gagner la dot à leurs filles à la sueur de leur corps? » Ad sudorem sui corporis. (Ante Adventum Sermo VI.) Sous Charles IX, Catherine de Médicis prostituait les honnestes dames et damoiselles de la cour, et les faisait servir à sa politique. Ces filles

déshonorées, que depuis on a nommées filles ou dames d'honneur, étaient au nombre de deux cents. Brantôme a donné la liste de leurs noms, qui appartenaient aux familles les plus illustres de France. Les lieux de débauche étaient alors très-nombreux, et les rues où ils étaient situés portaient des noms obscènes que l'on n'oserait rappeler aujourd'hui: tels étaient ceux de la rue Transnonnain, de la rue Marie-Stuart, qui doit ce dernier nom à l'anecdote qu'on raconte sur cette princesse. Passant un jour dans cette rue, elle en demanda le nom, et quoiqu'elle n'eût pas les oreilles infiniment chastes, elle ne put s'empêcher de rougir à la prononciation de la dernière syllabe, qui fut alors changée. Il était défendu aux femmes publiques de porter certains habillemens réservés aux demoiselles. Lamarre rapporte à ce sujet deux ordonnances du prévôt de Paris, des 8 janvier 1415 et 6 mars 1419, et un arrêt du parlement du 17 avril 1426. Lorsqu'elles étaient trouvées en contravention, elles étaient emprisonnées, et leurs habillemens étaient saisis et vendus au profit du roi. On lit dans Sauval, qu'en 1459 on saisit sur une dame noble, appelée demoiselle Laurence de Villars, femme amoureuse, « la ceinture, ferrée de boucles, mordant et clous d'argent doré, pesant deux onces et demie, avec une surceinte aussi ferrée de boucles, mordant et clous d'argent doré; un pater noster de corail, tels et quels, à boutons, et un agnus Dei d'argent, un collet de satin fourré de menu vair, etc. Enfin, il fut arrêté aux états d'Orléans que tous les lieux de prostitution

seraient anéantis; et l'art. 101 de l'ordonnance de 1560, dite l'ordonnance d'Orléans, défendit tous bordeaux, et enjoignit aux juges de poursuivre ceux qui les tiendraient, et de les punir extraordinairement, à peine de privation de leurs offices. Cette abolition générale, dit Saint-Foix, fut exécutée avec autant d'exactitude que de vigilance : tous les lieux publics de débauche furent fermés dans tout le royaume. Le retour de la prostitution ne tarda pas; il fut rendu un très-grand nombre de sentences, réglemens et arrêts, portant défenses de loger les filles et les femmes de mauvaise vie. Cependant l'inutilité ou du moins l'insuffisance des moyens de répression engagèrent à favoriser les établissemens créés depuis long-temps pour la conversion et le repentir des prostituées. Le couvent des Filles-Dieu, fondé par Louis IX en 1226, et celui des Filles-Pénitentes, institué, en 1497, par un cordelier, étaient de ce nombre. Il fut fait, en 1648 et 1684, des réglemens sur la police, le traitement, la nourriture, et le vêtement des femmes renfermées à l'Hôpital-Général pour cause de débauche. Personne n'ignore que sous Louis XIV et Louis XV la prostitution régna presque généralement à la cour. Les prélats et autres gens de religion ne furent point les derniers à se faire remarquer par leurs débauches publiques. Comment les mesures répressives auraient-elles eu leur effet? Par un décret du 24 septembre 1792, la convention nationale a déclaré « que les lois de police qui autorisent la visite dans les maisons de débauche, la nuit comme le jour, subsistent dans

leur intégrité », et qu'il n'est pas besoin, pour les maintenir, de déroger « au décret de l'assemblée nationale, qui défend les visites domiciliaires pendant la nuit. » Le 17 nivôse an 4 (7 janvier 1796), le Directoire exécutif adressa au conseil des Cinq-Cents un message tendant à faire prendre en considération un projet de loi pour la répression de la prostitution. « La loi du 19 juillet 1791, est-il dit dans ce message, a classé au nombre des délits soumis à la police correctionnelle la corruption des jeunes gens de l'un et de l'autre sexe, et elle en a déterminé la peine; mais cette disposition s'applique proprement au métier infâme de ces êtres affreux qui débauchent et prostituent la jeunesse, et non à la vie licencieuse de ces femmes, l'opprobre d'un sexe, et le fléau de l'autre. » Cette indulgence dont se plaignait le Directoire existe encore. La loi actuelle ne punit point la prostitution, mais seulement les agens de prostitution.

Grèce. On distinguait chez les Grecs quatre sortes de femmes publiques : 1° les prostituées communes, logées dans des maisons écartées, et que les hommes allaient voir secrètement; 2° les filles dressées à la prostitution par le mastropos ou lénon, qui les avait achetées, dont elles étaient les esclaves, et qui les louait ou les vendait au public; 3° les prêtresses consacrées au temple de Vénus, qui offraient chaque jour à la déesse un sacrifice analogue à son culte; 4° enfin, ces courtisanes dont les noms, devenus célèbres, ont été transmis jusqu'à nous, telles que les Laïs, les

Phryné, etc. C'est encore une tradition commune que les filles de l'île de Cythère, appel e aujour-d'hui Cérigo, se prostituaient aux étrangers, sur le bord de la mer, près du temple de Vénus, et allaient porter sur l'autel de la déesse le prix de leur complaisance. Cette imputation peut être regardée comme absurde par les mêmes motifs rapportés plus haut, à l'occasion d'un usage semblable, attribué aux femmes de Babylone; mais cette opinion fait voir que dans la Grèce la prostitution était plus que tolérée. Il est possible qu'on y vît un remède contre la pédérastie, trop commune chez ce peuple.

GUZARATE. Dans cette province de l'empire du Mongol, il existe une classe de femmes publiques spécialement consacrées aux plaisirs des prêtres.

JAPON. La prostitution y est, pour ainsi dire, une institution publique et légale. Les lieux de débauche les plus fameux sont dans l'île de Sikokf. Il y en a deux; l'un dans la province de Tsikusen, et l'autre à Nangasaki. Ces lieux sont appelés par les Japonais mariam. Kompfer donne une idée fort singulière du mariam de Nangasaki. Le quartier de la ville affecté à ces établissemens est celui qui contient les plus jolies maisons, toutes habitées par des courtisanes. Il se nomme kasiematz. Sa situation est sur une éminence, et il se compose de deux grandes rues. Kæmpfer assure que les habitans de Nangasaki peuvent placer leurs filles dans le mariam lorsqu'elles ont quelques agrémens. Elles y reçoivent une éducation distinguée. Le prix de leurs faveurs est fixé par les lois,

et ne passe pas la valeur de la plus petite monnaie du pays. La plupart de ces filles se marient après le temps de leur service, qui ne fait rejaillir sur elles aucun opprobre. Toute la honte et le mépris se deversent sur les administrateurs des mariams, auxquels elles ont été vendues. Ces gens, bien que devenus fort riches, sont comme expulsés de la société: on leur donne le nom odieux de katsava, qui signifie l'ordure du peuple. Ils sont mis au rang des tanneurs de cuir, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus infâme dans l'idée des Japonais. On les oblige même à envoyer leurs domestiques pour aider le bourreau dans les exécutions criminelles.

INDE. La prostitution n'y est pas même un vice. Qui ne connaît les bayadères et les religieuses du Sintos?

Juifs. Il ne faut qu'ouvrir leurs livres sacrés pour voir à quel point la débauche était portée chez eux. La supercherie dont usa Thamar pour séduire Juda, son beau-père, prouve que les Juiss avaient des femmes publiques, même au temps des patriarches, et que le déshonneur n'était pas même alors attaché à cette profession. Moïse défendit depuis la fornication, et ne l'empêcha point; on ne lit pas dans ses lois de dispositions pénales particulières contre la prostitution, tandis qu'il sème largement la peine de mort contre de simples infractions et des réglemens sanitaires. Qu'étaient les sept cents femmes du grand roi Salomon, sinon des prostituées? Vers les derniers temps de Jérusalem, la prostitution était si commune dans cette ville, et portée à un tel excès, que les prophètes emploient pour la peindre des expressions dont l'obscénité rend la lecture dégoûtante. Osée ne craint pas de dire que le Seigneur lui a ordonné d'acheter une femme débauchée, et d'avoir d'elle des enfans de fornication; il pousse l'exactitude des détails jusqu'à noter le prix que cette infamie lui a coûté.

Locriens, peuple de l'ancienne Grèce, sur les bords du golfe de Corinthe. Les lois que Zaleucus porta contre le luxe des Locriennes font voir qu'une certaine infamie était attachée dans quelques contrées de la Grèce à la profession de courtisane. Ces lois portent « qu'une femme libre ne pourra sortir de la ville, pendant la nuit, que pour un rendez-vous amoureux, et que les courtisanes auront seules le droit de porter des bijoux d'or et des vêtemens de diverses couleurs.

Romains. L'ancienne Rome avait ses lieux de prostitution appelés lupanaria. Pétrone, qui sans doute les fréquentait beaucoup, en a laissé une description très-détaillée. Les maisons où logeaient les femmes publiques étaient dans un quartier très-éloigné, et qui les séparait en quelque sorte du reste des citoyens: ce quartier touchait les murs de la ville, mais extérieurement. Les courtisanes ne pouvaient porter la robe traînante des dames romaines. La loi Scantinia, que l'on attribue à C. Scantinius, tribun du peuple, fut publiée contre ceux qui se prostituaient publiquement, ou qui débauchaient les autres. La peine de ce crime était d'abord pécuniaire: les empereurs chrétiens prononcèrent ensuite la peine de mort. — Quant

à Rome moderne, la dévotion et le libertinage s'y allient comme en Espagne.

Naples. Parmi les trente-neuf lois qui forment le code donné à ce pays par Roger, roi de Sicile, figurent des dispositions pénales très-sévères contre les mères qui auraient prostitué leurs enfans, ce qui suppose que ce degré de dépravation existait alors. Il en est de même aujourd'hui qu'à Rome.

Pérou. Avant la conquête de ce pays par les Européens, on ne souffrait pas de courtisanes dans les villes : celles qui embrassaient cet infâme métier avaient la liberté de se bâtir des cabanes au milieu de la campagne, et, quoique leur commerce fût permis aux hommes, une femme honnête se serait déshonorée si elle avait osé entrer en conversation avec l'une de ces prostituées.

Turquie. La demeure du souverain et des grands n'est, dans ce pays comme dans presque tout l'Orient, qu'une ménagerie de femmes vendues et prostituées à leur maître. Les Tartares, principaux approvisionneurs des sérails et harems, abusent souvent des filles qu'ils vendent ensuite aux Turcs

SIAM. Le voyageur Laloubère rapporte que « les seigneurs Siamois vendent celles de leurs filles qui deviennent galantes à un certain homme, qui, moyennant un tribut qu'il paie au roi, a le droit de les prostituer. » On raconte, ajoute le même auteur, qu'il en a eu six cents, toutes filles d'officiers de considération. Il achète aussi les femmes, quand les maris les vendent, après les avoir convaincues d'infidélité. Voyez Ceinture, t. III, p. 183;

CHEVAL-DE-BOIS, t. III, p. 253; Luxe, t. IV, p. 346; MAQUERELLAGE, t. IV, p. 369; PIERRES LIÉES, t. V,

p. 71.

PROTES. Une déclaration du 10 mai 1728 étend aux protes la peine décernée contre les imprimeurs de libelles. Cette peine était le carcan pour la première fois, et sur la récidive cinq ans de galères.

PROTESTANS, voyez Estrapade, t. IV, p. 15.

PROVOCATION. L'esprit de la loi pénale, en France, est de considérer comme complices d'un crime ou d'un délit ceux qui, par un moyen quelconque, ont provoqué à le commettre. La peine du bannissement et de la déportation est spécialement décernée contre ceux qui, dans des discours publics ou écrits imprimés, auront provoqué à des crimes ou complots contre la sûreté intérieure de l'État, même quand la provocation n'a pas été suivie d'effet. Dans ce dernier cas, il y a lieu à la condamnation résultante de la complicité. Dans le cas de pillage et de dégâts commis en réunion, ceux qui prouveraient avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, peuvent n'être punis que de la peine de la réclusion. Les chefs et provocateurs sont alors seuls passibles de la peine spécialement affectée aux crimes et délits commis dans ces réunions. La provocation est une excuse admise par l'art. 521 du Code pénal, en faveur de celui qui, pour repousser des coups ou violences graves, aurait causé au provocateur des blessures et même la mort.

PROXENETE. On appelait ainsi chez les Grecs ceux qui s'entremettaient pour les mariages; ce nom fut aussi appliqué aux agens de corruption. Solon décerna la peine de mort contre le proxenète qui favoriserait la séduction d'une fille ou femme honnête.

PRUD'HOMMES. Autrefois, dans quelques affaires importantes, on nommait des commissaires appelés prud'hommes, choisis parmi les principaux et notables bourgeois. Ils furent plusieurs fois chargés du jugement de grands criminels. Sous la régence de Charles V, en l'absence du roi Jean, on élut un conseil de prud'hommes pour instruire le procès des partisans du coupable Marcel, prévôt de Paris, que le courageux Jean Maillard tua dans le moment où il allait livrer la porte Saint-Antoine à Charles-le-Mauvais, roi de Navarre, en 1358.

PUDEUR (ATTENTAT A LA), voyez Outrage, t. V,

pag. 14.

PUISSANCE MARITALE. La loi d'Angleterre regardait la femme comme tellement soumise au mari, que, s'ils commettent ensemble ou de concert quelque délit, la femme n'est enveloppée ni dans la punition, ni même dans l'accusation: la réparation ne s'en poursuit que contre le mari. La loi suppose charitablement que, vu l'autorité de celui-ci sur sa femme, il l'a comme forcée de commettre le larcin ou autre délit. Par le même principe, le mari est responsable des outrages que sa femme a commis de paroles ou de fait. — Une distinction également remarquable en faveur des

personnes du sexe, que les lois anglaises appellent très-décemment femmes-covert, est qu'on ne peut les poursuivre pour aucunes dettes contractées par elles, avant ou depuis leur mariage. Le pauvre époux répond de tout, et si sa femme achète sans payer, ou emprunte follement de l'argent, le mari seul est responsable; on l'arrête et on le met en prison, où il demeure souvent plusieurs années. Les lois romaines de Justinien donnaient au mari le droit de correction sur sa femme, c'est-à-dire de la battre à coup de fouet, ce qui eût été une cause de divorce dans l'ancien droit. Justinien, en créant le nouveau, y mit cette seule condition, qu'il y cût une juste cause; dans le cas contraire, le mari était obligé de donner dès lors à sa femme une somme égale au tiers de la donation à cause de noces (leg. VIII, cod. de Repud.) En France, le mari pouvait corriger sa femme modérément; il pouvait même la faire renfermer dans un couvent, et, si elle avait une mauvaise conduite, la faire mettre dans une maison de correction. La puissance maritale ne s'étend pas aujourd'hui jusqu'à la correction; les droits d'un mari sur la personne de sa femme se bornent à la retenir ou à la ramener dans le domicile conjugal. Cependant, malgré le silence, ou plutôt l'improbation de la loi, le retour aux bons principes a ramené de fait certaines corrections, qui consistent en détentions forcées dans certaines maisons de soidisant religieuses. Voyez Correction (maison de), tom. III, pag. 278.

PUISSANCE PATERNELLE. Elle a été illimitée

chez les anciens Romains et l'est encore en Chine

et au Tunquin.

CHINE. Chez les Chinois, la puissance paternelle est portée au plus haut degré, et ce despotisme privé peut être considéré comme une des causes principales de la soumission basse et servile de ce peuple pour ceux qui le gouvernent. En Chine, un père peut vendre son fils, et le réduire même à l'esclavage pour toute sa vie, et il n'est pas rare de voir des pères user de ce pouvoir, soit par caprice, soit par nécessité ou par correction. L'horrible pratique de l'infanticide est un de ces faits qui prouvent à la fois l'égoïsme, la cruauté des Chinois, et le vice de cet excès d'autorité paternelle. Lorsqu'un Chinois ne peut nourrir son enfant, il l'abandonne sur un grand chemin ou dans les rues de la ville qu'il habite; quelquefois l'enfant est offert en sacrifice au génie d'un fleuve, et jeté dans l'eau avec une calebasse attachée au cou, afin qu'il ne se noie pas immédiatement. Tous les matins, la police fait enlever les enfans jetés dans les rues pendant la nuit, et les entasse pêle-mêle dans une voirie située hors la ville, où ils deviennent la proie des porcs et des chiens. Aucune recherche n'est faite contre les auteurs de ces cruelles expositions.

JAPON. Voyez Droit de vie et de mort, t. III, p. 424. FRANCE. Les Gaulois, qui avaient reçu des Romains leurs lois sur cette matière, ne les abandonnèrent point après la conquête des barbares. Il paraît même qu'à cet égard les conquérans admirent, pour eux comme pour les vaincus, les effets

de la puissance paternelle. On lit dans le Glossaire du droit français que, même sous la seconde race des rois de France, il était permis aux pères de vendre leurs enfans pour subvenir à leurs nécessités. Les notes de Baluze sur Salvien (Advers. avarit., lib. 2, § 4) prouvent qu'on maintenait encore au treizième siècle l'ancien usage par lequel les pères étaient autorisés à consacrer irrévocablement leurs enfans, même avant leur naissance, à la profession ecclésiastique ou monacale. On suivait, relativement aux biens, les maximes du droit romain, qui ne considérait point l'ensant mineur comme ayant des droits personnels du vivant de son père, mais le confondait entièrement dans la personne de ce dernier, ou le mettait au nombre de ses choses, c'est-à-dire de ses biens. Un grand nombre de coutumes consacraient également la puissance paternelle. Pour ce qui est du droit de correction que les anciennes lois romaines étendaient jusqu'à autoriser les pères à disposer de la vie de leurs enfans, la jurisprudence française ne l'a point adopté à ce degré excessif. Les tribunaux ont plusieurs fois accueilli les plaintes d'enfans maltraités de coups par leurs pères. La voie légale, ouverte à ceux-ci pour réprimer les désordres de leurs enfans, était et est encore la détention dans une maison de correction, détention qui doit être autorisée par le juge, autrefois d'après un avis de parens, aujourd'hui sur la simple requête du père. Mais on connaît les abus qui se commettaient dans ces derniers siècles au moyen des ordres arbitraires délivrés par l'autorité supérieure, sous le nom de

tettres de cachet. La loi actuelle limite à cet égard l'exercice de l'autorité paternelle suivant l'âge de l'enfant mineur, et la fait cesser entièrement à la majorité. Jusqu'à l'âge de seize ans, un fils peut être arrêté et détenu sur la simple demande que son père en fait au président du tribunal de première instance, qui est tenu d'en délivrer l'ordre : si le mineur a plus de seize ans, le président peut, suivant les cas, refuser l'ordre d'arrestation; enfin, le père remarié perd l'autorité de faire enfermer le père remarié perd l'autorité de faire enfermer de droit son fils âgé de moins de seize ans; il en est, pour ce cas, de même que si cet âge était passé, et l'enfant détenu peut adresser un mémoire justificatif au procureur général en la cour d'appel, par suite duquel ce magistrat peut révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président. Ce qui vient d'être dit pour la France peut servir par analogie pour les différens pays de l'Europe, les différences seraient peu intéressantes.

Ronaux Ce peuple regardait la puissance pater

Romains. Ce peuple regardait la puissance paternelle, moins comme une institution, que comme un droit qui lui était particulier. C'est ainsi que l'empereur Justinien en parle dans ses *Institutes*, § 2, de patrià Potestate. « Il n'y a point de nation, dit-il, où cette puissance ait les mêmes effets que chez nous. « Ces effets, dans les premiers temps de la fondation de Rome, étaient les mêmes que ceux du droit de propriété, qui consistait à pouvoir user et abuser : or, les enfans étant considérés comme appartenant à leur père et faisant partie de ses biens, celui-ci pouvait en disposer à sa volonté de toute manière et même les faire mourir. La loi de Romulus, qui consacrait ce principe atroce, dut être réformée lorsque les mœurs des Romains se furent adoucies : on en recule cependant l'entière abrogation jusqu'à Dioclétien. La loi Julia (1) maintint le droit de vie et de mort dans un cas particulier : elle permit au père de l'exercer sur sa fille, lorsqu'il la surprendrait commettant un adultère, pourvu qu'il le fît sur-le-champ et qu'il tuât en même temps le complice de son crime. Une autre loi (2), contenue au Digeste, semble insinuer que le fils pouvait être traité de même lorsqu'il souillait la couche nuptiale de son père remarié. Un rescrit de l'empereur Constantin, placé sous le titre de patria Potestate au Code, atteste que les mêmes lois qui donnaient aux pères le droit de vie et de mort, leur interdisaient celui de les vendre et de leur faire perdre la liberté, plus précieuse que la vie aux yeux des Romains. Mais il faut sans doute ne rapporter ce que dit ce rescrit qu'au moyen âge de la république romaine; car il est formellement contredit par deux textes du Code papyrien, dont l'un porte « qu'un père a droit de vie et de mort sur ses ensans, et qu'il peut les vendre quand il veut »; l'autre, que, « si un père a permis à son fils de contracter un mariage solennel, alors le père ne pourra plus vendre son fils marié suivant les lois. » D'ailleurs, un autre

<sup>(1)</sup> Lois 20, 21, 23 et 32, D., ad leg. Jul. de Adulter.

<sup>(2)</sup> L. 5, D., leg. Pomp. de Parricidiis.

PUITS. 185

rescrit de Constantin (1) permet au père dénué de toute ressource de vendre ses enfans au moment de leur naissance; mais il ajoute que c'est le seul cas où la vente puisse être de quelque effet, et que si, dans la suite, le père offre à l'acquéreur, soit la valeur de l'enfant qu'il lui a vendu, soit un autre esclave de la même qualité, l'acquéreur ne pourra se dispenser de rendre l'enfant.

Tunquin, royaume formant comme un gouvernement sous la dépendance et à la nomination de la Chine. On a dit au commencement de cet article que le Tunquin avait, comme la Chine, l'institution de la puissance paternelle : elle y est un peu moins étendue que dans ce dernier pays. Un Tunquinois peut vendre son fils, non comme esclave, mais comme domestique à temps. Cette puissance paternelle cesse lorsque l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans, époque où les jeunes gens sont assujettis au service militaire, et ont le droit de suffrage aux assemblées communales.

Chez tous les peuples où la puissance paternelle est établie, elle s'étend sur les biens des enfans; mais l'esprit de cet ouvrage devait borner cet article à ce qui concernait le droit sur leurs personnes. — Voyez Correction (maison de), t. III, p. 278.

PUITS. Les Romains, après avoir fait subir aux criminels le dérnier supplice, et traîné leur corps dans la ville avec des crochets, les jetaient dans le

<sup>(1)</sup> Dont on a formé la loi 2, C. de Patribus qui filios, etc.

Tibre ou dans des puits appelés gemoniæ. Voyez Gémonies, t. IV, p. 145.

On a plusieurs exemples en France de malheureux précipités vivans dans des puits. Mais ce genre de supplice, employé par des tyrans ou souverains ou subalternes, n'a jamais été établi légalement. Clotilde, après la mort de Clovis Ier, son époux, arma les fils de ce prince contre ceux de Gondebaut, roi d'une partie de la Bourgogne, pour se venger des cruautés que ce dernier avait exercées sur plusieurs membres de sa famille. Les princes français marchèrent aussitôt contre les ennemis qu'on leur désignait et taillèrent leurs troupes en pièces. L'un d'eux, Gondemar, se sauva; l'autre, Sigismond, qui depuis fut mis au rang des saints et des martyrs, tomba au pouvoir des fils de Clotilde. On le conduisit d'abord à Orléans, et il sut jeté dans une prison dont il ne sortit que pour subir son supplice. L'exécution s'en fit le premier mai 524, à Saint-Père-Avila-Colombe, près d'Orléans. Sigismond y fut précipité dans un puits dont l'ouverture fut aussitôt comblée. Avant de lui ôter la vie d'une manière si barbare, on égorgea à ses yeux, sa femme et ses enfans. Voyez Oubliettes, tom. V, pag. 12.

PURGATION CANONIQUE. On appelait ainsi, dans le moyen âge, ce genre d'épreuve, qui consistait à se purger d'une accusation par le serment. L'accusé, obligé de le prêter, se nommait jurator ou sacramentalis. Dans les premiers temps, la cérémonie de la purgation consistait à prendre une poignée d'épis, que l'on jetait en l'air, en attes-

tant le ciel de son innocence; quelquefois l'accusé, une lance à la main, déclarait qu'il était prêt à soutenir par le fer ce qu'il affirmait par serment. On voit par les lois de Childebert, par celles des Bourguignons et des Frisons, que l'accusé était admis à faire jurer avec lui douze témoins, qu'on appelait conjuratores ou compurgatores. Voy. PREUVE, tom. V, pag. 138, et SERMENT.
PURGATION VULGAIRE, nom latin de l'é-

preuve par les élémens, qui se pratiquait, dans le moyen âge, pour repousser une accusation; on l'appelait aussi le jugement de Dieu. Les Saxons la nommaient ordalie, ou ordéal, comme les Anglais l'ont écrit. Voyez Eau (épreuve par l'), tom. III, pag. 434; Feu (épreuve par le), tom. IV, pag. 77; Ordalie, tom. IV, pag. 478.

PURIFICATION, cérémonie introduite dans les religions par la plus absurde superstition. Les personnes et les choses étaient réputées souillées en certains cas, et leur purification devenait nécessaire, sous peine, pour celui qui ne s'y serait pas soumis, de devenir un objet d'horreur pour ses semblables. Les coupables pouvaient aussi, chez quelques peuples, expier leurs crimes en se purifiant; le feu et l'eau effaçaient les souillures morales, aussi-bien que celles du corps ou des vêtemens. Les Grecs et les Romains ont spécialement admis les purifications, qu'ils nommaient lustrations. Il y en avait de publiques et de particulières. Les premières, par lesquelles on purifiait une ville, un champ, une armée, un peuple entier, se faisaient par le ministère des premiers magis-

trats, par celui des généraux ou par celui des prêtres. Elles se pratiquaient par les victimes, par l'eau ou par le feu. Pour purifier une armée par un sacrifice, on partageait la victime en deux parties, entre lesquelles on faisait défiler les troupes. La lustration avec l'eau se pratiquait dans les funérailles, après lesquelles le prêtre, prenant sur l'autel un tison allumé, le plongeait dans un vase plein d'eau; puis avec un rameau d'olivier ou de romarin, il répandait sur les assistans cette eau appelée lustrale, en tournant trois sois autour de l'assemblée. Les lustrations par le feu consistaient à faire tourner trois fois le peuple autour d'un bûcher, ou autour des autels chargés de brasiers ardens. Les lustrations particulières étaient aussi de trois sortes; les unes par l'air, les autres par l'eau, et les troisièmes par le seu et par le soufre. Celles par l'air se faisaient en l'agitant autour des personnes; celles par l'eau consistaient à s'y plonger ou à répandre sur soi de l'eau lustrale; enfin, celles par le feu et le soufre, qui étaient fort en usage parmi le peuple, se faisaient en brûlant autour de la personne du soufre mêlé de bitume, auquel on mettait le feu avec un petit bâton de sapin appelé tada. Les Juiss avaient des purifications pour un grand nombre de cas, où on reconnaît presque toujours l'intention de leur législateur de transformer en obligation religieuse de simples réglemens sanitaires, la plupart erronés. On retrouve parmi les chrétiens des traces de cette coutume religieuse des anciens dans les cérémonies où l'eau est employée. Il paraît qu'anciennement, en France, on a cru aux souillures et aux purifications par les élémens; on en voit un exemple dans la manière dont les domestiques du roi Robert servaient ce prince lors de son excommunication, qui fera à jamais la honte du siècle qui en fut témoin. Ces serviteurs, partageant l'absurde crédulité et les craintes superstitieuses de cette époque, faisaient passer par le feu, pour les purifier, les plats où il avait mangé, et les vases où il avait bu. Voyez Explation, tom. IV, pag. 52; Impureté, tom, IV, pag. 194.

PURIFICATIONS CIVILES ET POLITIQUES.

PURIFICATIONS CIVILES ET POLITIQUES. Parmi les tribus du Malabar, la dernière, celle des Pouliats, est regardée par les autres comme la plus méprisable partie de l'humanité, et presque comme indigne du jour. Les pouliats n'ont pas de maison stable; ils vont errans dans les campagnes; ils se retirent sous des arbres, dans des cavernes, ou sous des huttes de feuilles de palmier. Leur unique fonction est de garder les bestiaux et les terres. On devient infâme en les fréquentant, et souillé pour s'être approché d'eux à la distance de vingt pas : les purifications sont indispensables pour ceux qui leur parlent de plus près.

Après l'avortement de la liberté constitutionnelle en Espagne, Ferdinand VII ordonna la purification (purificacion) de tous les officiers civils ou militaires autres que ceux qui avaient servi dans l'armée dite de la Foi, ou qui seraient demeurés constamment près de sa royale personne ou de celles des membres de sa famille, et rendit, le 19 août 1824, une ordonnance digne de

l'opinion qui l'a provoquée. L'article 1er de cette ordonnance porte que c tous les militaires en activité ou en retraite, depuis le sous-lieutenant jus-qu'au capitaine-général, seront soumis à la pu-rification (purificacion). L'article 2 attribue le droit de prononcer cette purification à une commission prise dans le conseil suprême de la guerre, et composée de cinq membres déjà purifiés, trois militaires, un officier civil et un jurisconsulte. Des juntes de province devaient nommer de pareilles commissions. Cette purification consistait dans la justification faite devant des commissions particulières nommées à cet effet, qu'ils n'avaient pris aucune part au mouvement de la révolution et au gouvernement constitutionnel du roi. On leur faisait, à cet égard, une série de questions auxquelles ils étaient tenus de répondre dans un délai donné et sans restrictions, sous peine d'être déclarés impurifiables, et, comme tels, jugés, condamnés et exécutés. « Les conditions nécessaires à la purification, porte l'ordonnance royale, sont : l'amour pour ma personne royale, pour mes droits et pour mon gouvernement, la conduite politique du postulant et la considération dont il jouira dans le public. Celles pour l'impurification sont : le dévouement au gouvernement constitutionnel et l'opinion générale sur les mauvais principes du postulant. » Or, tout cela pouvait se constater par des informations secrètes d'après la même ordonnance. De pareilles dispositions indiquent assez l'influence qui règne dans ce pays, que tout autre qu'un moine regardera, sous le rapport du sens commun politique, comme à jamais impurifiable.

## Q.

QUADRUPÈDE. Sous le nom général de quadrupède (animal à quatre pieds), la loi romaine, entendant tout animal au service de l'homme, ordonne que, pour remédier au dommage causé par un animal de cette espèce, si le maître refuse de s'en tenir à l'estime du dommage, il ait à livrer l'animal à la personne lésée. Les principes de cette loi se trouvent dans celle de Solon, au sujet d'un chien qui aurait mordu. Ce législateur veut qu'on le livre à l'offensé, lie d'une chaîne de quatre coudées. Il y a lieu de présumer que les autres lois concernant les dommages faits par les bêtes, passèrent du droit athénien dans le droit romain. Cette présomption est principalement fondée sur ce que la loi romaine touchant cet article s'accorde fort avec celle de Platon, lequel, selon toute apparence, a emprunté la sienne de celle d'Athènes. Démocrite voulait que l'on mît à mort la bête qui avait nui. Cette loi de Démocrite et celle de Solon font peu d'honneur à la sagesse des anciens. Quel étrange moyen de réparer un dommage ou de donner un exemple utile, que d'ordonner qu'un chien soit chargé de chaînes, un animal, quel qu'il soit, mis à mort, ou qu'un porc ait les dents arrachées comme le voulait la loi des Salaminiens. Voyez PATURAGE, t. V. p. 36.

QUADRUPLATOR, mot latin que Cicéron emploie pour signifier un délateur qui dénonçait des crimes ou complots contre la république. Ce nom de quadruplator était pris de ce que le délateur recevait la quatrième partie des biens confisqués sur ceux qu'il avait dénoncés. Plaute se sert du terme quadruplari, pour signifier : faire la profession de délateur. On trouve aujourd'hui de pareilles gens à bien meilleur marché, encore que la science de l'observation se soit extrêmement perfectionnée.

QUAKER. Avant l'affranchissement des colonies anglaises du nord de l'Amérique, les lois qui régissaient la Nouvelle - Angleterre renfermaient des dispositions sévères contre l'introduction de ces sectaires appelés quakers (trembleurs), qui affectaient de pratiquer dans toute leur simplicité rigide les préceptes et les conseils du christianisme primitif. Celui qui introduisait un quaker qui n'avait pas auparavant habité la province, était condamné au bannissement; la récidive était punie de mort. Le quaker étranger, qui mettait le pied sur le territoire, était fouetté, marqué de la lettre Q sur l'épaule, et banni; s'il revenait, sa mort était prononcée.

QUARANTAINE, quadragena, sous-entendez percussio, supplice de quarante coups de fouet, usité chez les Hébreux. Ce nombre de quarante coups était fixé par la loi de Moïse comme une limite rigoureuse qu'il était expressément interdit de passer. Aussi les Juifs, scrupuleux observateurs de leur loi, avaient coutume, par crainte d'erreur, de n'en compter que trente-neuf, même pour les fautes les plus graves. Cet usage explique ce que dit saint Paul, dans sa 2° ép. aux Corinthiens, ch. XI, v. 24: « J'ai reçu des Juifs, à cinq différentes

fois, quarante coups de fouet moins un. » On se servait pour cette exécution de lanières de cuir ou de nerfs de bœuf.

QUARANTAINE. On appelle ainsi le séjour que ceux qui viennent du Levant ou de tout autre pays infecté ou soupçonné de contagion, sont obligés de faire dans un lieu séparé de la ville où ils arrivent. L'on a donné à cette épreuve le nom de quarantaine, parce que les anciens réglemens à ce sujet la fixaient à quarante jours. Cependant, lorsqu'on est sûr que les marchandises et les passagers ne viennent point de lieux suspects, ou infectés de contagion, on abrége ce terme et l'on permet le débarquement tant des personnes que des marchandises; mais on dépose les unes et les autres dans un lazaret où elles sont parfumées. Le temps qu'elles y demeurent se nomme toujours quarantaine, quoiqu'il ne soit souvent que de huit ou quinze jours, et quelquesois de moins encore. Toutes les anciennes déclarations et ordonnances, dont la principale était la déclaration du 26 novembre 1729, ont été maintenues par toutes les législations qui se sont succédé jusqu'à l'année 1821. La crainte que l'on eût, à cette époque, de l'invasion en France, de la fièvre jaune, qui faisait en Catalogne et dans d'autres provinces de l'Espagne des progrès alarmans, détermina le roi à rendre une ordonnance (27 septembre 1821) qui prescrivit provisoirement, et d'après l'esprit des lois existantes, les mesures que le péril commandait. Mais bientôt ces mesures étant jugées insuffisantes, il fut rendu, le 5 mars 1822, une loi qui, en remettant au roi le soin de régler les mesures à prendre pour prévenir le danger des communications avec les pays infectés ou suspects, et celui de l'introduction des provenances de ces pays, fixe et détermine les délits et contraventions aux réglemens en matière sanitaire, et décerne des peines proportionnées à leur gravité. Le principal fondement des dispositions pénales de cette loi est pris dans le plus ou moins de présomption du danger. Pour cela, les provenances de pays étrangers sont rangées, relativement à leur état sanitaire, sous trois régimes : celui de patente brute, lorsque le pays d'où elles viennent ou ceux avec lesquels elles peuvent avoir communiqué sont certainement infectés de contagion; celui de patente suspecte, lorsque l'état sanitaire du pays étranger n'est que soupçonné; enfin de patente nette, lorsqu'aucune circonstance ne fait suspecter les provenances d'avoir eu communication avec des lieux ou des personnes infectées. Le titre 2 contient les peines les plus fortes contre ceux qui, contrevenant aux réglemens, auraient introduit ou risqué d'introduire la contagion, et contre les fonctionnaires, officiers, médecins ou chirurgiens et soldats qui, chacun dans l'ordre de ses fonctions, n'aurait pas empêché une communication interdite. Ces peines sont : la mort, la réclusion avec amende, qui peut aller à 20,000 fr., les travaux forcés à temps avec la même amende, et la dégradation civique, aussi accompagnée d'une amende dont le maximum est de 10,000 fr. La loi prévoit également et punit de l'emprisonnement et de l'amende, variés suivant

les cas, tous ceux qui, légalement requis pour un service sanitaire, auraient refusé d'obéir, ou éludé les ordres reçus, ou rempli infidèlement ces ordres. Enfin elle atteint ceux qui, ayant connaissance d'un symptôme de maladie pestilentielle, auraient négligé d'en donner avis; si le prévenu de l'un de ces délits est médecin, il doit être en outre puni d'une interdiction d'un an à cinq ans. L'article 15 de ce même titre porte: que les infractions en matière sanitaire pourront n'être passibles d'aucune peine lorsqu'elles n'ont été commises que par force majeure ou pour porter secours en cas de danger, pourvu que la déclaration en ait été faite immédiatement à qui de droit.

QUARANTAINE-LE-ROI. Les injures et offenses personnelles n'étaient pas autrefois uniquement réprimées par l'autorité appliquant les lois pénales; mais il était d'usage que la personne offensée, ou, à son défaut, ses parens ou amis, poursuivissent le fer à la main l'agresseur ou sa famille. Il arrivait ainsi, entre autres abus, que des haines et des vengeances s'exerçaient aveuglément et à la première nouvelle de l'offense prétendue, sans qu'on ait eu le temps de reconnaître les vraies circonstances du fait, qui, souvent, auraient atténué l'offense ou eussent suffi pour l'excuser entièrement. Pour obvier à cet inconvénient, Philippe-Auguste, ou, selon d'autres, Philippe-le-Hardi, établit, pour ce cas, une trève de quarante jours, qui fut renouvelée par Louis IX en 1245. L'ordonnance reudue à ce sujet par ce dernier prince, fut appelée la quarantaine-le-roi. Elle porte que,

depuis les meurtres commis, ou les injures faites, jusqu'à quarante jours révolus, il y aura de plein droit une trève de par le roi, dans laquelle les parens des deux parties seront compris; que cependant le meurtrier ou l'agresseur sera arrêté et puni, et que si, dans les quarante jours marqués, quelqu'un de ses parens se trouve avoir été tué, celui qui aura commis ce crime sera réputé traître et, comme tel, puni de mort.

QUARANTIE (la), tribunal composé de quarante juges, établi à Venise pour le jugement de toutes les affaires civiles et criminelles. Parmi ces dernières étaient uniquement exceptées celles relatives aux crimes d'État, dont la connaissance appartenait au conseil des Dix, seul compétent en

cette matière.

QUARTIERS (MIS EN). Voyez ÉCARTELER, t. III,

p. 442.

QUATRE-TEMPS, jeûnes ordonnés par l'église romaine dans les quatre saisons de l'année, pendant trois jours d'une semaine, en chaque saison, savoir : le mercredi, le vendredi et le samedi. L'inobservation du jeûne prescrit a été long-temps réputé délit et puni comme tel, dans un temps où l'ignorance et l'absurdité outrageaient la religion sous prétexte de la défendre. Voyez jeune, t. IV, p. 242.

QUEMADERO, nom d'un échafaud où l'on brûlait, en Espagne, les victimes de l'inquisition. Dans le xiv° siècle, une horrible persécution s'étant élevée contre les juifs, dont presque tous les chrétiens étaient devenus les débiteurs, un

grand nombre des premiers se vit contraint d'abjurer la loi de Moïse, au moins en apparence. Ces abjurations augmentèrent considérablement pendant les premières années du siècle suivant; mais ces nouveaux chrétiens, qu'on nommait marranos, retournèrent pour la plupart au judaïsme, dont ils observaient secrètement les rites et les préceptes. Ce fut là le prétexte du premier établissement de l'inquisition en Espagne, sous Ferdinand V, à l'instigation de Sixte IV. Ce nouveau tribunal rechercha les apostats; il employa les moyens les plus odieux, et ne tarda pas à donner le spectacle de ces horribles exécutions, qui seront la honte éternelle des pays où elles ont eu lieu. Celles qui furent faites à Séville vers la fin du xve siècle, étaient si nombreuses, et se succédaient avec une telle rapidité, que le premier magistrat de cette ville se vit dans la nécessité de faire construire, hors des murs, un échafaud permanent, en pierre, sur lequel on éleva quatre grandes stàtues de plâtre; ces statues étaient creuses: on v enfermait les nouveaux chrétiens relaps, pour les y faire périr lentement en chauffant ces statues. Cet échafaud, qu'on appela quemadero (brûloir), n'a été détruit qu'à l'époque de la révolution de 1820.

QUENOUILLES. Voyez BIGAMIE, t. II, p. 441. QUERELLES. Voyez Coups, t. III, p. 301, et Injures, t. IV, p. 206.

QUERIMONIE, du latin querimonia, plainte. Ce terme était usité autrefois dans les tribunaux ecclésiastiques, pour exprimer la plainte portée au juge d'église, afin d'en obtenir la permission de publier un monitoire, ou censure ecclésiastique.

QUESTAUX. Au temps où la naissance était en France un privilége ou un crime, c'est-à-dire jusque dans le dernier siècle, il y eut des serfs de glèbe; c'étaient des cultivateurs attachés à la terre qu'ils travaillaient, et qu'ils ne pouvaient abandonner sans le consentement du seigneur. Les personnes de cette condition étaient nommées questaux dans la coutume de Bordeaux.

QUESTEURS, magistrats romains. On entend ordinairement par ce terme ceux qui étaient préposés à la direction et au recouvrement des deniers publics, et connaissaient des malversations commises, en cette partie, par les agens subalternes. Leur nom quæsitores veut dire chercheurs, demandeurs, quêteurs. Mais il y avait encore à Rome des magistrats nommés aussi quæsitores parricidii, questeurs du parricide, chargés de la recherche des crimes et des instructions en matière criminelle, instructions auxquelles on donna dans la suite le nom de questions perpétuelles. Voy. plus bas ce mot.

QUESTION ou TORTURE, tourmens gradués qu'on faisait souffrir à un accusé fortement soupçonné, pour en arracher l'aveu de son crime, ou le nom de ses complices. Ce genre de tourment était appelé question, parce qu'à mesure que l'accusé l'éprouvait, il était interrogé sur les circonstances du délit dont il était prévenu. On donnait aussi la question pour purger l'infamie, c'est-àdire qu'un homme déclaré infâme par les lois

était réhabilité après avoir souffert la torture. Il serait inutile aujourd'hui de chercher à démontrer combien une pareille institution était à la fois tyrannique et absurde. Tous les écrivains recommandables des derniers siècles l'ont attaquée avec les armes de la raison et de l'éloquence, et leur force, puisée à la seule source du vrai et du juste, a détruit enfin une des erreurs les plus funestes du temps passé. La question est maintenant abolie chez presque tous les peuples. Mais le fût-elle partout, il faudrait encore en rappeler au souvenir l'odieuse existence, afin de prouver à quel point tous les peuples peuvent se tromper à la fois.

Cette confiance aveugle dans l'assentiment général des peuples appuie encore une foule d'erreurs, qui feront un jour la honte du siècle présent. On s'est demandé quelle a pu être l'origine d'un usage aussi barbare. Voltaire, mu sans doute par son indignation, répète en plusieurs endroits de ses ouvrages qu'il n'y a qu'un voleur féroce qui ait pu imaginer ce moyen d'obtenir de sa victime la révélation d'un trésor caché. Beccaria regarde la question comme une suite de l'ancienne super · stition des épreuves auxquelles on donnait le nom de jugemens de Dieu. Mais l'usage si général des tortures doit provenir de motifs plus généraux. Un condamné, au milieu des longues angoisses des anciens supplices, aura constamment protesté de son innocence. Cette fermeté, dans un moment où il n'était plus intéressé à cacher son crime, dut plaider éloquemment en sa faveur. On pensa donc que le supplice pouvait servir de jugement; de

l'idée que l'innocent devait persister, malgré les tourmens, à se déclarer tel, il n'y eut qu'un pas à s'imaginer l'inverse, et l'on chercha dans les tortures une voie pour découvrir le crime et le constater par les aveux de l'accusé. Le tableau général des tortures usitées chez les différens peuples serait trop vaste pour l'étendue de cet ouvrage, on se bornera aux traits principaux.

Achem. Ce qui a été dit dans plusieurs articles précédens, des exécutions usitées dans ce royaume, peut faire pressentir les tortures qu'on y emploie.

Voy. Main coupée, tom. IV, pag. 355.

ALLEMAGNE. La torture s'introduisit en Allemagne quelques siècles après l'établissement du christianisme, et presque en même temps que l'institution inquisitoriale des tribunaux secrets appelés wehmiques. Ce fut sans doute cette nouvelle procédure qui occasiona la création de l'emploi de bourreau qui eut lieu à cette époque. Jusque-là, c'étaient les juges eux-mêmes ou le plus jeune des assesseurs et quelquefois l'accusateur qui remplissaient cet office. Presque tous les genres de questions étaient usités en Allemagne (1); les décrire serait répéter d'avance ce que plusieurs autres pays offrent de particulier, notamment les Pays-Bas et la Frise. Quant à la détermination des cas où l'on pouvait donner la question, la loi Caroline en traite fort au long, et fait une ample énumération des indices suffisans pour chaque es-

<sup>(1)</sup> Augeras, Tract. de Question. seu Torm., chap. 4, nº 6.

pèce de crime; les cas qu'elle indique sont trèsnombreux, et souvent un seul indice suffit. L'article 61 de cette loi prévoit le cas où un prisonnier, ayant été mis à la question sur des indices suffisans, ne serait pas trouvé coupable; il est alors décidé que, chacun étant obligé, suivant les lois, d'éviter non-seulement le crime, mais même les apparences du crime, l'accusé renvoyé absous n'en est pas moins chargé du tiers des frais de la procédure. La torture a été abolie en Allemagne vers le milieu du dernier siècle. Lorsque l'impératrice reine demanda, sur cet objet, l'avis des juris-consultes les plus éclairés de ses États, celui qui proposa d'abolir la torture crut devoir soutenir que le seul cas pour lequel elle devait être conservée, était le crime de lèse-majesté. L'impératrice lut son livre et abolit la torture sans aucune réserve. Une souveraine, dit Voltaire, a osé faire plus qu'un philosophe n'avait osé dire.

Angleterre. Dans les cas de félonie, dit Black-stone, celui de la petite trahison, par exemple, l'accusé qui s'obstine à se taire reçoit la terrible sentence de la peine forte et dure. Avant de prononcer cette peine, on doit faire trois monitions au prisonnier, lui accorder même un répit de quelques heures, et lui lire sa sentence posément et distinctement, afin de lui donner une idée nette et frappante du danger où il se met; après cela, quand même il s'obstinerait encore au silence, si son crime est susceptible du privilége clérical, il faut le lui accorder, poussât-il l'obstination jusqu'à ne pas le

demander; mais enfin, s'il n'y a pas moyen de le sauver, on lui prononce le jugement de la peine forte et dure sans distinction de sexe ou de condition. » Cette peine forte et dure, au dire même de Blackstone, est d'une sévérité recherchée; et menacer d'une pareille peine pour faire parler un accusé, c'est infliger la question, au moins moralement; un pareil mode d'investigation n'en produisait pas moins des aveux nécessaires, mais nuls aux yeux de la raison. Cependant le criminaliste anglais se hâte d'ajouter : « La torture ou question, pour extorquer la confession d'un criminel, est une pratique d'une nature tout-à-fait différente. La peine forte et dure n'est établie que pour obliger le criminel à se mettre en état d'être jugé. La question est une espèce de jugement en elle-même; or, juger par la question est une barbarie entièrement inconnue à la loi anglaise. » Il est certain qu'anciennement on employait en Angleterre comme en Allemagne divers genres de tortures pour arracher des aveux de la bouche d'un criminel. Depuis on essaya de renouveler cette institution sous le règne d'Henri IV. Lorsque les ducs d'Exeter et de Suffolk, ministres de ce prince, formèrent le projet d'introduire le droit civil dans ce royaume comme règle de gouvernement, ils firent élever une machine destinée à donner la question. Cette machine, qu'on appela par dérision la fille du duc d'Exeter, fut reléguée dans la tour de Londres. On ne s'en servit qu'une seule fois comme d'un instrument d'état et non de loi,

sous le règne d'Élisabeth. Le juge Foster rapporte, d'après Whitlock, que l'évêque de Loudres Laud, ayant dit à Felton, assassin du duc de Buckingham sous Charles le, que, s'il ne voulait pas accuser ses complices, il n'avait qu'à se préparer à la torture Felton répondit : « Si cela est ainsi, je ne sais qui je pourrai accuser au milieu des tourmens, peut-être l'évêque Laud ou quelque autre personne de ce tribunal. » Sur cette réponse, les juges, auxquels l'avis de donner la question avait été proposé, déclarèrent que les lois d'Angleterre ne permettaient pas d'employer la torture.

CHINE. Deux sortes de questions sont usitées à la Chine. La torture dont on fait le plus souvent usage est très-douloureuse; elle se donne aux pieds ou aux mains. On se sert, pour les pieds, d'un instrument qui consiste en trois pièces de bois croisées, dont celle du milieu est fixe et les deux autres mobiles; on met les pieds du patient dans cette machine, et on les y serre avec tant de violence, que la cheville du pied en est aplatie. Quand on donne la question aux mains, on emploie de petits morceaux de bois qu'on place entre les doigts de l'accusé; puis on les lie étroitement avec des cordes, et cette gène cruelle est prolongée arbitrairement, suivant la gravité des cas ou la résistance du patient. La question extraordinaire, à laquelle on n'applique que pour les grands crimes, comme celui de lèse-majesté, consiste à faire de légères entailles sur le corps du criminel, et à lui enlever la peau par bandes en forme d'aiguillettes.

Écosse. On donnait autrefois la question dans

ce royaume. L'exécution en était atroce, et se faisait au moyen de l'eau. Voy. Eau (question par l'), t. 111, p. 441. Voici à quelle occasion elle y fut abolie. Un jeune homme de Glascow, ne pouvant, à raison de certaines circonstances, rechercher ouvertement une jeune fille qu'il aimait, et dont il avait gagné l'affection, se rendait secrètement chez elle chaque nuit. Il fut aperçu un matin, se retirant avec mystère de la maison de sa maîtresse; et le hasard ayant fait qu'à quelques jours de là un vol considérable se commît dans cette maison, les voisins, craignant d'en être cux-mêmes soupconnés, dénoncèrent le fait dont ils avaient été témoins. Sur cet indice, et le désaveu formel de l'accusé, la question fut ordonnée. En vain la jeune fille s'empressa-t-elle de déclarer aux juges qu'elle l'avait elle-même introduit, comme elle en avait l'habitude; cette déclaration fut regardée comme un artifice de l'amour, et la sentence n'en fut pas moins exécutée. Le jeune homme, jaloux de ménager l'honneur de sa maîtresse, ne balança pas à préférer la mort au fruit qu'il pourrait retirer de sa constance à souffrir les tourmens de la question. Il n'essuya que la première épreuve, et avoua son crime en demandant pour unique grâce que sa mort ne fût pas différée de long-temps. Cependant, les exécutions publiques n'ayant lieu, dans l'usage, qu'à certains intervalles, on renferma le condamné dans une étroite prison pour y attendre le jour où il subirait son supplice. Presque au même temps, deux voleurs, arrêtés pour plusieurs crimes et condamnés à mort, furent mis dans le même cachot que le jeune homme innocent. Ces hommes, ayant appris le fait pour lequel celui-ci devait partager leur sort, ne purent s'empêcher d'en avoir pitié, et, n'ayant d'ailleurs rien de plus à craindre pour eux-mêmes, ils donnèrent aux juges des explications et des preuves qui ne laissèrent aucun doute sur l'innocence du jeune homme, qui, sur-le-champ, fut mis en liberté. Les magistrats de Glascow, convaincus par cet exemple des dangers et de l'inutilité de la question, profitèrent de cette occasion pour la proscrire.

Espagne. Le nom de ce pays rappelle toujours celui de l'odieuse inquisition, et ce dernier est devenu synonyme de tout ce qu'il peut y avoir d'atroce et de tyrannique dans les jugemens humains. Les deux sortes de questions le plus généralement employées consistent à mettre des mêches allumées entre les doigts du patient, ou bien à lui appliquer, sur toutes les jointures, une espèce de presse que l'on serre en présence du juge, suivant les ordres qu'il donne. On emploie aussi la question par l'eau. Voici un exemple, entre autres, de la barbarie des inquisiteurs d'Espagne; il est tiré d'un ouvrage publié en Angleterre en 1761, sous le titre de Considérations sur la guerre, la cruauté en général, et la cruauté religieuse en particulier. M. William Lithgow, Écossais, voyageant pour satisfaire sa curiosité, eut le malheur d'être déféré au tribunal infâme de l'inquisition. Après avoir enduré des tourmens inouis, on le condamna à être brûlé vif comme hérétique; mais les inquisiteurs, peu contens de le livrer à une mort si ri-

goureuse, voulurent encore lui faire éprouver onze tortures : en voici une qu'il rapporte luimême, car il eut le bonheur d'échapper. On commença par le dépouiller nu ; on le fit mettre à genoux, tandis que ses bras étaient tenus en l'air; on lui ouvrit la bouche avec des outils de fer, et on lui fit avaler de l'eau jusqu'à ce qu'elle découlât de sa bouche; alors on lui passa une corde au cou, et on le fit rouler sept fois la longueur de la chambre, ce qui faillit l'étrangler. On lui attacha ensuite une corde mince autour des deux gros doigts des pieds; on le suspendit la tête en bas, puis on coupa la corde qu'il avait passée autour du cou. Il fut laissé dans cet état jusqu'à ce qu'il eût dégorgé toute l'eau qu'il avait bue; puis on le laissa retomber à terre, où il demeura long-temps comme mort. Ce fut alors que, par un bonheur imprévu, il fut délivré de prison, et revint dans son pays. • Le même auteur raconte qu'à Séville une dame très-pieuse, ses deux filles et sa nièce, furent torturées de différentes manières pour arracher d'elles un aveu du crime d'hérésie dont elles étaient accusées. L'inquisiteur, les trouvant obstinées, fit venir devant lui, et en particulier, l'une des filles. Après lui avoir dit qu'il prenait beaucoup de part à ses peines, le traître l'excita à déclarer tout ce qui la regardait elle-même, et ce qu'elle savait sur sa mère, ses sœurs, sa tante et quelques autres personnes qui n'avaient point encore été arrêtées, promettant avec serment que, si elle lui parlait avec franchise, il trouverait moyen de faire cesser leurs infortunes et de les remettre en liberté. Ces promesses, appuyées des sermens de l'inquisiteur, tirèrent de cette fille des aveux que les tourmens n'avaient pu lui arracher; il découvrit tout ce qu'il voulait savoir. Mais, une fois parvenu à ses fins, le monstre reprit sa rage: la jeune fille fut de nouveau appliquée à la question la plus cruelle, et l'infortunée chargea alors sa mère et ses sœurs, qui, après avoir été également torturées, furent, ainsi qu'elle, brûlées vives. Voyez Automate, t. I, p. 110; Chambre du tourment, t. III, p. 208; Eau (question par l'), t. III, p. 440, et Poulie, t. V, p. 112.

France. Si l'usage de la question n'a été généralement adopté dans ce pays que vers le moyen âge, il n'y était pas une chose nouvelle. Soit que les Romains l'aient importé lors de la conquête, ou qu'ils l'aient trouvé établi avant eux, César témoigne, dans son livre de Bello gallico, que, lorsqu'un Gaulois de haute distinction mourait d'une mort qu'on croyait violente, le soupçon tombait sur ses femmes comme sur les domestiques, et on les mettait tous à la torture. La question n'a jamais été admise en France en matière civile, comme dans quelques autres pays; elle était uniquement employée en matière criminelle. On la donnait de plusieurs manières, et on en distinguait de plusieurs sortes. La loi criminelle en admettait deux : la question préparatoire et la question définitive ou préalable, qui se divisaient encore l'une et l'autre en question ordinaire et extraordinaire. Par la question préparatoire, on cherchait à obtenir de l'accusé l'aveu de son crime; la question préalable se donnait au

criminel condamné pour lui faire révéler les noms de ses complices. Les tourmens portés jusqu'à un certain degré constituaient la question ordinaire; on les doublait dans la question extraordinaire, à laquelle on n'appliquait que les grands coupables. La manière de donner la question était différente dans presque tous les parlemens du royaume, et les juges ne pouvaient employer que celle qui était usitée dans le ressort du parlement où leur tribunal était situé. L'usage du parlement de Paris n'admettait que deux genres de torture, par l'eau et par les brodequins. Voyez Brodequins, t. III, p. 98, et Eau (question par l'), t. III, p. 439. — Il fut ordonné, le 18 janvier 1697, aux juges du bailliage d'Orléans, de ne plus donner celle de l'estrapade, qui était en usage dans leur tribunal, et de n'employer que celle qu'on pratiquait à Paris. Dans le ressort du parlement de Bretagne, on attachait le patient sur une chaise de fer, puis on présentait ses jambes au feu dont on les approchait par degré. Dans celui de Rouen, on serrait le pouce ou un autre doigt, ou une jambe de l'accusé, avec une machine de fer, pour la question ordinaire; on lui comprimait les deux pouces pour la question extraordinaire. Au parlement de Besançon, on la donnait à l'estrapade. Pour cela, on liait les bras du patient derrière le dos avec une corde, laissée d'une longueur suffisante pour passer dans une poulie fixée au haut d'un poteau, et se rouler ensuite sur un tour au moyen duquel on enlevait le malheureux qu'on laissait ensuite retomber; pour la question extraordinaire; on lui attachait de

plus un gros poids de fer à chaque pied, et ces poids, suspendus au corps de l'accusé qu'on enlevait, lui disloquaient les membres. A Autun, la question se donnait en versant de l'huile bouillante sur les pieds de l'accusé. Il y avait des justices où, pour rendre l'homme plus faible contre les efforts de la question, on la faisait subir à jeun à l'accusé: certains criminalistes n'ont pas craint de mettre en principe qu'il fallait laisser ces misérables un jour sans manger. Les premiers adoucissemens portés en France à l'usage de la question le furent par l'ordonnance de 1670, qui cependant consacra de nouveau le principe de cette abominable institution. Les restrictions qu'elle mit à l'emploi des tortures laissèrent moins à l'arbitraire des juges, qui, jusque-là, s'en étaient servis avec une effrayante latitude. L'art. 11 du titre 19 de cette ordonnance veut « qu'après que l'accusé aura été tiré de la question, il soit sur-le-champ et de rechef interrogé sur les déclarations et sur les faits confessés ou déniés. » L'intention du législateur était que les faits avoués ou niés par l'accusé ne fussent réputés vrais ou faux qu'autant qu'après avoir été remis en liberté, il persisterait dans les déclarations faites dans l'égarement de la douleur. Ainsi ces dernières ne suffirent plus pour nuire à l'accusé ni à ceux qu'il aurait désignés comme ses complices. - Le même article portait encore que, lorsqu'une fois l'accusé aurait été délivré des entraves de la question, il ne pourrait, sous quelque prétexte que ce fût, y être exposé de nouveau. Cette faible amélioration était tout ce que pouvait produire le siècle

de Louis XIV, plus remarquable par la bravoure que par l'humanité, plus célèbre par les progrès des arts que par celui de la philosophie. Depuis lors un cri universel s'est élevé contre un usage qui exposait l'innocence aux plus affreux tourmens, et les juges à de fatales erreurs. L'éloquence vint mêler sa voix imposante à cette réclamation générale; et dans l'enceinte même où siegeaient les ministres de la justice, l'avocat-général Servan s'écriait avec une généreuse franchise : « Est-ce dans le trouble de la douleur que nous espérons trouver la vérité?..... L'homme qui souffre ne ressemble plus à lui-même..... Ramassez, si vous le voulez, tous les crimes, et poursuivez un homme par la douleur, il va s'en couvrir, s'il croit trouver un asile. Le plus grand crime pour notre nature, c'est de souffrir, et la mort même ne serait rien si la douleur ne la précédait.... Je me défierais de mon jugement incertain si je ne voyais les meilleurs gouvernemens et les plus sages proscrire avec horreur la question, et l'insulter chez nous comme dans son dernier refuge. » La France a été en effet la dernière à abolir la question. Tous les efforts des plus grands hommes et des premiers génies ne parvinrent qu'à faire opérer, fort tard, une demiréforme. Une déclaration du 24 août 1780, enregistrée au parlement de Paris le 5 septembre suivant, abolit la question préparatoire, mais laissa subsister celle qu'on nommait préalable, et qui a été définie plus haut. Ce ne fut que neuf ans plus tard, lors de la régénération opérée par les lumières et la fermeté de l'Assemblée constituante, que la

question prit fin avec tant d'autres abus. L'art. 24 de la loi du 9 octobre 1789 en abolit entièrement l'usage dans tous les cas. Il est à remarquer que les anciennes ordonnances des rois de France, qui consacraient l'emploi de la question, avaient excepté de cette terrible épreuve les nobles de Champagne et les capitouls de Toulouse. Ces exceptions ne furent point maintenues dans la suite. Les recueils de la jurisprudence criminelle sont remplis d'une foule d'exemples où l'on voit que les grandeurs et les dignités ne sauvaient pas de la question ceux qui en étaient revêtus. On n'épargnait à cet égard que les adolescens, les vieillards décrépits, les valétudinaires, les femmes enceintes, les sourds, les muets et les insensés. Non-seulement il serait impossible de rappeler ici les exemples trop nombreux que fournit l'histoire, d'accusés ou de criminels fameux appliqués, en France, à la torture, mais même un choix des plus remarquables passerait les bornes d'un article de ce dictionnaire. La plupart se trouvent d'ailleurs rapportés aux lieux où les différens supplices sont décrits.

Grèce. L'usage de la question était établi chez les Grecs: on la donnait au criminel trente jours après sa condamnation; elle avait pour unique but la découverte de ses complices. Les citoyens d'Athènes ne pouvaient y être appliqués que pour les crimes qui intéressaient l'État. L'histoire en a conservé un trait remarquable. Léène ou Leæna, courtisane d'Athènes, qui vivait sous la LXVI olympiade (513 ans env. avant J. C.), avait pris part à la conspiration qu'Harmodius et Aristogiton,

de la famille d'Alcméon, avaient formée contre le tyran Hypparque, fils de Pisistrate. Hyppias, frère d'Hypparque, ayant fait arrêter Leæna, la fit mettre à la question afin de tirer d'elle les noms des conjurés; mais cette femme courageuse refusa constamment de trahir le secret qu'on lui avait confié. Craignant que la douleur des supplices ne lui fît enfin avouer ce qu'elle avait eu jusqu'alors le courage de taire, elle se coupa la langue avec les dents. Une action si généreuse remplit d'admiration les Athéniens, qui, après avoir recouvré leur liberté, élevèrent en l'honneur de cette héroïne une statue représentant une lionne sans langue. Cette figure rappelait le nom de Leæna, qui signifie en grec une lionne.

Inde. L'usage de la torture est très-commun dans l'Inde. Les souverains et plus souvent leurs fermiers, qui ont des concessions temporaires, et leurs intendans, font donner, sans aucune forme de procès, la question qu'on appelle la culotte de peau. Cette culotte serre tellement les cuisses du patient, que le malheureux ne peut satisfaire les besoins les plus pressans de la nature. On le garde nuit et jour, afin qu'il ne puisse se procurer aucun soulagement.

ITALIE. On ne donnait la question, à Rome et dans la plupart des villes de l'Italie moderne, que lorsqu'il s'agissait de crimes atroces, et lorsqu'il y avait dans la procédure des preuves assez considérables pour former une preuve complète. Quand les juges avaient condamné un criminel à la question, on l'avertissait que, s'il ne confessait pas son

crime, il serait appliqué à la torture. Alors, s'il persistait à nier, on le faisait visiter par un médecin et un chirurgien, pour reconnaître si quelque maladie ou quelque imperfection ne le mettaient pas dans l'impuissance de supporter la torture. On condamnait d'abord à la question de la corde, c'est la même que celle qui a été décrite plus haut dans ce même article, et qui était employée en France sous le nom d'estrapade. (Voyez ce mot), t. IV, p. 15. Elle ne pouvait durer plus de trois quarts d'heure. Dans l'intervalle, le juge, assisté d'un greffier, interrogeait le patient et le sommait d'avouer son crime: s'il confesse on suspend le supplice; l'ayant mis en liberté, on lui demande s'il persiste dans son aveu; dans ce dernier cas, il est reconduit dans sa prison, et le lendemain on l'interroge de nouveau; s'il rétracte sa confession du jour précédent, on l'avertit qu'il sera appliqué à la question appelée la veglia. Cette torture étrange, raffinement de barbarie et de cruauté, est décrite au mot Chambre chauffée, t. III, de ce Dict., p. 204. Enfin. il y avait encore une autre sorte de question, qui consistait à faire tomber des gouttes d'eau sur le creux de l'estomac du patient. Voyez Eau (question par l'), t. III, p. 441. Les hérésies et les conspirations, seuls vrais crimes que l'on connût en Italie, ont donné lieu à de nombreuses applications de la torture. Parmi ce grand nombre il en est deux dont l'un prouve qu'on réitérait la question sur le même individu, et l'autre, que les plus hautes dignités n'en garantissaient pas. En 1498, Jérôme Savonarole, dominicain, de prédi-

cateur devenu prophète et chef de parti, alluma contre lui la haine du pape Alexandre VI, contre laquelle il déclamait ouvertement. Le pape et les Médicis, que ce moine avait également offensés, soulevèrent d'abord contre lui un autre moine de l'ordre de saint François, ordre constamment jaloux et ennemi des dominicains. Dans cette ignoble querelle, les deux partis s'accordèrent à faire l'épreuve du bûcher, qui consistait à traverser, sans dommage, un énorme tas de bois enflammé. Mais pendant que cette plate comédie se préparait, le peuple alors soulevé par le parti des cordeliers voulut saisir Savonarole. Les magistrats ordonnérent à ce moine de sortir de Florence; mais quoiqu'il eût contre lui le pape, la faction des Médicis et le peuple, il refusa d'obéir. Il fut pris et appliqué sept fois à la question. On le condamna ensuite, avec deux autres dominicains, à mourir dans les flammes qu'ils s'étaient vantés d'affronter. Le pape Urbain VI, dont l'élection s'était faite avec violence, et que son caractère féroce rendait indigne du siége qu'il occupait, vit la plupart des cardinaux, qui l'avaient nommé, et les Italiens même, déclarer nulle sa nomination, et procéder à l'élection d'un autre pape qui prit le nom de Clément VII. Pendant ce schisme, Urbain s'était ligué avec Charles Durazzo, usurpateur du trône de Naples, et assassin de la reine Jeanne. Charles avait promis de partager avec le pape le fruit de son crime, mais lorsque celui-ci se fut réfugié auprès de lui, il le retint prisonnier. Quelque temps après, Urbain, après avoir inutilement employé envers son vassal les plus humbles soumissions pour obtenir sa liberté, trouva les moyens de fuir de sa prison, et se retira dans la petite ville de Nocera. Là il assembla bientôt les débris de sa cour. Ses cardinaux et quelques évêques, lassés de son humeur farouche, et plus encore de ses infortunes, prirent dans Nocera des mesures pour le quitter, et pour élire à Rome un pape plus digne de l'être. Urbain, informé de leur dessein, les fit tous appliquer en sa présence à la torture. Cette exécution eut lieu en 1380. Ce pape, obligé ensuite de se retirer à Gênes, traînas à sa suite ses cardinaux blessés ou estropiés, et se défit par plusieurs moyens de la plupart d'entre eux. La question a été abolie avant la fin du dernier siècle dans plusieurs provinces de l'Italie. (Voyez Toscane.)

JAPON. Pour obtenir l'aveu d'un criminel suspect, on emploie une espèce de question, qui consiste à forcer les jambes du patient entre deux pièces de bois.

Malabar et Coromandel (côtes de). On met entre les doigts des pieds et des mains des accusés des mèches soufrées qu'on allume; on met aussi deux bâtons croisés entre leurs jambes, et des deux côtés de chaque jambe on attache à l'extrémité de chaque bâton une corde double, telle que celle qui sert à tendre les bras d'une scie; au milieu de cette corde, il y a une petite cheville de bois pour rapprocher les deux bâtons, de manière que le devant et le côté de la jambe sont serrés avec violence, et causent les douleurs les plus aiguës.

Maroc. La question la plus cruelle paraît à peine une chose digne d'attention dans un pays où les plus horribles supplices se renouvellent presque à chaque instant. Parmi les différentes sortes de tortures qu'on y emploie, il en est une que l'on nomme du sabat. C'est un cercle de fer garni intérieurement de fortes pointes, et qui s'ouvre et se serre par le moyen d'une double vis. On applique cette machine sur la tête du patient, et par une forte contraction on détermine de nombreuses blessures. En 1704, un des fils du roi Muley-Ismaël, qui gouvernait à Miquenez pendant que le roi son père combattait contre les Algériens, profita du pouvoir absolu que cette circonstance lui donnait pour forcer un alcaïde (gouverneur), nommé Benache, à lui livrer une partie des trésors qu'on supposait que cet officier avait rapportés de France, où il avait été précédemment envoyé en ambassade. Benache souffrit le sabat et se laissa tourmenter jusqu'à s'évanouir plusieurs fois, sans consentir à faire à son persécuteur un présent digne de lui, comme le lui conseillaient sa femme et ses amis, témoins de ses souffrances. Enfin, près d'expirer par la violence de la douleur, il offrit cinq quintaux d'argent et fut relâché. Il y a dans le palais du roi de Maroe une garde uniquement composée de femmes, dont les commandantes se nomment harrifa. On les expédie dans les provinces pour mettre à la torture les femmes des grands qui ont été arrêtés, et les obliger à déclarer le lieu où leurs maris ont caché les trésors qu'ils possédaient. Elles mettent

dans l'exécution de ces ordres une rigueur et une cruauté excessives.

Pays-Bas. La torture était affreuse dans ces contrées: on la donnait de plusieurs manières. On y brûlait par degrés la plante des pieds de l'accusé; on lui mettait des bougies allumées entre les doigts; on l'attachait nu sur une chaise de fer pour l'approcher ensuite par degrés d'un brasier ardent; enfin, on se servait de tourniquets pour serrer avec la plus grande violence les membres de l'accusé. Voy. aux mots Brodequins, t. III, p. 98, et Feu (question par le), t. IV, p. 77.

Romains. Ils avaient sans doute reçu des Grees l'usage de la question. Chez eux, on ne la donnait guère qu'aux esclaves : la naissance, la dignité et la profession des armes en garantissaient; mais on exceptait, comme à Athènes, le crime de lèsemajesté. Ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'on la donnait quelquefois à des tiers, quoique non accusés, sous prétexte d'acquérir des preuves du crime, et de découvrir les coupables. Si un citoyen était tué dans sa maison, on mettait tous ses esclaves à la question : on se servait du même moyen dans les causes d'adultère. Les Romains employaient plusieurs sortes de tortures. La plus ordinaire était le Chevalet. Voy. ce mot, t. III, p. 233. Mais, s'il en faut croire les auteurs de cette nation, il y en avait de bien plus terribles. C'est ce qui a fait dire à Cicéron: Dolorem fugientes multi in tormentis ementiti persæpè sunt, morique maluerunt falsum fatendo quam insiciando dolore. « La douleur a souvent forcé des malheureux torturés à s'accuser euxmêmes faussement, préférant un mensonge qui ne les exposait qu'à la mort, à une constance qui les retenait dans des supplices insupportables. Les nombreuses guerres civiles qui divisèrent les Romains, principalement après la translation du siége de l'empire, donnèrent lieu à de fréquentes applications de cet usage barbare. Elles furent employées surtout contre les premiers chrétiens, puis par les chrétiens entre eux et contre leurs ennemis, principalement contre les hérétiques.

Russie. Suivant l'ancienne législation de ce pays, quel que fût le nombre des témoins qui déposaient contre un meurtrier et la clarté des preuves de son crime, on ne pouvait le condamner qu'il ne s'avouât lui-même coupable du fait. Pour obtenir cet aveu, on lui faisait subir la question la plus rude, et, lorsqu'il résistait pendant trois fois à l'horreur des tourmens, on était obligé de lui laisser la vie. Les Kamtchadales s'étant révoltés en 1731, les Russes portèrent leurs armes chez ce peuple tributaire, et réprimèrent bientôt cette insurrection. Les plus coupables d'entre les rebelles furent condamnés à la mort; mais avant de la subir, on leur infligea les plus affreuses tortures. Quelque cruels que fussent les tourmens qu'on leur fît souffrir, ils ne laissaient échapper que ces mots : « ni, ni. » C'est le cri des filles kamtchadales que l'amour livre pour la première fois aux douces atteintes de la volupté. Encore ces malheureux, dit-on, ne criaient-ils ainsi qu'au premier coup; car, serrant ensuite leur langue entre les dents, ils gardaient un silence obstiné, comme s'ils eussent

été privés de tout sentiment. Les tortures les plus usitées en Russie étaient le knout; voy. ce mot, t. IV, p. 293, et l'estrapade, déjà indiqués dans cet article. En 1769, l'impératrice Catherine II abolit la question dans tous les pays de sa domination.

SARDAIGNE. On y appliquait à la question, non-seulement ceux qui étaient accusés d'un crime emportant la peine de mort, mais même ceux qui ne devaient être punis que par les galères. Les lois criminelles de ce pays contenaient à cet égard cette disposition remarquable, que, lorsque plusieurs personnes seraient condamnées à être appliquées à la question, on commencerait par la plus faible. Ces mêmes lois, rendues en 1770, voulaient que dans les cas indiqués on ne manquât jamais à faire précéder le supplice par la torture. On s'y servait de la question de la corde, dont il a été parlé plus haut.

SIAM. La question qu'on y emploie ordinairement est celle du feu. Voy. Feu (question par le), t. IV, p. 77. Mais ce n'est pas la seule. Dans une conspiration formée contre le roi de Siam par des Macassars qu'il avait pris à son service, les coupables, avant d'être mis à mort, eurent à subir la plus affreuse torture: on les accabla de coups de bâton; on leur enfonça des chevilles sous les ongles, leurs doigts furent ensuite écrasés, et on continua de les tourmenter en leur appliquant du feu aux bras, et en leur serrant les tempes entre deux ais.

Suède. Le roi Gustave III abolit la question dans

ce pays vers la fin du dernier siècle. Avant cette réforme, on y donnait la torture de plusieurs manières. Aux coupables de crimes ordinaires, on la donnait avec la corde; mais les grands criminels en subissaient une particulière. Voici en quoi elle consistait: On faisait descendre le coupable dans un caveau souterrain, sous lequel passait un bras de rivière. Ce souterrain avait, au lieu de sol, une grille en fer qui le séparait, seule, de l'eau qui coulait au-dessous. Le patient était mis dans ce caveau les jambes et les pieds nus, n'ayant d'autre appui que cette grille, sur laquelle on l'obligeait à marcher jusqu'à ce qu'il eût avoué son crime. On prétend qu'aucun tourment n'est plus insupportable que celui que cette espèce de question fait éprouver. L'histoire de ce pays a conservé le trait suivant, qui confirme ce que l'on connaît de l'odieux caractère du fameux archevêque d'Upsal. Ce prélat, traître envers son souverain, se voyant accablé du mépris des seigneurs suédois, résolut de se venger. Pour cela, il mit en avant un imposteur qui révéla à Christiern, roi de Danemarck, qu'une conjuration était formée par ces seigneurs pour replacer sur le trône Charles Knutson, ancien monarque de Suède. Christiern, alarmé, fit aussitôt arrêter les prévenus, et, afin de les obliger à une confession sincère, il les fit tous appliquer à la torture. On leur fit souffrir de si rudes tourmens que plusieurs d'entre eux en moururent; les autres menèrent toujours une vie languissante et ne se rétablirent jamais.

Toscane. C'est une des premières provinces d'I-

talie où l'usage de la question fut aboli. On la donnait avec la corde. Voy. plus haut, Italie.

Turouie. Les mœurs connues de ce pays feront regarder sans étonnement la diversité et l'atrocité des questions qui y sont usitées. L'une d'elles consiste à faire entrer, à coups de marteau, de gros clous dans les genoux du patient. Plus communément, on lui passe, sous les ongles, des éclats de cannes ou de roseaux qu'on enfonce fort avant dans les chairs. A d'autres on frotte le ventre avec de l'huile; on les étend ensuite sur une flamme ardente, et l'on recommence plusieurs fois de suite cette opération. Quelque douloureux que paraissent ces supplices, ils le sont moins peutêtre que la question aux pastèques ou melons d'eau. Après avoir fait manger à l'accusé une certaine quantité de ce fruit, on lui ôte la faculté d'uriner. Il souffre, dans cet état violent, des douleurs inconcevables, jusqu'à ce qu'il ait tout avoué. Ceux qui y résistent en demeurent fort incommodés le reste de leurs jours. Il n'en est pas de même d'une autre sorte de torture dont tous les juges font usage: ceux qu'on y condamne ont les pieds enfermés dans une grosse pièce de bois entaillé, ce qui les oblige de rester toujours dans une même posture; et si, vaincus par la fatigue, ils veulent s'appuyer sur le dos de la jambe, ils sont aussitôt contraints, par la douleur, de reprendre leur première situation.

Venise. On y donnait encore la question de la corde à la fin du dernier siècle.

Visigoriis. De tous les peuples barbares du

moyen âge, les Visigoths furent les premiers qui mirent des restrictions à l'usage de la torture. Leur loi, ainsi que celle des Saliens, ne permettaient de la donner qu'aux esclaves. Les Français, jusqu'à la révolution, ont été plus barbares que les Visigoths. Voyez les articles Brodequins, t. III, p. 98; Chambre chauffée, t. III, p. 204; Chambre de la question, t. III, p. 208; Chambre du tourment, t. III, p. 208; Chevalet, t. III, p. 233; Doigts, t. III, p. 418; Eau (question par l'), t. III, p. 439; Feu (question par le), t. IV, p. 77.

QUESTIONNAIRE. On donnait ce nom à un

QUESTIONNAIRE. On donnait ce nom à un exécuteur particulier qui appliquait les accusés à la question. On se servait aussi du questionnaire pour faire fustiger ceux qui étaient condamnés à être fouettés sous la custode, et auxquels on ne voulait pas imprimer de note d'infamie. Dans les endroits où il n'y avait pas de questionnaire en titre, c'était l'exécuteur de la haute justice qui donnait

la question.

QUESTIONS PERPÉTUELLES. C'est ainsi qu'on appelait, chez les Romains, les matières criminelles dont le jugement était commis à des magistrats particuliers, que le peuple créait à cet effet, et qui furent nommés quæsitores parricidii, questeurs du parricide. Ce fut seulement l'an de Rome 604, que quelques-unes de ces commissions furent rendues permanentes. On divisa peu à peu toutes les matières criminelles en diverses parties qu'on appela des questions perpétuelles, quæstiones perpetuæ, c'est-à-dire des recherches perpétuelles. On créa divers préteurs pour faire ces recherches, et

on en attribua un certain nombre à chacun d'eux suivant les conjonctures. On leur donna pour un an la puissance de juger les criminels compris dans leurs divisions respectives, et c'est après s'être acquittés de ces fonctions, qu'ils allaient prendre le gouvernement des provinces.

QUEUE DE CHEVAL. Attacher un criminel à la queue d'un cheval qui l'entraîne et déchire son corps sur un chemin raboteux, est un supplice usité chez les Cosaques donskiens. Cette exécution, digne d'une horde barbare, a été employée autrefois en France, et l'histoire de ce pays en offre plusieurs exemples. On en peut voir deux cités dans ce dictionnaire, au mot Cheval, t. III, p. 232.

QUIAY, nom générique que l'on donne aux idoles ou pagodes dans la péninsule ultérieure de l'Inde, c'est-à-dire au Pégu, dans les royaumes d'Arrakan, de Siam, etc. Quiay-Poragray est la grande divinité d'Arrakan, dont les prêtres se nomment raulins. Dans certaines solennités, ce dieu est porté en procession sur un char pesant, dont les roues épaisses sont garnies de crochets de fer. Les dévots d'Arrakan se font écraser sous le poids de ces roues, ou accrocher aux crampons de fer dont elles sont armées; ou bien ils se font eux-mêmes des incisions, et arrosent l'idole de leur sang. Ces martyrs de la superstition sont des objets de la vénération pour le peuple, et les prêtres conservent dans leurs temples les instrumens de ces supplices volontaires.

QUIDAM, mot latin qui répond au mot indéfini quelqu'un. On désigne ainsi, en termes de palais,

une personne inconnue et que l'on ne peut nommer. Dans l'ancienne jurisprudence, on instruisait contre les quidams sur leur simple signalement, comme contre les contumaces connus; et de même que ces derniers, ils étaient jugés, condamnes et exécutés en effigie. Cette procédure n'aurait pas lieu aujourd'hui. Un arrêt de la cour de cassation, du 9 pluviôse an 10 (29 janvier 1802), a jugé que, lorsque les informations n'apprennent rien sur le nom ou la qualité distinctive d'un prévenu, on ne pouvait le mettre en accusation sous le nom de quidam, ni poursuivre contre lui un jugement de contumace.

QUIOCO. Les sauvages de la Virginie, province de l'Amérique septentrionale, et qui fait aujour-d'hui partie des Etats-Unis, adoraient le principe du mal sous le nom de quioco. Quelques voyageurs ont prétendu que les Virginiens sacrifiaient à cette divinité de jeunes garçons de douze ou quinze ans, qu'ils avaient soin de peindre en blanc. Ils consommaient le sacrifice en assommant à coups de bâtons ces jeunes victimes, malgré les pleurs et les gémissemens de leurs mères, qu'on forçait à assister à cette barbare cérémonie.

QUITZALCOAT, divinité des Mexicains, qui, suivant l'opinion de ce peuple, présidait au commerce. Le culte qu'on lui rendait était cruel et sanguinaire comme celui de la plupart des divinités mexicaines. Outre le grand nombre de victimes humaines qu'on immolait en son honneur, les dévots, pour lui plaire, se faisaient, en sa présence, des incisions dans quelque partie du corps,

tant ils croyaient ce dieu avide de sang. Mais chaque année sa fête était célébrée par les négocians d'une manière assez bizarre, terminée aussi par un sacrifice humain. Ils choisissaient un esclave des mieux faits, qu'ils faisaient laver dans un lac appelé le lac des dieux. On le revêtait ensuite de tous les ornemens dont on avait coutume de parer Quitzalcoat; et, pendant les quarante jours qui précédaient la fête, cet esclave, ainsi habillé, représentait le dieu. On lui rendait les mêmes honneurs qu'à Quitzalcoat lui-même. On lui procurait sans cesse de nouveaux plaisirs; on lui donnait des festins continuels; en un mot, on n'oubliait rien pour lui faire passer agréablement cette heureuse quarantaine, qui devait avoir pour lui une fin bien funeste. Neuf jours avant la fête, deux prêtres venaient se prosterner à ses pieds, et lui disaient : « Seigneur, vos plaisirs ne doivent plus durer que neuf jours. » Il était d'usage que l'esclave leur répondît, d'un ton gai et résolu : « A la bonne heure »; et que, sans marquer la moindre tristesse, il continuât à se divertir et à s'étourdir sur son sort. Si l'on s'apercevait que le courage lui manquât, et qu'il prît un air rêveur, on lui faisait prendre une certaine liqueur qui, en lui troublant la raison, lui rendait sa belle humeur. Cependant l'instant fatal arrivait, auquel le dieu prétendu devait servir de victime. Quelques instans avant de l'égorger, on lui rendait encore des honneurs qui n'étaient alors qu'autant d'insultes. On l'immolait enfin à l'heure de minuit, et on lui arrachait le cœur que l'on jetait devant le dieu QuitRACA.

zalcoat, après l'avoir offert à la lune. Son cadavre était jeté du haut du temple sur le parvis, et l'on finissait la cérémonie par des danses religieuses.

## R.

RABBATH-MOAB. Voy. SACRIFICES HUMAINS.

RACA, terme de mépris usité chez les Juifs, et que leurs lois punissaient. Il signifiait un homme vain, un imbécile, un sot. La peine contre celui qui se rendait coupable d'avoir proféré cette injure était décernée par le grand conseil. On ne sait point en quoi elle consistait.

RACAXIPE-VELITZI, nom que des Mexicains donnaient à des sacrifices affreux qu'ils faisaient à leurs dieux, dans certaines fêtes : ils consistaient à écorcher plusieurs captifs. Cette cérémonie était faite par des prêtres qui se revêtaient de la peau des victimes, et couraient de cette manière dans les rues de la ville pour obtenir des libéralités du peuple. Ces prêtres, afin de mieux assurer le revenu qu'ils tiraient à cette occasion, frappaient impunément ceux qui refusaient de leur donner la récompense de leur sacrifice infâme.

RAFAXIS, mot turc qui signifie infidèle. Les Persans sont ainsi désignés par les Turcs, parce qu'ils suivent une interprétation de l'Alcoran autre que la leur. Les Turcs ont, pour les rafaxis, plus de haine encore que contre les juifs et les chrétiens, parce qu'ils supposent que la clémence de Dieu peut s'étendre sur ceux-ci, tandis qu'ils regardent les autres comme entièrement réprouvés; aussi

ne leur épargnent - ils aucun genre de persécution.

RAMER. Chez les Romains, on condamnait quelquefois les malfaiteurs à ramer sur les vaisseaux, genre de service auquel on n'employait que les esclaves. Cette peine répondait jusqu'à un certain point à celle qu'on a depuis appelée des galères. Il paraît que les condamnés étaient placés sur des vaisseaux à trois rangs de rames; car tous les auteurs latins se servent de l'expression damnare ad triremes. Ce genre de travail fait aujourd'hui partie de ceux imposés aux criminels condamnés aux travaux forcés. Voyez Bagne, t. II, p. 228; Forçats, t. IV, p. 90.

RAPPEL DE BAN. Voyez BAN, t. II, p.

276.

RAPT. C'est le crime que commet celui qui enlève une femme ou une fille du lieu où elle réside, pour la conduire dans un autre endroit, soit pour la corrompre ou la violer, soit pour l'épouser. C'est aussi un rapt que d'enlever un mineur ou un fils de famille pour lui faire contracter un mariage sans le consentement de son père ou de sa mère, ou de son tuteur. On a distingué deux sortes de rapt : l'un se fait par violence et malgré la personne ravie; c'est le rapt proprement dit : l'autre, qu'on a nommé rapt de séduction, est celui qui a lieu sans aucune résistance de la personne enlevée, lorsqu'on la détermine, par artifice, promesse ou autrement, à quitter le lieu de sa résidence. Toutes les anciennes législations criminelles punissaient le

rapt du dernier supplice. Justinien ordonna (1) que tous les ravisseurs de vierges, fiancées ou non, et de femmes veuves, seraient, ainsi que leurs complices, punis de mort, et leurs biens confisqués si les personnes ravies étaient de condition libre; et que, si le ravisseur était de condition servile, il subirait la peine du feu. Il déclara en même temps que ni le consentement de la personne ravie, ni celui de ses parens, donnés depuis l'enlèvement, ne pourraient empêcher le ravisseur d'être puni, et que les pères ou les mères qui, en pareil cas, garderaient le silence ou s'accommoderaient à prix d'argent, seraient eux-mêmes condamnés à la peine de la déportation. Ce prince législateur permit d'ailleurs aux pères, aux tuteurs, maîtres et parens de la personne ravie, de tuer le ravisseur et ses complices, s'ils venaient à les surprendre dans l'acte même de l'enlèvement ou dans leur fuite. Enfin, il régla que le ravisseur ne pourrait jamais prescrire sa peine, et lui interdit d'épouser la personne ravie, quand même elle y consentirait, ainsi que ses parens. - L'enlèvement des religieuses donnait lieu à l'application des mêmes dispositions pénales. L'ancien droit de la plupart des pays de l'Europe était à cet égard pris des lois romaines. — La loi des Francs punissait ce crime, comme tous les autres, par une simple amende plus ou moins forte; mais, bientôt après, les ordonnances et déclarations des rois de France décernèrent la peine de mort contre les ravisseurs,

<sup>(1)</sup> Leg. 1, C. De Raptu Virgin. ct Viduarum.

même pour le rapt de séduction. La déclaration du 26 novembre 1639 porte les mêmes dispositions, et veut en outre que les veuves ou filles ravies, mineures de vingt-cinq ans, ne pussent dans la suite se marier contre la teneur des ordonnances, et notamment de celle de Blois, sous peine d'être, par ce seul fait, elles et leurs enfans, privés de toutes successions et biens qui pourraient leur échoir à l'avenir. - La coutume de Bretagne étendait la condamnation à la peine capitale, non-seulement au rapt de séduction, mais même à tout commerce illicite avec des filles ou veuves mineures; et tel était l'avantage qu'on y donnait à un sexe sur l'autre, que la seule plainte de la fille et la preuve d'une simple fréquentation y étaient regardées comme suffisantes pour faire condamner au dernier supplice. Mais aussi les auteurs de cette loi pensèrent avoir mis le remède à côté du mal, en donnant au ravisseur l'option entre son exécution et son mariage avec la personne ravie, lorsque, toutefois, celle-ci demandait à l'épouser. On pense bien qu'un pareil choix n'était jamais douteux : aussitôt que le condamné avait consenti, un commissaire du parlement le conduisait à l'église les fers aux mains, et le mariage se célébrait à l'instant sans aucune formalité ni publication. Cette disposition, qui donnait souvent lieu à punir un prétendu séducteur, séduit plutôt lui-même, fut abrogée par la déclaration du 22 novembre 1730, enregistrée au parlement de Rennes le 9 avril 1731. L'article 3 de cette déclaration interdit l'application de la peine de mort pour le simple

228 RAPT.

commerce illicite, sauf les cas où le crime paraîtrait la mériter par l'atrocité des circonstances, la qualité ou l'indignité des coupables; mais cette peine est de nouveau décernée contre le rapt par violence et le rapt de séduction. Dans un tel état de législation, on a vu plusieurs accusés payer de leur vie un enlèvement auquel la personne ravie avait elle-même consenti. En 1738, le marquis de Tavanne-Mirebel fut condamné à avoir la tête tranchée pour avoir enlevé la demoiselle de Brun, sa cousine, quoiqu'elle y eût consenti, et l'avoir ensuite emmenée hors du royaume. Un arrêt du parlement de Paris du 20 avril 1758 condamna Louis la Bruyère de Maillac, dit Dubois, à être pendu et étranglé pour crime de rapt de séduction commis envers une fille mineure. Cependant le rapt de séduction était rarement jugé digne d'une telle peine, qui, au contraire, ne manquait jamais d'être appliquée au rapt de violence. La loi pénale actuelle, négligeant la qualification du rapt, dispose plus généralement sur l'enlèvement des mineurs, sans égard pour les motifs, et le punit de la réclusion. Elle ajoute : « Si la personne enlevée ou détournée est une fille au-dessous de seize ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps.» Quand la fille au - dessous de seize ans a consenti à son enlèvement, si le ravisseur est majeur de vingt-un ans et au-dessus, il est également passible de la peine des travaux forcés à temps. Audessous de cet âge, le ravisseur dans le même cas n'est puni que d'un emprisonnement. - En Angleterre, le rapt, même avec violence, était considéré

comme un acte de cupidité, et on le qualifiait vulgairement de vol d'héritière. C'est sous ce point de vue que le statut 3 de Henri VIII, ch. 2, le répute félonie. (Voyez ce mot, t. IV, p. 65.) Le coupable de ce crime n'avait point droit au privilége clérical, non plus que ses complices. Le statut 39 d'Elisabeth, chap. 9, confirme ces dispositions. L'esprit de la loi pénale anglaise est si bien de punir le rapt, par considération de l'usurpation des biens qui suivrait un mariage forcé, que le bill d'accusa-tion doit assurer que l'enlèvement a été fait par amour du lucre, et pour parvenir à cette conclusion, plusieurs circonstances doivent être produites et prouvées. Le rapt non accompagné de la force est prévu et puni, comme simple délit, par les statuts 4 et 5 de Philippe et Marie, ch. 8, qui déclare que, si quelqu'un au-dessus de quatorze ans enlève une fille au-dessous de seize, par séduction, contre la volonté de son père, de sa mère, ou des personnes qui l'ont sous leur garde, il doit être puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende arbitraire. L'emprisonnement est de cinq ans si la fille a été abusée ou qu'un mariage clan-destin ait cu lieu; et comme la loi prévoit encore ici le motif d'intérêt pécuniaire, elle attribue l'usufruit des biens de la personne ravie à son plus proche parent. La loi criminelle, en Allemagne, punissait de mort l'enlèvement d'une honnête fille, lors même qu'elle y avait consenti. Voyez Séduc-TION, VIOL.

RASER. L'opération de raser la tête a été autrefois, en différens lieux, une marque d'infamie. Sous 230 RASER.

la première race des rois de France, on voit plusieurs exemples de princes rasés par leurs concurrens au trône, en signe de déchéance. Dans l'an-cienne législation française, les femmes convaincues d'adultère étaient rasées et enfermées dans un couvent : les femmes des trois fils de Philippe-le-Bel furent à la fois condamnées pour ce crime. Plusieurs arrêts rendus dans le dernier siècle contre des femmes adultères portent qu'elles seront rasées et détenues dans une maison religieuse ou dans une prison publique. On rase encore aujourd'hui la tête des forçats pendant tout le temps de leur séjour au bagne. Cet esprit de vengeance, qui se liait autrefois à l'administration de la justice criminelle, étendait souvent la punition du coupable, non-seulement sur sa famille, mais même sur les objets qui lui avaient appar-tenu ou servi. Cette exécution était ordinaire pour les crimes de lèse-majesté. Ainsi, lorsque Jean Châtel eut assassiné Henri IV, on rasa la maison du père de ce fanatique, et l'on éleva sur son emplacement une pyramide qui rappelait le souvenir de ce crime et la proscription des jésuites. — Les Romains employaient souvent ce genre d'exécution contre ceux qui aspiraient à la tyrannie. Sp. Cassius, convaincu d'avoir tenté de se rendre maître de la république, fut condamné à la mort, dont trois consulats et un glorieux triomphe ne purent le garantir. Le peuple n'étant point encore satis-fait, on abattit sa maison pour augmenter son supplice par la destruction de ses dieux domestiques: Ut penatium quoque strage puniretur. En Portugal, l'assassinat du roi Joseph fut suivi du bannissement de l'ordre entier des jésuites et de la démolition de toutes leurs maisons. Voyez Adul-Tère, t. I, p. 102; Maison rasée, t. IV, p. 363.

RASOIR. Contant Dorville, dans son Histoire des différens peuples, rapporte, d'après les historiens grecs, qu'en Perse on tranchait la tête aux nobles avec un rasoir. Cet instrument était sans doute autre que celui que l'on nomme ainsi aujourd'hui, pour pouvoir servir à une décapitation complète, ou, s'il y ressemblait, ce supplice devait offrir le hideux spectacle d'une exécution lente et douloureuse.

RASP-HUIS. C'est le nom qu'on donne à Amsterdam et dans quelques autres villes de la Hollande aux maisons de correction dans lesquelles on enferme les mauvais sujets, les vagabonds et les gens sans aveu, qui ont commis des crimes pour lesquels les lois n'ont pas décerné la peine de mort. On y occupe les prisonniers à des travaux pénibles, au profit du gouvernement. A Amsterdam, le principal de ces travaux consiste à râper des bois des Indes forts durs qui servent dans les teintures; c'est ce genre de travail qui a fait appeler ces sortes de maisons de force rasp-huis, terme qui signifie, maison où l'on râpe.

RASSEMBLEMENT. Le peuple rassemblé en masse est si peu maître de ses mouvemens, et si peu propre à les raisonner et à les coordonner, que presque toujours ils dégénèrent en véritables désordres et permettent même aux malintentionnés de commettre, dans ces occasions, des forfaits qui

donnent une couleur de culpabilité à l'assemblée elle-même. Voilà le défaut, peut-être incurable, qui sert de motif apparent ou réel à tous les gouvernemens pour empêcher les attroupemens, oules dissiper aussitôt qu'ils sont formés. Lors même que les assemblées ont lieu en vertu de la loi, la surveillance sous laquelle on les tient ressemble plutôt à l'inquiétude d'un maître soupçonneux qu'à ce qu'elle devrait être réellement, je veux dire, l'emploi des moyens de protection et de sûreté que les administrateurs doivent au peuple. Mais le genre de rassemblemens qui en tout temps éveilla, ou pour mieux dire irrita ce que le gouvernement appelle sa sollicitude, ce sont ceux auxquels le peuple est poussé par le sentiment des vexations qu'il éprouve ou de la violation de ses droits. Ces réclamations collectives, exprimées ordinairement par des cris et quelquefois suivies de voies de fait, ont paru devoir mettre la tranquillité publique en péril, et né-cessiter par conséquent le déploiement de la force armée. Les scènes fréquentes et scandaleuses qui ont eu lieu récemment, notamment à Paris, font voir qu'à cet égard les principes de police et de sûreté sont aussi-bien entendus et mis plus acti-vement en pratique qu'ils ne l'ont jamais été. Au commencement de la révolution, la loi du 21 octobre 1789, si connue sous le nom de loi mar-tiale, régla que, dans tous les cas où la tranquil-lité publique serait en péril, les municipalités seraient obligées de déployer la force militaire. Il devait être porté dans tous les lieux nécessaires un drapeau rouge, et les rassemblemens ne devenaient

criminels qu'après la troisième sommation faite à ceux qui les composaient, de se retirer. Il était permis au peuple de nommer six personnes, fai-sant partie du rassemblement, chargées d'exposer les réclamations contre les griefs qui y avaient donné lieu, et l'officier municipal était tenu d'en faire la demande. Il n'est pas d'usage aujourd'hui que les agens du pouvoir emploient toutes ces for-malités exigées par une loi non abrogée. Les pelo-tons de gendarmerie, les régimens entiers au besoin, tombent presque à l'improviste sur des écoliers, sur des convois funèbres, sur la foule parcourant des rues populeuses que la joie publique a fait illuminer: la société paraît alors en un si grand péril qu'un ministre, sur la réquisition d'un chef de police, ou celui-ci, de son autorité privée, ordonnent des charges, des fusillades et des arrestations. Ces fonctionnaires n'ont pas eu à subir la plus legère réprimande de la part du pouvoir, bien qu'ils aient agi illégalement. C'est un désordre inverse de celui qui, dans le temps, coûta la vie au maire Bailly, qui avait le premier mis à exécution la loi martiale avec toutes ses formalités. Une loi du 7 août 1693 portait la disposition suivante : Tout homme qui sera surpris dans un rassemblement, déguisé en femme, sera puni de mort. Voyez Assemblées, t. II, p. 1; Attroupemens, t. II, p. 45.

RATEAUX DE FER. Dans les descriptions re-

RATEAUX DE FER. Dans les descriptions recherchées dont on a cru devoir orner les récits des supplices qu'ont soufferts les premiers chrétiens persécutés, figurent, comme intrumens, des rateaux de fer, garnis de dents aiguës courtes et épaisses, avec lesquels on déchirait la peau des patiens attachés à des pieux ou sur des chevalets. Ces rateaux sont sans doute le même instrument que quelques auteurs nomment ongles de fer. Voyez ce mot, t. IV, p. 477.

RAVISSEUR. Voyez RAPT.

RÉAGGRAVATION ou REAGGRAVE, iterata aggravatio, terme de droit canon. C'était la troisième des monitions canoniques que l'on employait pour contraindre quelqu'un à faire une chose ordonnée par le juge ecclésiastique; par exemple, à révéler des faits dont on voulait avoir la preuve. La première monition gardait ce nom ou s'appelait monitoire. Ce monitoire prononçait la peine de l'excommunication; le second, qu'on appelait aggrave, privait de tout usage de la société civile celui qui s'était montré réfractaire au premier; enfin le troisième, qu'on nommait réaggrave, défendait publiquement à tous les fidèles d'avoir aucune sorte de commerce avec l'excommunié, qui était désigné comme un objet d'horreur et d'abomination. Les aggraves et réaggraves se publiaient autrefois au son des cloches, et à la lueur des flambleaux qu'on éteignait ensuite et qu'on jetait à terre. Voyez Excommunication, t. III, p. 22.

REATUS, mot latin qui signifie état de celui qui est coupable ou réputé coupable de quelque crime. Etre in reatu se disait, dans le langage de pratique criminelle, pour exprimer l'état d'un prévenu frappé d'un décrêt de prise de corps, parce qu'on le réputait coupable jusqu'à ce qu'il se fût justifié, d'après la maxime barbare scelus

est accusari, c'est un crime que d'être accusé. Anciennement, on présumait la culpabilité; la loi actuelle présume au contraire l'innocence; mais les effets de l'in reatu subsistent toujours; lorsque l'arrêt d'accusation est rendu; c'est-à-dire que la détention a lieu, et que les dispositions de biens, faites par le prévenu, ne peuvent soustraire ceux-ci à l'action en paiement des amendes et réparations civiles auxquelles l'accusé aurait été condamné.

REBELLE, RÉBELLION. Le nom de rébellion se donne également à deux sortes d'actes prévus et punis par les lois. Il y a la rébellion considérée comme attentatoire à la sûreté générale de l'État, c'est-à-dire très-souvent à la domination particulière de tels ou tels gouvernans. Ce qui concerne ce genre de rébellion sera traité au mot révolte; qui paraît mieux lui convenir, et cet article ne renfermera que ce qui est relatif à la rébellion contre les actes de l'autorité publique. Sous ce dernier point de vue elle était désignée dans l'ancienne législation française sous le nom de rébellion à justice. L'ordonnance du mois d'août 1670 mettait ce crime au nombre des cas royaux. Un grand nombre d'actes constituaient le crime de rébellion. C'était, en général, tout empêchement apporté par violence ou voie de fait à l'exécution des arrêts ou jugemens, ou aux mesures légales, comme les saisies, établissemens de séquestres, etc., le bris des scellés et celui des murs de prison, le refus d'ouvrir les portes aux agens de justice, la complicité dans le fait de l'évasion d'un prisonnier, la retraite donnée à celui que la justice poursuivait, etc.

Tous ces faits étaient punis de l'amende, et même des peines afflictives ou infamantes pouvaient être prononcées contre les coupables, suivant la gravité des circonstances, laissée à l'appréciation des juges. Lorsque la rébellion avait été portée au point d'excéder ou outrager les magistrats ou officiers ministériels exerçant leurs fonctions, le coupable était puni de mort sans espérance de grâce. L'article 1er du titre 22 de l'ordonnance du mois d'août 1670 veut que, s'il arrive que le coupable soit tué en faisant rébellion à la justice, à force ouverte, le procès soit fait à son cadavre ou à sa mémoire. C'était le lieutenant-criminel qui connaissait de la rébellion à justice, même quand elle avait lieu relativement à l'exécution d'un jugement rendu en matière civile. Les commis des fermes du roi étaient autorisés à emprisonner, sans permission de justice, les contrevenans qui leur faisaient rébellion; et plusieurs arrêts, tant du conseil que de la cour des aides de Paris, ont condamné à l'amende honorable, aux galères et à d'autres peines afflictives, des particuliers qui avaient fait rébellion et usé de voies de fait contre les commis dans le cours de leurs exercices. La loi pénale de 1791 exigeait, pour que la résistance à un agent de l'autorité publique constituât une rébellion, que celui-ci eût prononcé cette formule : obéissance à la loi. Une loi du 22 floréal an 2 supprima la formule et maintint les dispositions pénales de celle de 1791. Cette dernière considérait, comme aggravant le crime, la circonstance de la réunion de plusieurs personnes et celle du port d'armes par les coupables.

Dans ce dernier cas elle prononçait la peine de six années de fers : pour celui où des individus faisant partie d'un rassemblement contre lequel la loi martiale aurait été mise à exécution et qui n'auraient pas obéi à la troisième sommation, ils devaient être punis de mort. Le Code pénal actuel, ainsi que les lois intermédiaires que nous venons de citer, considèrent comme rébellion la résistance opposée, non-seulement aux magistrats et officiers ministériels exerçant des fonctions judiciaires ou de police, mais encore aux agens de l'autorité administrative et à ses préposés, ainsi qu'aux commandans de la force publique, porteurs d'ordres émanés de l'autorité. La rébellion, commise par plus de vingt personnes armées, est punie des travaux forcés à temps, et de la réclusion s'il n'y pas eu port d'armes. (Code pén., 210.) Si les coupables ne sont qu'au nombre de trois à vingt, la peine est la réclusion s'ils étaient armés, et une amende avec emprisonnement s'ils étaient sans armes. Enfin l'emprisonnement seul est encouru par les rebelles avec ou sans armes, qui ne sont réunis qu'au nombre de deux ou trois. Ils peuvent être en outre condamnés à une amende de seize francs à deux cents francs. Les outrages et voies de fait commis envers les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions sont punis de l'emprisonnement, avec réparation et bannissement du lieu où siége le magistrat offensé. Les violences exercées contre les fonctionnaires et agens, lorsqu'elles ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladies, rendent les coupables passibles de la réclusion, et, si la

mort s'en est suivie dans les quarante jours, de la peine capitale (Code pén., 231.) La réclusion est également prononcée lorsque ces violences, même sans suites, auront été faites avec préméditation et guet-apens. (Code pén., 232.) Si les blessures sont du nombre de celles qui portent le caractère de meurtre, le coupable doit être puni de mort. (Id., 233.) Le même Code considère comme coupables du crime de rébellion ceux qui font partie de certaines réunions. Voyez ce mot; voyez aussi les articles Amener a loi, t. I, p. 291; Révolte et Sépition.

RECÉLÉ, RECÈLEMENT. Ces deux mots, qui paraissent avoir la même signification, ont cependant entre eux quelque différence. Le recélé s'entend toujours des choses et s'applique uniquement au détournement des effets qui font partie d'une succession ou d'une communauté: le terme de recèlement s'emploie pour l'action de cacher ou soustraire les personnes ou les choses volées.

Recélé. Chez les Romains, celui qui détournait quelques effets d'une succession, pouvait être poursuivi par une action analogue à celle de vol, et que l'on nommait expilatæ hereditatis. La femme du défunt en était seule exempte. Autrefois, en France, la voie criminelle était ouverte seulement contre les étrangers coupables de recélé; elle ne l'était pas ordinairement contre l'époux survivant ou les héritiers du défunt. Cependant on pouvait procéder extraordinairement contre ces derniers eux-mêmes, lorsque la soustraction était considérable ou qu'elle avait été commise depuis la renonciation à la suc-

cession ou à la communauté. Au reste, dans la juridiction du Châtelet de Paris, il était d'usage de poursuivre extraordinairement l'époux et les héritiers coupables de recélé, et la connaissance de ces sortes d'affaires appartenait également au lieutenant-civil et au lieutenant-criminel, par concurrence et prévention entre eux. Cet usage a été condamné par un décret de la Convention nationale du 3 messidor an II (21 juin 1794), qui, cependant, a maintenu l'action criminelle pour le cas où l'État était intéressé par suite de confiscation. La loi actuelle (Cod. pén., art. 380 et 381) n'excepte de l'action criminelle que l'époux survivant et les héritiers ascendans ou descendans du défunt. Tous les autres sont réputés coupables de vol. Voyez ce mot.

RECÈLEMENT. Dans l'ancienne législation française, celui qui recélait la personne d'un accusé, c'està-dire qui lui donnait retraite et le cachait pour le soustraire aux poursuites de la justice, était passible de la même peine que l'accusé lui-même; telle est la disposition de l'art. 193 de l'ordonnance de Blois; mais depuis on modérait cette peine suivant les circonstances. Lorsque François Ier ordonna, en 1534, la plus horrible persécution contre les protestans, dont il fit mourir un grand nombre dans des supplices affreux, il défendit en même temps de donner asile aux persécutés, sous peine d'être brûlés vivans. Cette loi eut, contre toutes les règles de la justice et du droit, un effet rétroactif, c'est-à-dire qu'elle fut déclarée applicable, non-seulement à ceux qui recélaient, mais encore à ceux qui auraient recélé. Aujourd'hui, le recèlement d'un coupable n'est puni que dans le cas de désertion, et parce qu'alors le recèlement est regardé comme une sorte de complicité. Voyez Déserteur, t. III, p. 382. Le recèlement de grossesse n'est par lui-même criminel qu'autant qu'il tend à la suppression de part. Voyez ce mot. Enfin, l'action de recéler les choses volées est considérée dans tous les pays comme une véritable complicité du vol, lorsque celui qui a recélé ces objets en a connu ou dû connaître l'origine. Voyez plus bas à l'article Vol, où les différentes peines contre les recéleurs seront indiquées avec celles que subissent dans les différens pays les voleurs euxmêmes.

RECÉLEUR. On nomme ordinairement ainsi celui qui se rend coupable de recéler sciemment des objets volés. Voyez Vol.

RÉCIDIVE se dit, en matière criminelle, de l'action de commettre un crime ou délit du même genre qu'un précédent pour lequel on aurait été déjà condamné. Pour les peines ou aggravations de peines attachées à la récidive dans chaque genre de crimes ou de délits, voyez les noms particuliers de ceux-ci.

RECHERCHES PERPÉTUELLES. On a vu, à l'article questions perpétuelles, ce que les Romains entendaient par ces termes, qui ont la même signification que ceux placés en tête de cet article. Les recherches perpétuelles faites d'abord par les édiles entrèrent par la suite dans les fonctions des préteurs. Leur objet fut dabord la connaissance et la pour-

péculat. Sylla y joignit le crime de faux, ce qui renfermait celui de fabrication de fausse-monnaie; le parricide, l'assassinat, l'empoisonnement y furent compris; on y ajouta encore la prévarication des juges et les violences publiques ou particulières. Cependant le peuple et même le sénat connaissaient quelquefois, par extraordinaire, de ces crimes et nommaient des commissaires pour en informer; c'est ce qui arriva dans la cause de Silanus, accusé de concussion, et de Clodius qui avait profané le culte de la bonne déesse, en s'introduisant, déguisé en femme, parmi les dames romaines qui célébraient les mystères sacrés.

RÉCLAMATION, demande tendante à être relevé d'une obligation ordinairement imposée par la loi. Autrefois, il était défendu, sous peine de mort, aux personnes de l'un et de l'autre sexe qui avaient intenté leur action en réclamation, ou obtenu des rescrits (décision du pape) pour être relevées de leurs vœux religieux, de se marier avant que le rescrit cût été fulminé ou le procès jugé. La même peine était décernée contre ceux où celles qui épousaient sciemment de telles personnes.

RECLUS, RECLUSES. Ces mots désignaient au trefois les personnes qui se résignaient à vivre religieusement dans une clòture étroite et hors de toute communication avec la société. On appelait aussi recluses les femmes qui, à raison de leur mauvaise conduite, étaient, sur la demande de leur mari, ou par suite de condamnations, renfermées dans un couvent pour y garder une prison

perpétuelle. Si ces mots étaient employés aujourd'hui, ils ne pourraient convenir qu'aux individus condamnés à la peine de la réclusion, mais la loi pénale actuelle qui établit cette peine ne se sert point du terme de reclus.

RÉCLUSION. Dans la plupart des législations et dans les écrits des criminalistes, ce terme est pris comme synonyme d'emprisonnement. Il n'en est point ainsi dans les lois françaises. Autrefois on nommait spécialement réclusion la détention, dans un couvent, des semmes qui avaient mené une mauvaise conduite. Voyez l'article précédent. Aujourd'hui encore le Code civil qualifie de réclusion la peine correctionnelle à laquelle doit être condamnée la femme contre laquelle la séparation de corps a été prononcée pour cause d'adultère. Mais la loi pénale, depuis la révolution, a nommé réclusion un emprisonnement accompagné de circonstances qui le rendent peine afflictive et infamante. Ce terme a eu deux acceptions différentes. Le Code pénal du 25 septembre 1791 appelait réclusion une peine afflictive qui remplaçait pour les femmes celle des fers, à laquelle les hommes seuls pouvaient être condamnés. Le Code pénal de 1810, actuellement en vigueur, qualifie de réclusion la peine que celui de 1791 appelait détention. L'article 7 de cette dernière loi porte que « la réclusion est une peine afflictive, infamante. Cette loi dispose que cette peine consiste en un emprisonnement dans une maison de force; que sa duréc sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus; que le condamné à la réclusion, avant de subir sa

peine, sera attaché au carcan sur la place publique; qu'il sera exclus pour toujours des fonctions de juré ou d'expert; qu'il ne pourra être employé comme témoin : elle le déclare incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfans, et sur l'avis seulement de sa famille; il est en outre déchu du droit de port d'armes et de celui de servir dans les armées du roi; enfin, il demeure, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale, et après l'avoir subie il est placé pour toute sa vie sous la surveillance de la haute-police. Telle est la réclusion qu'établit et décerne la loi actuelle. Voici les différens cas où l'application en est prononcée. Les peines des travaux forcés à perpétuité ou à temps, encourues par des individus âgés de soixante-dix ans accomplis, sont remplacées par celle de la réclusion. La peine de la réclusion est encourue : par l'auteur de toute proposition, quoique non agréée, tendante à former un complot contre la vie ou la personne du chef de l'État; pour non-révélation du crime de lèse-majesté; pour l'usage préjudiciable aux intérêts de l'État de vrais timbres, marteaux ou poinçons publics; par ceux qui ont contrefait les marques du gouvernement, le sceau, timbre ou marque d'une autorité, ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce, ou qui ont fait usage d'objets de cette nature contresaits; par les saussaires, en écritures privées, autres que les actes de commerce ou de banque; par ceux qui ont salsifié une seuille de route ou fait usage d'une pareille pièce fausse, si la somme perçue par le porteur excède cent francs; et

par l'officier public qui l'a délivrée sciemment, quoique la somme perçue n'excède pas cent francs; par les fonctionnaires coupables de concussion; par tout juge ou juré prévaricateur, sauf le cas de l'application d'une peine égale à celle de l'accusé. Voyez Prévarication, t. V, p. 143; par tout fonctionnaire, agent ou préposé qui a requis l'action de la force publique contre l'exécution d'une loi, d'une ordonnance ou mandat de justice, d'un ordre émané de l'autorité légitime, ou contre la perception d'une contribution légale; pour crime de rebellion par plus de vingt personnes non armées, ou par une réunion armée de trois à vingt personnes; pour violence contre les magistrats, les officiers ministériels, ou agens de la force publique. Voyez plus haut Rebellion; pour l'évasion des prévenus dans les cas déterminés par les articles 230, 241, 242 du Code pénal; pour bris de scellés dans le cas de l'article 251 du même Code; pour soustraction, enlèvement et destruction de pièces dans les dépôts publics ; pour association de malfaiteurs; par tout mendiant ou vagabond qui a exercé quelque violence que ce soit envers les personnes; pour blessures ou violences dans les cas des articles 309 et 312 du Code pénal; pour avortement provoqué; pour crime de viol et attentat à la pudeur avec violence; pour enlèvement, recélé, suppression, substitution d'enfant ou de mineur; pour faux témoignage en matière civile de police simple et correctionnelle; pour certains vols. Voyez ce mot; pour communication du secret des fabriques à des étrangers, faite par des directeurs, commis ou ouvriers; par les fournisseurs qui ont fait manquer le service des armées; pour destruction d'édifices, ponts, digues, etc., dont on n'est pas propriétaire; pour brûlement ou destruction d'actes de l'autorité publique, effets de commerce ou de banque; enfin pour participation aux pillages et dégâts par bandes auxquels on a été entraîné par suite de menaces ou provocations.

RÉCOLEMENT de témoins. C'était, en matière criminelle, une formalité qui consistait dans une seconde lecture que le juge faisait faire au témoin de ce qu'il avait déposé dans l'information, pour savoir de lui s'il persistait dans sa déposition, ou s'il voulait y changer ou y ajouter quelque chose. Cette formalité est abolie.

RECOMMANDATION. En matière criminelle, on appelle ainsi une opposition faite à l'élargissement du prisonnier, pour quelque autre cause que celle pour laquelle il a été constitué prisonnier. Les formalités de la recommandation sont les mêmes que celles de l'écrou. Un prisonnier détenu pour crime peut être recommandé pour d'autres crimes, et, dans ce cas, on préfère la recommandation qui est faite pour le crime le plus grave. Les décrets de prise de corps qu'on peut décerner contre un accusé déjà constitué prisonnier deviennent des recommandations. La recommandation peut aussi être faite sur un homme emprisonné pour dette. Dans l'ancienne jurisprudence, lorsque l'emprisonnement était déclaré nul, les recomque l'emprisonnement était déclaré nul, les recom-

mandations survenues depuis, quoique faites en vertu des titres légitimes, n'empêchaient pas l'élar-gissement du prisonnier. L'article 796 du Code de procédure civile porte, que la nullité de l'emprisonnement, pour quelque cause qu'elle soit prononcée, n'entraîne point la nullité des recommandations. Quoiqu'il n'y ait que les gardes du commerce qui puissent emprisonner à Paris pour dettes civiles, les recommandations peuvent être faites par toutes sortes d'huissiers.

RÉCONCILIATION. Anciennement la réconciliation d'une église était comptée comme un point de jurisprudence. C'était une bénédiction nouvelle qu'une église recevait lorsqu'elle avait été profanée par quelque effusion de sang ou partout autre scandale. Voyez Pollution, t. V, p. 21. Le régime inquisitorial admettait, sous le nom de réconciliation, des pénitences publiques très-sévères imposées aux hérétiques. M. Gallois, dans son Histoire abrégée de l'Inquisition, cite un acte qui date des premiers temps de l'établissement de ce tribunal. On peut y voir en quoi consistait à cette époque une réconciliation. Voici le contenu de cet acte émané du grand saint Dominique, comme disent les Espagnols; il prouve assez que si ce saint n'a pas eu la gloire d'être le fondateur de l'inquisition, ainsi que l'ont assuré plusieurs écrivains, son zèle l'en rendait bien digne:

«A tous les fidèles chrétiens qui auront connaissance des présentes lettres. Fr. Dominique, chanoine d'Osma, le moindre des prêcheurs : salut en Jésus-Christ.

» En vertu de l'autorité du scigneur abbé de

Cîteaux, légat du saint-siége apostolique (que nous sommes chargé de représenter), nous avons réconcilié le porteur de ces lettres, Ponce Robert, qui a quitté, par la grâce de Dieu, la secte des hérétiques; et lui avons ordonné (après qu'il nous a promis avec serment d'exécuter nos ordres) de se laisser conduire, trois dimanches de suite, dépouillé de ses habits, par un prêtre qui le frappera de verges, depuis la porte de la ville jusqu'à celle de l'église. Nous lui imposons également pour pénitence de ne manger ni viande, ni œufs, ni fromage, ni aucun autre aliment tiré du règne animal; et cela pendant sa vie entière, excepté les jours de Pâques, de la Pentecôte et de la Nativité de Notre-Seigneur, auxquels jours nous lui ordonnons d'en manger, en signe d'aversion pour son ancienne hérésie; de faire trois carêmes par an sans manger de poisson pendant ce temps-là; de jeûner trois jours par semaine pendant toute sa vie, en s'abstenant de poisson, d'huile et de vin, si ce n'est pour cause de maladie ou des travaux forcés de la saison : de porter un habit religieux, tant pour la forme que pour la couleur, avec deux petites croix, cousues de chaque côté de la poitrine; d'entendre la messe tous les jours s'il en a la facilité, et d'assister aux vêpres les dimanches et les fêtes; de réciter exactement l'office du jour et de la nuit, et le pater sept fois dans le jour, dix fois le soir et vingt fois à minuit; de vivre chastement et de faire voir la présente lettre une fois par mois au curé du lieu de Cercri, sa paroisse, auquel nous ordonnons qu'il soit regardé comme parjure, hérétique et excommunié, et qu'il soit éloigné de la société des fideles, etc.»

RÉCUSATION. C'est une exception par laquelle on refuse de reconnaître un juge, ou autre officier, ou un expert, ou un témoin. La récusation d'un témoin se nomme ordinairement reproche. Voyez Témoin. — En matière criminelle, il peut y avoir lieu à deux sortes de récusations : à celle des jurés, dans les pays qui jouissent de l'institution du jury, et à celle des juges chez toutes les nations qui ont une jurisprudence. Quant à la première, voyez à l'article Jury, t. IV, p. 275 et 283. La récusation des juges s'opère en France soit en exposant des motifs personnels que la loi permet d'alléguer pour écarter un ou plusieurs juges pris individuelfement, soit en produisant une cause de suspicion légitime pour être renvoyé d'un tribunal à un autre : la loi pénale ne s'étant point occupée de la récusation des juges en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, on applique, en ces matières, les dispositions du Code de procédure civile relatives à la récusation. Les articles 44 et 578 de ce Code exigent que la récusation soit motivée sur certains faits qu'ils déterminent, et auxquels ils attachent le caractère de faire présumer l'intérêt personnel du juge dans la cause qui lui est soumise. Ces faits assez nombreux peuvent se résumer en deux classes : ceux qui paraissent capables de faire craindre la partialité du juge en faveur de l'une des parties, comme la parenté on certaines alliances, les services pécuniaires ou présens reçus, etc.; et ceux qui peuvent être regardés comme des motifs d'appréhender que la haine personnelle n'influe sur la décision à rendre; tels sont les procès existans ou nouvellement terminés entre le juge et l'une des parties, ou les parens et alliés de celle-ci, les inimitiés, agressions, injures ou menaces, etc. La récusation d'un juge-depaix est portée devant le tribunal civil, et celle du juge ordinaire devant celui dont il fait partie, avec cette restriction que le juge récusé ne peut prendre part au jugement qui prononce sur la récusation qui le concerne. Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer à la chambre, qui décide s'il doit s'abstenir (Cod. de proc. civ., article 380). Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public lorsqu'il est partie jointe; mais il n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale (id. 381). Celui dont la récusation est rejetée est passible d'une amende dont la quotité est laissée à l'arbitraire du tribunal, mais qui ne peut être moindre de cent francs. La récusation d'un tribunal entier n'est autre chose que la demande en renvoi devant un autre tribunal pour cause de suspicion légitime. Cette suspicion a lieu, lorsqu'une partie a deux parens ou alliés jusqu'au degré de cousin, issu de germain inclusivement, parmi les juges; alliés au même degré, dans une cour royale; ou lorsqu'elle a un parent audit degré parmi les juges d'un tribunal de première instance, ou deux parens dans la cour royale, ou enfin lorsqu'elle-même est membre du tribunal ou de la cour saisie de l'affaire. La demande en renvoi, pour cette cause, doit, en

etre portée devant la Cour de cassation. Telles sont les dispositions légales qui écartent le danger des jugemens dictés par la partialité. Elles sont fondées sur ce principe général, qu'on ne peut être juge et partie dans sa propre cause. Ces dispositions ont été, quant au fond, les mêmes sous l'ancienne jurisprudence française. On les retrouve dans les législations des pays où la science du droit est connue.

REDDE (la). Dans le ressort du parlement de Toulouse, on appelait redde, ce qui, dans d'autres endroits, se nommait séance aux prisons. ou audience de misericordià. C'était un élargissement accordé aux prisonniers détenus pour des fautes ou délits peu graves : il avait lieu à l'occasion de certaines fêtes solennelles; les prisonniers, ainsi élargis, étaient tenus de se représenter à la première sommation qui leur en était faite, et aussi souvent qu'on la leur faisait. Le parlement de Toulouse s'appuyait, pour prononcer la redde, sur une ordonnance de Henri II, de l'année 1549. Cependant ce mode de libération était assez généralement regardé comme un abus. Voyez Séance aux prisons.

REDEMPTEUR DU SANG, (goelhaddam), terme employé dans la loi hébraïque pour désigner celui à qui elle donnait le droit de pour suivre la vengeance de la mort d'un parent. Le législateur qui avait ainsi consacré un des usages les plus barbares et les plus contraires à l'ordre social, en reconnut luimême le danger dans une loi subséquente, et, pour

obvier aux effets funestes du ressentiment de ces vengeurs ou rédempteurs, il créa une institution plus vicieuse encore; ce fut l'établissement de villes de refuge où les meurtriers trouvaient un asile assuré contre la poursuite de ceux auxquels la loi avait donné le droit de les punir. Un pareil désordre était la suite de ce défaut, commun à toutes les législations anciennes, d'admettre la vengeance dans

la répression des crimes.

RÉFRACTAIRE. Ce mot sert à désigner celui qui refuse un service dû légalement, mais il s'applique plus spécialement aux jeunes gens appelés pour le service militaire, et qui cherchent à s'y soustraire autrement qu'en invoquant les exceptions admises par la loi. La pénalité pour ce genre de délit est loin d'être aujourd'hui clairement établie. L'article 25 du titre V de la loi du 10 mars 1818, sur le recrutement, porte, sous la rubrique Dispositions pénales, que « toutes les dispositions des lois, ordonnances, réglemens ou instructions relatives aux anciens modes de recrutement de l'armée, sont et demeurent abrogés. » Le même article ajoute: « Les tribunaux civils et militaires, dans les limites de leur compétence, appliqueront les lois pénales ordinaires aux délits auxquels pourra donner lieu l'exécution du mode de recrutement déterminé par la présente loi. » Mais le Code pénal, qui est bien la loi pénale ordinaire, ne prononce pas sur le refus de service, et renvoie (art. 255) aux lois et réglemens qui lui sont antérieurs, en sorte que la loi de 1814 se trouve ainsi prendre indirectement sa sanction pénale dans les lois et réglemens qu'elle vient elle-même d'abroger. Il est vrai que le même article attribue aussi la connaissance des délits sur cette matière aux tribunaux militaires dans les limites de leur compétence. Mais ces tribunaux ne sont autres que les conseils de guerre, et depuis la paix générale on doute qu'ils aient une existence légale. Ainsi rien autre chose que la moralité du gouvernement actuel ne garantit l'impossibilité du retour des vexations exercées contre les réfractaires et leurs parens, sous un régime qui semblait calqué sur celui qui avait précédé la révolution.

REFUGE (DROIT, VILLES, LIEUX DE.) Voyez Asile,

tom. I, pag. 449.

REGARDS. On lit dans la relation qu'a donnée le père Busnot de sa mission dans les états de Maroc, que, lorsque le roi de ce pays sort avec ses femmes dans ses jardins, des eunuques courent devant le cortége, et tirent plusieurs coups de fusils afin que tout le monde se retire. Si quelqu'un, par inattention ou empêchement quelconque, est surpris de sorte qu'il ne puisse s'enfuir à l'instant, il n'a d'autre moyen de salut que de se coucher le visage contre terre, car le moindre regard jeté sur les femmes du roi lui coûterait aussitôt la vie. Le même sort atteindrait ces femmes ellesmêmes si elles se permettaient de regarder l'étranger, bien qu'il soit ainsi prosterné.

RÉGICIDE, coupable du meurtre d'un roi; on désigne aussi par ce mot le meurtre lui-même. Sans rechercher par quels motifs réels le meurtre d'un roi est jugé plus condamnable que celui commis sur la personne d'un simple particulier, il faut reconnaître qu'en effet il a toujours été regardé comme tel dans les États monarchiques, et qu'on y a vu à la fois l'acte le plus dangereux pour la société, et le plus horrible en lui-même par la fiction qui fait d'un roi le père de son peuple. Aussi le coupable d'un tel crime est-il assimilé au parricide, et jugé même plus criminel encore. L'histoire ancienne et moderne offre un très-grand nombre de rois tués par leurs sujets, le plus souvent à l'instigation des nobles et des grands, quelquesois même directement par eux. Dans les temps modernes, la religion a servi de prétexte à l'assassinat et au meurtre de plusieurs rois; des membres du clergé y ont coopéré, nonseulement par leur approbation, mais même en encourageant les fanatiques qui méditaient un pareil attentat. Le régicide, considéré comme sortant de la classe des crimes ordinaires, n'a point été puni d'après les lois ordinaires. La vengeance a presque toujours eu part au jugement des coupables ou au choix du supplice auquel ils ont été condamnés. Souvent les véritables auteurs n'ont point été frappés, ou ceux qui avaient commis le crime, s'étant emparés du pouvoir, ont joui de l'impunité. Je me contenterai de citer quelques traits de l'histoire moderne, dans lesquels la manière dont ce crime a été exécuté ou puni offre un intérêt plus particulier.

ALLEMAGNE. Albert, duc d'Autriche et empereur d'Allemagne, ayant refusé de mettre Jean, son neveu et son pupille, en possession de l'héritage

qui lui revenait, plusieurs nobles prirent parti pour le prince dépouillé, et poussèrent le ressentiment jusqu'à se résoudre à attenter aux jours de l'empereur. Ces rebelles étaient Walter d'Eschembach, gouverneur du jeune prince, Rodolphe de Balm, Conrad de Tegelfield et plusieurs autres barons. Jean, reculant devant l'attentat qu'on méditait, voulut tenter une dernière démarche auprès d'Albert, et, se jetant à ses pieds, lui demanda de nouveau son héritage; mais il n'en obtint qu'un nouveau refus accompagné de railleries amères sur son âge et sa faiblesse. La mort de l'empereur fut alors décidée, et le crime exécuté (en 1308) au pied même de la colline où était situé le château de Hapsbourg, berceau de la puissance de la maison d'Autriche. Jean terrassa son tuteur; Balm lui passa son épée au travers du corps, et le gouverneur Eschembach lui fendit la tête d'un coup de sabre. Cela fait, ils poussèrent le cadavre dans une ornière, et se réfugièrent dans les montagnes de l'Helvétie. Cependant les fils de l'empereur, instruits par un officier qui avait suivi Albert, et que les assassins avaient épargné, poursuivirent la vengeance du meurtre de leur père. Ils y furent encore excités par ceux des nobles qui n'avaient pas trempé dans la conspiration, et qui voyaient une occasion de se livrer au pillage des biens des proscrits. On attaqua, en effet, l'on prit et l'on rasa tous les châteaux des conspirateurs; mais quand on eut terminé cette expédition, on en commença une autre qui s'étendit sur leurs parens, leurs amis et leurs vassaux, et quelques

barons, qui avaient été vengeurs lors de la première, furent victimes de la seconde: les officiers domestiques furent massacrés indistinctement, les biens confisqués, les familles réduites à l'indigence. Soixante-trois vassaux de Rodolphe de Balm furent, quoique innocens, décapités en un seul jour en présence de deux enfans d'Albert, Rodolphe et sa sœur Agnès. Cette princesse, dont on vantait la dévotion, voulut étrangler elle-même un fils du comte d'Eschembach, et ce ne fut pas sans beaucoup de peine que les soldats, touchés des larmes de cet enfant, parvinrent à le lui arracher des mains.

Angleterre. Ce pays qui, avec la Russie, fut autrefois la terre privilégiée du régicide, en offre l'exemple le plus atroce dans celui qui fut commis, au quatorzième siècle, sur la personne d'Édouard II. Voyez au mot Fer rouge, t. IV, p. 74. Ceux qui, par ordre de la reine, exécutèrent le crime, furent sir Jean de Gurney, sir Jean de Montravers et le vénérable évêque d'Hereford. Mais le véritable auteur de la mort d'Édouard, l'infâme Isabelle, sœur de Charles-le-Bel, roi de France, fit enterrer le corps sans ordonner de recherches, et les régicides ne souffrirent d'autre punition que celle d'être en horreur à tous leurs compatriotes. Ce pays a offert le premier l'exemple d'un roi accusé, jugé et condamné par ses sujets. Il n'est ni dans les bornes ni dans l'objet de cet ouvrage, de traiter la question de savoir si un prince peut être justiciable d'une assemblée quelconque, et s'il peut être condamné pour les actes dépendans de l'exercice

de son pouvoir. En admettant le principe que ce pouvoir vient de la nation elle-même, on peut, il est vrai, l'ôter à celui qui en a été revêtu; mais, dans ce principe même, discuter judiciairement les actes du prince qui représente la nation, ne serait-ce pas juger la nation elle-même dans son représentant. Celui-ci pouvait faire tout ce que ses mandataires eussent fait s'ils eussent pu agir im médiatement, et nul juge, dans ce dernier cas, n'eût été compétent. Quoi qu'il en soit, l'Europe étonnée vit, en 1649, tomber la tête de Charles Ier sur un échafaud populaire. Les détails du supplice de ce prince offrent des particularités remarquables et d'un intérêt tel que je crois devoir les rappeler ici. Le 30 Janvier, au matin, trois jours après sa condamnation, Charles sortit de son palais de Saint-James, où il avait passé la dernière nuit, pour retourner à celui de White-Hall, où son sommeil n'avait point été troublé, pendant les deux nuits précédentes, par le bruit des ouvriers qui construisaient son échafaud sous ses fenêtres. Sur les dix heures, après avoir reçu la communion des mains de l'évêque, il se mit en marche, à pied, pour White-Hall. Deux files de soldats l'escortaient les drapeaux baissés, les tambours murmurant des sons lugubres. Immédiatement devant lui marchaient, la tête nue, ses principaux satellites. Le roi, seul couvert, vêtu de deuil, le collier de Saint-Georges sur sa poitrine, et un panache noir flottant sur son front, s'avançait ayant à sa droite l'évêque Juxon, à sa gauche le colonel Thomlison à qui sa garde était confiée. A la sortie

du parc de Saint-James, en face de White-Hall, Charles vit, contre les murs de son palais et au niveau des croisées de son appartement, un échafaud tendu de noir, le bloc où il allait poser sa tête et le glaive qui devait la trancher. Sa démarche, dit-on, n'en fut point affaiblie; il entra dans l'intérieur du palais, y prit une légère réfection de pain et de vin. A deux heures et demie les croisées fatales furent ouvertes et Charles s'avança sur le théâtre de son supplice. Deux bourreaux masqués l'y attendaient. Il y prit plusieurs fois la parole, exprima sa résignation, et dit entre autres choses: « J'ai permis qu'un jugement inique ôtât la vie au vice-roi d'Irlande, et je la perds aujourd'hui par une sentence non moins injuste que la sienne. » Après quelques autres mots adressés à Juxon, Charles s'occupa de plusieurs détails relatiss à son exécution et à la remise de divers objets qu'il laissait en souvenir, puis il se dépouilla de son habit, remit sur ses épaules le manteau qu'il en avait ôté un instant auparavant, et posant sa tête sur le billot, il ordonna qu'on le laissât encore adresser une prière à Dieu, et qu'on attendît, pour le frapper, qu'il en donnât le signal en élevant les bras vers le ciel. Son ordre fut respecté; ses bras s'élevèrent; un des exécuteurs masqués trancha sa tête d'un seul coup; l'autre la montra au peuple toute sanglante et cria : « C'est la têtc d'un traître!» Il fut permis aux quatre seigneurs qui s'étaient offerts en otages pour Charles, de rendre à ce prince les derniers devoirs, et son

corps fut déposé dans le tombeau de son ancêtre Henri VIII. Onze ans après, le fils de Charles Ier, ayant été rappelé en Angleterre et placé sur le trône, borna les effets de sa vengeance à faire périr sept des juges qui avaient conduit son père sur l'échafaud. On sait que le principal auteur de cette condamnation, Olivier Cromwel, était mort tranquillement dans son lit trois ans auparavant, revêtu du pouvoir dont Charles Ier avait été dépouillé. Ce même Cromwel fut recherché, pendant son protectorat, par toutes les puissances de l'Europe, et on se souviendra qu'après sa mort, toute la cour de Louis XIV, excepté une seule princesse, porta le deuil du régicide puissant et redouté.

France. Il serait inutile de rappeler les attentats contre la vie de Henri III, de Henri IV et de Louis XV. Les noms de Châtel, de Ravaillac, de Damiens, préconisés, lors de leur crime, par une secte impie et sacrilége, serviront à jamais d'obstacles au retour d'une influence qu'elle ne laisse pas d'espérer encore. On peut voir le détail du supplice infligé à ces assassins, au mot ÉCARTELER, t. III, p. 442. Vers la fin du dernier siècle le besoin, senti depuis long-temps, de réformer d'anciens abus devenus intolérables, amena une révolution que plusieurs partis cherchèrent à diriger en même temps, les uns pour le bien du pays, les autres pour des intérêts personnels. Ces derniers l'emportèrent. Le roi Louis XVI, doué de qualités et de vertus éminentes, mais dénué de celles qui eussent été nécessaires à un monarque placé dans

des circonstances aussi critiques, devint la victime des ennemis de la royauté et de ses ennemis personnels, parmi lesquels on a compté des personnages de sa famille, dont l'ambition avait étoussé jusqu'aux sentimens nés des liens du sang. Sa condamnation à mort fut prononcée par la Convention, dans la nuit du 19 au 20 janvier 1703, et la France vit se renouveler chez elle le tragique spectacle dont l'Angleterre avait donné le premier exemple. Louis XVI subit, le 21 janvier, à dix heures et demie du matin, le supplice de la guillotine. Voyez ce mot, t. IV, p. 163. Ce prince, plus malheureux que Charles Ier, s'était vu, presque depuis le commencement de la révolution, violenté et outragé; déchu de son rang au 10 août 1792, on l'avait confiné dans la tour du Temple, reste d'une antique forteresse dont on fit une prison où Louis vécut cinq mois privé de toute communication, et dans un état qui devait paraître un dénûment absolu à celui qui avait joui du luxe qui environnait son trône. Enfin son corps, après l'exécution, fut porté à l'instant dans un cimetière obscur et jeté sans honneur dans une fosse profonde garnie et recouverte de chaux vive. Ceux qui appuyèrent par leur vote cette condamnation, se trouvèrent recherchés en janvier 1816. Une loi du 12 de ce mois, qualifiée loi d'amnistie, porte (art. 7): « Ceux des régicides qui, au mépris d'une clémence presque sans bornes, ont voté pour l'acte additionnel, ou accepté des fonctions ou emplois de l'usurpateur, et qui, par là, se sont déclarés ennemis irréconciliables de la

France et du gouvernement légitime, sont exclus à perpétuité du royaume, et sont tenus d'en sortir dans le délai d'un mois, sous la peine portée par l'article 83 du code pénal (la déportation); ils ne pourront y jouir d'aucun droit civil, y posséder aucun bien, titre, ni pensions à eux concédés à titre gratuit. » Ainsi ceux qui lors du premier retour de la dynastie royale, en 1814, avaient été oubliés suivant le vœu exprimé au testament de Louis XVI; ceux qui avaient échappé à l'ordonnance extra - légale du 24 juillet 1815, se trouvèrent compris dans une proscription postérieure pour laquelle on s'appuya, afin de les atteindre, d'une reprise de fonctions qui n'avait avec le fait réel aucune espèce de connexité. Je connais un de ces déportés qui se trouve ainsi puni pour avoir repris, en 1815, une direction des eaux et forêts qu'il avait eue pendant dix-sept ans. Au reste, un grand nombre de ces votans a péri dans le malheur ou dans l'exil. Parmi ces derniers on peut compter Fouché, duc d'Otrante, qui, ministre de Napoléon dans les cent jours, le fut également de Louis XVIII en 1815, et contresigna la fameuse ordonnance de proscription du 24 juillet. Il se trouva lui-même dans la catégorie des proscrits désignés par la loi du 12 janvier. L'article 86 du code pénal assimile au parricide l'attentat ou le complot contre la vie ou la personne du roi.

Portugal. Joseph Mascarenas, duc d'Aveiro, l'un des plus grands seigneurs de Portugal, et la marquise dona Éléonore de Tavora, sa belle-sœur, ourdirent, dans le siècle dernier, une conspiration

contre le roi Joseph. Le duc d'Aveiro espérait s'emparer du trône, et se vantait de n'avoir qu'un pas à franchir pour y monter. La marquise avait à venger son amour-propre du refus qu'avait essuyé son époux, qui sollicitait le titre de duc. Pour se concilier un plus grand nombre de partisans, elle pratiquait des exercices de religion sous la direction du jésuite Malagrida, un des hommes les plus fanatiques qui aient jamais paru. La conjuration éclata le 3 septembre 1758, à onze heures du soir. Au moment où le roi de Portugal, revenant de son château de Bélem, sortait de la porte appelée la Guenta, trois des principaux conjurés, à cheval, tirèrent sur le derrière du carrosse deux coups de carabines qui ne firent que blesser légèrement le prince. Des propos imprudens tenus par le duc d'Aveiro ayant fait planer sur lui des soupçons, on l'arrêta avec ses autres complices. Leur procès fut instruit, et, le 13 janvier 1759, le duc d'Aveiro et la marquise de Tavora furent rompus vifs, leurs corps brûlés et leurs cendres jetées au vent. La marquise de Tavora eut préalablement la tête tranchée. Les autres coupables périrent par divers supplices. Quant au jésuite Malagrida, le roi, ne pouvant, à cause de l'opposition du pape, lui faire son procès pour ce fait, se vit obligé de le livrer à l'inquisition comme coupable d'hérésie. Il fut brûlé pour ce dernier crime le 21 septembre 1761, mais il ne fut pas question de la part qu'il avait pu prendre à l'attentat contre la vie du roi.

Russie. Les meurtres de souverains sont aussi

fréquens dans l'histoire de ce pays que dans celle de l'empire romain. Commis par ceux à qui ils valurent le sceptre, il ne saurait être question de pénalité à leur égard. Elle se réduit au blâme de la postérité, qui n'a jamais été un frein bien

puissant pour les têtes couronnées.

Suède. En 1148, le roi Suercher régnait paisiblement; il rendait le peuple heureux et se faisait respecter des grands; souvent même il se montrait sévère à leur égard, et s'opposait à leurs brigandages : ils résolurent de s'en venger. Le roi avait un fils qui faisait l'espérance de sa vieillesse; les nobles le corrompirent, lui inspirèrent un goût effréné pour les plaisirs et l'amenèrent à manquer de respect à son père. Suercher, désespéré, voulut connaître ceux qui avaient corrompu son fils: c'étaient ses propres ministres; il les envoya au supplice. Les nobles n'oublièrent pas cet affront : ils le lavèrent dans le sang de leur roi. Suercher fut assassiné dans son traîneau en se rendant à la messe de minuit. Son fils s'était fait massacrer par le peuple peu de temps auparavant, en voulant enlever la fille d'un bourgeois de Tobstedh. La mort tragique du père et du fils fut ainsi l'ouvrage de la noblesse. Cette même noblesse se révolta encore en 1154, contre le roi Eric, auquel la Suède doit le recueil de lois connu sous le nom de Saint-Eric-Lag (lois de Saint-Eric). Ce prince avait fait des réglemens sévères pour réprimer tous les abus dont le peuple accusait les grands. Ceux-ci, en esset, regardaient comme un droit le pillage qu'ils

exerçaient sur les paysans et sur les marchands. Mécontens du monarque qui sévissait contre eux, ils offrirent la couronne, sous condition d'impunité, à Magnus, fils du roi de Danemarck, et s'armèrent contre Eric. Après une vaine résistance, ce dernier fut vaincu et pris: on lui coupa la tête, et les révoltés la portèrent au haut d'une pique. Le peuple retomba alors sous le joug de la noblesse; mais bientôt il s'en indigna, se souleva contre ses oppresseurs et vengea la mort d'Eric. Aucun de ceux qui avaient détrôné ce prince ne fut épargné; ils périrent tous, ou les armes à la main ou livrés à divers supplices. On peut remarquer en général que ce sont les meilleurs rois ou du moins les plus vertueux, qui ont succombé sous le poignard des assassins ou sous le glaive de leurs sujets rebelles, tandis qu'à la honte des peuples, les plus odieux tyrans ont presque toujours terminé paisiblement leur vie.

RÉHABILITATION. La loi pénale française, en attachant l'infamie à certaines peines, a ouvert néanmoins une voie de retour au criminel repentant: l'article 619 du code d'instruction criminelle porte que « Tout condamné à une peine afflictive ou infamante, qui aura subi sa peine pourra être réhabilité. » Ce même article et les suivans jusqu'au 652, règlent les conditions et les formes de la réhabilitation. Les conditions sont un délai de cinq ans révolus, depuis l'expiration de la peine ou depuis l'exécution, lorsqu'il ne s'agit que d'une simple exposition au car-

can. Le condamné doit, pendant le même temps, avoir séjourné dans le même arrondissement communal, et justifier de bonne vie et de bonnes mœurs par des certificats des diverses autorités locales. Sa demande en réhabilitation est formée devant la Cour royale, dans le ressort de laquelle réside le condamné: elle ne peut être admise qu'après un délai de trois mois, pendant lesquels la publication en est faite par la voie des journaux. L'arrêt d'admission de cette demande est transmis au ministre de la justice, qui peut consulter le tribunal qui a prononcé la condamnation. Enfin le rapport en est fait au roi dans un conseil privé. La réhabilitation fait cesser, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation (art. 633 du même Code). Le condamné pour récidive ne peut jamais être admis à la réhabilitation (article 654). Tous les criminalistes insistent sur la nécessité de ramener sur la personne du criminel l'influence morale de l'estime publique. Une des sources les plus fécondes de la multiplicité des crimes, est sans doute le préjugé qui attacheun mépris et un éloignement perpétuels au condamné qui a subi sa peine : il se trouve ainsi dans une position qui le force, pour ainsi dire, à recommencer sa carrière infâme.

RÉINTÉGRANDE, action en justice pour se faire remettre et réintégrer en possession d'un immeuble dont on a été spolié ou évincé. Si le dol ou la violence ont été employés pour priver de la jouissance d'un immeuble celui qui y avait droit, il est évident que la voie criminelle doit être ouverte contre le spoliateur; cependant la loi pénale ne qualifie pas ce genre d'atteinte à la propriété. Il paraît au moins difficile de le reconnaître dans la définition qu'elle donne du vol. Anciennement, on pouvait se pourvoir criminellement en réintégrande en demandant la permission de faire informer. Celui qui avait intenté cette action au civil ne pouvait plus prendre la voie extraordinaire; mais l'inverse pouvait avoir lieu.

RELAPS, du latin relapsus, retombé. On nommait ainsi, en droit ecclésiastique, un hérétique qui retournait à une erreur qu'il avait déjà abjurée. Dans les pays d'inquisition, les relaps étaient toujours condamnés au feu. Voyez Apostat, t. 1, p. 354.

RELAXATION, délivrance d'un prisonnier: on la nomme aujourd'hui élargissement. Cette délivrance peut avoir lieu d'après la loi, dans les cas qu'elle a déterminés, comme à l'expiration des délais fixés par elle ou par les jugemens de condamnation; elle peut aussi résulter du consentement de celui qui a provoqué l'écrou, lorsqu'il s'agit d'un emprisonnement pour dettes. Voyez Débiteur, t. III, pag. 332.

La cruauté hypocrite et raffinée de l'Inquisition d'Espagne nommait relaxation, la sentence par laquelle les inquisiteurs livraient le condamné au bras séculier en priant le juge de ne point appliquer au coupable la peine capitale. Cette prière ne fut jamais qu'une formalité dictée par l'hypocrisie, car il est prouvé par plusieurs exemples

que, si, pour se conformer à cette prière, le juge n'envoyait pas le coupable au supplice, il était luimême poursuivi par l'inquisition et mis en jugement comme suspect d'hérésie, attendu que la négligence du juge à faire exécuter les lois civiles contre les hérétiques, faisait planer sur sa tête des soupçons suffisans pour attirer les recherches du saint-office. La dernière sentence de relaxation, prononcée par l'inquisition, le fut en 1805, à Sarragosse. Les inquisiteurs de cette ville, ayant mis en jugement un curé qui avait avancé et soutenu des propositions condamnées par l'église, les charges devinrent si graves par l'obstination de l'accusé, que les inquisiteurs ne crurent pas pouvoir se dispenser de le condamner à la relaxation. Ce curé tomba dangereusement malade et mourut dans les prisons. Le conseil de la suprême défendit de continuer la procédure contre le mort, afin d'empêcher qu'il ne fût brûlé en effigie. On reconnaît là l'esprit de corps, qui a été signalé à l'article Prêtres.

RELÉGATION. C'était l'envoi d'un sujet dans un lieu désigné par le prince pour y rester jusqu'à nouvel ordre. On appelait relégation, chez les Romains, ce que l'on nomme communément exil. Dans l'ancienne législation française on distinguait la relégation de la déportation, en ce que la première n'ôtait pas les droits de cité et n'emportait pas confiscation; il y avait aussi la même différence entre la relégation et le bannissement à perpétuité hors du royaume. C'était ordinairement par une lettre de cachet que le roi reléguait ceux qu'il voulait

éloigner de quelque lieu; quelquefois il était délivré pour cela un simple ordre intitulé de par le roi. Plusieurs édits et déclarations faisaient défenses à ceux qui étaient relégués, de sortir sans permission du lieu de leur exil; la déclaration du 24 juillet 1705 prononçait dans ce cas la peine de confiscation de corps et de biens. Le terme de relégation ne se retrouve pas dans la loi nouvelle, qui ne prononce que le bannissement ou la déportation. Cependant on peut reconnaître une véritable relégation dans l'obligation imposée au condamné qui a subi sa peine, de fixer son séjour dans tel lieu qui lui est désigné, ou de se tenir éloigné de tel autre, à raison de la surveillance de la haute police sous laquelle il est placé (art. 44, code pénal). Dans un sens plus étendu, le mot relégation pouvant être pris pour déportation, exil, etc., voyez BANNISSEMENT, t. II, pag. 295; BOTANY-BAY, t. III, pag. 23; Déportation, t. III, pag. 562; Exil, t. 1V, pag. 47.

RELIGION. Voyez Hérétiques, t. IV, p. 174; Inquisition, t. IV, p. 210; et Presse (liberté de

la), t. V, p. 122, 131.

REMÈDES SECRETS. L'exposition et la vente des remèdes secrets non autorisés, sont prohibés par la loi du 21 germinal an x1 (11 avril 1805), dont l'article 36 prononce l'application des peines portées contre ce délit par le Code des délits et des peines. Mais ce Code ayant été remplacé par celui de 1810, et ce dernier ne prévoyant pas ce genre de délit, il faut penser que ceux qui s'en rendraient coupables, ne seraient passibles que de peines de

simple police, à moins que les remèdes débités ne fussent nuisibles à la santé, et ne pussent donner lieu à l'application de la peine de l'amende de 16 fr. à 200 fr., et d'un emprisonnement de six jours à deux ans (article 318, code pén.).

RÉMISSION. On appelait autrefois lettres de rémission, l'acte par lequel le prince remettait à un criminel la peine à laquelle il avait été condamné: cette dénomination s'appliquait plus particulièrement aux lettres de grâce accordées à ceux qui avaient mérité la mort. Ces lettres étaient différentes des lettres d'abolition et de pardon. Voyez Abolition, t. I, p. 45; Grace, t. IV, p. 153;

PARDON, t. V, p. 22.

REMONTRÉ. Au temps où le clergé jugeait les citoyens, les recherchait pour leurs opinions religieuses et les envoyait à la mort, en leur supposant des crimes imaginaires d'erreurs et d'hérésies, on exposait quelquefois l'accusé sur un échafaud dressé dans un lieu public, et là, il était prêché, catéchisé et remontré. Dieu sait quel sermon, quel catéchisme, quelle remontrance on lui faisait! C'était une sorte d'interrogatoire captieux par lequel on s'efforçait, avec des dehors d'indulgence, de tirer du malheureux une abjuration, c'est-à-dire un aveu des torts qu'on lui imputait : on le condamnait ensuite à la prison, et, plus tard, une accusation nouvelle pesait sur lui sous le moindre prétexte. Cette fois, il ne s'agissait plus d'une prétendue indulgence : on établissait que le prévenu avait feint de revenir à la vérité pour s'en écarter de nouveau; on le déclarait relaps, et la condamnation au feu s'en suivait. Telle fut la marche suivie dans le procès de notre héroïne Jeanne-d'Arc. A son jugement opinèrent les évêques de Coutances et de Lizieux, le chapitre entier de l'église cathédrale de Rouen, seize docteurs en théologie, six licenciés ou bacheliers de la même faculté, et onze avocats de Rouen!

REMORDS. Le criminel que la justice n'a point atteint, n'échappe pas entièrement à la peine que son crime lui a méritée. Il en est une que la nature elle-même attache à toute action coupable, c'est le remords. On a vu souvent le cri de la conscience révéler, après plusieurs années, des crimes impunis jusque-là, et appeler ainsi le glaive de la loi sur la tête de leurs auteurs. Mais ni les lois ni les remords n'atteignent ceux qui, profitant de certains préjugés sociaux, ruinent ou font périr leurs semblables en vertu de ce qu'ils appellent leurs droits.

RÉPARATION. Outre la peine infligée à celui qui se rendait coupable d'injure ou d'offense, et sa condamnation à des dommages-intérêts envers l'offensé, l'ancienne jurisprudence admettait encore les réparations, qui consistaient en une rétractation verbale ou écrite de l'injure faite et des propos ou écrits offensans pour lesquels la condamnation avait eu lieu. Quelquefois la réparation se faisait par un simple acte remis au greffe. Mais souvent, pour la rendre plus authentique, on ordonnait qu'elle serait faite en présence de certaines personnes, ou devant un juge commis à cet effet, ou même en pleine audience. La loi nouvelle ne

prononce rien de semblable, et se borne, quand l'injure a été faite par écrit, à la suppression du libelle injurieux. Voyez Amende Honorable, t. I,

p. 299; DIFFAMATION, t. III, p. 294.

RÉPARATIONS D'ÉDIFICES. Une amende de un franc à cinq francs est prononcée, d'après l'art. 471 du Code pénal, contre ceux qui ont négligé ou refusé de faire, aux édifices menaçant ruines, les réparations ordonnées par l'autorité. Si le défaut de réparations, même non ordonnées, a causé la mort d'animaux appartenant à autrui, le coupable de cette négligence est puni d'une amende de onze francs à quinze francs.

REPAS. Voyez Amende, t. I, p. 264; Vivres et REPAS.

REPETUNDARUM CRIMEN, ou Crimen de repetundis, noms que les Romains donnaient aux crimes de concussion et de péculat. Voyez Concussion,

t. III, p. 258; et Péculat, t. V, p. 58.

REPRÉSAILLES. Actes d'hostilités qui consistent à venger sur les personnes ou les biens de quelques particuliers d'un pays, les torts faits par le prince ou d'autres particuliers à des étrangers qui en ont vainement demandé la réparation. Ce que l'on nomme le droit des gens, c'est-à-dire la loi du plus fort, consacre et justifie les représailles, et fait ainsi porter à l'innocent la peine due au crime d'un autre. La raison qu'on en donne est que le citoyen qui appartient à une société répond, en compensation des avantages qu'il en retire, des pertes que peuvent lui faire éprouver les actes généraux de cette société. Ce droit fictif de société,

qui autorise un ennemi à sacrifier aux horreurs de l'exécution militaire, des villes innocentes du délit prétendu qu'on impute à leur souverain, est un droit de politique barbare digne à peine, quoi qu'en dise Grotius, de ces hordes sauvages dont la raison ne s'éloigne guère de l'instinct féroce des brutes. Pour le fait des représailles, les souverains des nations civilisées accordaient des lettres de marque à leurs sujets lésés, pour reprendre sur les biens de quelqu'un du parti ennemi, l'équivalent du dommage qui leur avait été causé et dont ils n'avaient pu avoir justice. J'ose croire que de pareilles autorisations ne se donneraient plus aujourd'hui, si ce n'est peut-être pour les courses en mer, espèce de piraterie légale, mais qu'on peut ne pas regarder comme simple représaille puisqu'elle n'est approuvée qn'en cas de guerre déclarée. L'article 85 du Code pénal français prévient la justice à rendre aux étrangers lésés, en décernant, la peine du bannissement contre quiconque aura par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Français à éprouver des représailles.

RÉPRIMANDER, châtier par des paroles celui qui a commis une action répréhensible. La réprimande était autrefois au nombre des peines qu'infligeait la justice; elle emportait une certaine flétrissure. Il y avait une réprimande d'un autre genre, que les cours et les tribunaux adressaient aux officiers ministériels qui encouraient le blâme des magistrats. On la nommait animadversion. Voyez ce mot, t. 1, pag. 335. Les tribunaux peu-

vent encore aujourd'hui réprimander dans ce dernier cas. Les conseils et chambres de discipline de certains ordres ou professions ont le droit d'en réprimander les membres pour des faits déterminés. Voyez Avocats, t. II, p. 139, et Avoués, t. II, p. 212.

RÉPUDIATION. Il ne faut pas confondre la répudiation avec le divorce : ce dernier terme est d'une acception plus étendue et signifie en général la rupture des liens du mariage. La répudiation est un mode particulier d'opérer le divorce : elle consiste dans un simple acte de la volonté de l'un des deux époux qui renvoie et qui répudie l'autre. Cette faculté, dans les pays où elle a été admise, n'a été accordée qu'aux hommes : le motif de cette préférence serait difficile à assigner, à moins que l'on n'y voie une application du droit de la force. Quoi qu'il en soit, la répudiation se pratiquait chez les peuples les plus anciens et principalement en Orient.

Juifs. La loi de Moïse permettait au mari de répudier sa femme quand il lui plaisait, en lui envoyant seulement l'acte ou la lettre de répudiation, libellus repudii. Voici le passage de cette loi : « Si un homme épouse une femme, et qu'ensuite elle ne trouve pas grâce à ses yeux à cause de quelque chose de honteux, il lui écrira une lettre de répudiation, la lui remettra en main, et la renverra hors de son logis. » (Deutér., ch.. XXIV, v. 1.) On attribue pour motif, à cette disposition si favorable à l'arbitraire des maris, la connaissance qu'avait Moïse du penchant invincible de son peuple

à la luxure, et du danger inévitable d'une révolte si la loi leur eût imposé un joug particulier que les autres nations n'avaient point; car la répudiation était reçue non-seulement chez les Égyptiens, mais encore chez les autres nations qui environnaient la Palestine. La loi judaïque n'accordait le privilége de donner la lettre de répudiation qu'au mari à l'égard de sa femme; mais Salomé, sœur du roi Hérode, soutenue de la puissance de ce prince, et prétendant avoir à se plaindre de Costabare Iduméen, son second mari, lui envoya, contre l'usage et la loi, la lettre de divorce, et ne s'autorisa ainsi que de sa propre volonté, à laquelle Costabare fut obligé de se soumettre.

Romains. Les fiançailles chez les Romains pouvaient être rompues par la répudiation. Le billet qu'envoyait celui qui répudiait était conçu en ces termes: « Je rejette la promesse que vous m'aviez faite; ou, Je renonce à la promesse que je vous avais faite. » L'homme était alors condamné à payer le gage qu'il avait reçu de la femme, et celle-ci était condamnée au double; mais lorsque ni l'un ni l'autre n'avait donné sujet à la répudiation, il n'y avait point d'amende. Le mot de répudiation s'entendait principalement de la renonciation que faisait l'époux répudiateur, aux avantages qui lui avaient été constitués par l'autre : aussi la formule de divorce était : res tuas tibi habeto, dont un auteur comique a rendu heureusement le sens dans ces deux vers :

Nous ne sommes pas faits, je le vois, l'un pour l'autre; Mon bien se monte à tant, tenez, voilà le vôtre.

Bien qu'il paraisse que le divorce des Romains devait être motivé, et que le sujet en était examiné dans une assemblée des parens et amis du mari, on ne peut y méconnaître le caractère de la répudiation telle qu'elle vient d'être définie. Le trait suivant, rapporté par Plutarque, dans la vie de Paul Émile, en est une preuve. Un Romain ayant répudié sa femme, ses amis lui en faisaient des reproches et lui demandaient : « Votre femme n'est-elle pas sage? n'est-elle pas belle? ne vous a-t-elle pas donné de beaux enfans? » Pour toute réponse, il leur montra son soulier, les question-. nant à son tour : « Ce soulier, leur dit-il, n'est-il pas beau? n'est-il pas neuf? n'est-il pas bien fait? Cependant aucun de vous ne sait où il me blesse. On voit par là que le mari était seul juge des véritables motifs de sa séparation d'avec sa femme. et des secrets dégoûts qui le portaient à la répudier. Les Romains avaient reçu des Grecs l'usage de la répudiation, et la transmirent à plusieurs des peuples dont ils firent la conquête. Il subsistait sous les premiers rois de France; la première et la seconde race en offrent de nombreux exemples. On en voit encore des traces jusque dans le treizième siècle. Le contrat de mariage de Pierre, roi d'Arragon, avec Marie de Montpellier, en 1204, contient cette clause remarquable: Le prince promet solennellement de ne jamais répudier Marie, et,

qui plus est, de n'en épouser jamais aucune autre pendant sa vie.

Tonquin. On retrouve encore aujourd'hui la répudiation usitée chez les peuples dont la civilisation n'est pas assez avancée pour avoir créé de nouveaux devoirs plus stricts que ceux qu'impose la nature. Les nations orientales ont particulièrement conservé cet usage. Un Tonquinois qui veut répudier sa femme lui donne un billet signé de sa main et marqué de son sceau, par lequel il reconnaît qu'il abandonne tous ses droits, et qu'il lui rend la liberté de disposer d'elle-même. Sans cette espèce de certificat, elle ne trouverait jamais l'occasion de se remarier; mais lorsqu'elle y est autorisée par l'acte de sa séparation, ce n'est point pour elle une tâche d'avoir été au pouvoir d'un homme et d'en avoir été abandonnée. Elle emporte, avec ce qu'elle a mis dans la société du mariage, tout ce que son mari lui a donné en l'épousant. Ainsi, sa disgrâce n'ayant fait qu'augmenter son bien, elle n'en a que plus de facilité à former un nouvel engagement. Les enfans qu'elle peut avoir eus demeurent au mari. Cette compensation d'avantages rend les répudiations très-rares. Voyez Divorce, t. III, p. 413 et suiv.

REQUÊTES DE L'HOTEL, juridiction qui tirait son origine des plaids de la porte. Anciennement, la justice se rendait aux portes des villes, des temples, des palais des rois et de ceux des seigneurs, par des commissaires nommés à cet effet. Ces plaids de la porte furent remplacés par les requêtes de l'hôtel, c'est-à-dire les requêtes que ceux de l'hôtel du roi présentaient pour obtenir justice. Cette juridiction était d'abord ambulatoire à la suite du roi, et se tenait dans les différens palais ou châteaux dans lesquels le roi faisait son séjour. Vers l'année 1344, son siége fut fixé dans le palais du roi à Paris, où est maintenant le Palais de Justice.

RÉQUISITION, demande faite aux particuliers par l'autorité, d'objets ou de denrées pour le service public. La loi du 19 brumaire an 3 prononce, en cas de refus, la confiscation des objets requis; elle punit de six ans de fers les agens ou administrateurs qui détournent à leur profit les réquisitions (article 15). La même peine est encourue par ceux qui font des réquisitions sans y être autorisés, ou qui excèdent celles qu'ils sont chargés de faire (article 16). Les réquisitions sont de véritables marchés forcés dont le prix n'est ni promptement ni régulièrement payé par l'acquéreur: heureux le propriétaire requis quand il est indemnisé intégralement.

RÉQUISITOIRE, acte que fait par écrit le magistrat chargé des fonctions du ministère public, et par lequel il requiert l'instruction et la poursuite d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. On confond vulgairement le réquisitoire avec les conclusions motivées prises à l'audience. Ces deux actes diffèrent dans la forme et dans le fond. Le premier est écrit, le second verbal. Le réquisitoire a pour objet la poursuite fondée sur des indices; les conclusions provoquent directement la

condamnation, et s'appuient sur les preuves fournies par l'instruction et les débats.

RÉSISTANCE. Voyez Rébellion.

RESPECT (manque de). La Chine est le pays du monde où la majesté du souverain est l'objet (forcé il est vrai) de la plus grande vénération. Le simple manque de respect y est puni de mort. Le dernier empereur du sang chinois Hoait-Sang, après avoir laissé ses États en proie à la double usurpation des Tartares et du mandarin Listching, sans quitter son palais où il s'était enfermé avec ses semmes et ses eunuques, reçut de son officier rebelle une lettre fort courte par laquelle Listching l'exhortait à abdiquer l'empire. L'empereur ordonna que l'on coupât la tête aux deux eunuques, pour lui avoir apporté une lettre dans laquelle on lui manquait de respect. Le roi tributaire de Co-rée, Li-toun, ayant fait présenter à l'empereur Khang-hi, en 1695, une requête dans laquelle l'étiquette était blessée en quelques points, le tribunal des cérémonies, auquel ce mémoire fut renvoyé, condamna le prince suppliant à payer une amende de dix mille onces chinoises d'argent, et à être privé, pendant trois ans, des rétributions qui lui étaient accordées en indemnité du tribut annuel auquel il était assujetti. En Suède, la constitution portait que celui qui manquerait de respect à la personne du roi de vive voix ou par écrit encourrait la peine de mort. Voyez Lèse-Majesté, t. IV, p. 313.

RESTES (crime des). C'est le nom que don-

nait la loi romaine dite Julia à une sorte de péculat dont se rendait coupable celui qui n'avait pas employé l'argent du public à l'usage pour lequel il lui avait été confié, et celui qui avait négligé de déclarer ou de porter sur les registres de l'État l'argent qui lui restait d'une administration, d'un achat ou d'un bail; ou qui, après l'avoir inscrit sur les registres, le gardait chez lui plus d'un an. Toutes ces personnes étaient obligées à rendre ce qu'elles avaient détourné, et, selon quelques jurisconsultes, à rendre beaucoup plus. La poursuite avait aussi lieu contre leurs héritiers. Si le crime était commis depuis cinq ans, il n'était plus recherché. RESTITUTIONS. Si la société se trouve inté-

RESTITUTIONS. Si la société se trouve intéressée à la répression des crimes et des délits, c'est pour le dommage qu'ils causent aux individus envers qui ces crimes ou délits sont commis; car il est absurde de dire qu'il y ait une action mauvaise en soi. Un des principaux objets du législateur a donc dû être de réparer le mal causé. Au nombre des moyens de réparation sont les restitutions de biens enlevés, que l'on évalue en argent quand elles ne peuvent être effectuées en nature. Les dispositions de la loi française mettent les restitutions avant les amendes; elles ouvrent à la partie lésée pour parvenir au paiement des sommes ou à la remise des objets à restituer, la voie de la contrainte par corps; enfin elles affectent par privilége et préférence au recouvrement des restitutions, les sommes versées dans les caisses publiques à titre de cautionnement. (Code pénal,

art. 46, 54, 467 et 468.) La loi Caroline plaçait également la restitution avant l'amende. Cette loi qui, à l'imitation de celle des Romains, punissait le vol de peu de conséquence de la restitution du double de la valeur de la chose enlevée, ne donnait cependant de privilége que jusqu'à concurrence de la valeur simple. Voyez Vol.

RETENTUM, terme latin que l'on avait conservé dans l'usage du palais, sous l'empire de l'ancienne législation; il exprimait ce qui était retenu in mente judicis (dans l'intention du juge), et qui n'était pas exprimé ou prononcé dans le jugement. Ces sortes de réticences n'étaient guère usitées qu'en matière criminelle; par exemple, lorsqu'un homme était condamné au supplice de la roue, la cour mettait quelquefois en retentum que le criminel serait étranglé au premier, second ou troisième coup. L'usage de ces retentum était fort ancien; on en retrouve un exemple dans les registres olim, en 1310, où il est dit que le parlement condamna un particulier en l'amende de deux mille livres au profit du roi, mais qu'il fut arrêté in mente curiæ (dans l'intention de la cour) que le condamné n'en paierait que mille (1). Loyseau dit, dans son Traité des Offices, que les cours souveraines pouvaient seules mettre des retentum à leurs jugemens; cette opinion est confirmée par la disposition de l'article 7, titre 10 de l'ordonnance de 1670. — Un

<sup>(1)</sup> Voici les termes de ce retentum: Sed intentio curiæ est quòd non leventur nisi mille libræ et quòd rex quittet residuum.

retentum, outre qu'il ne serait pas exécuté, serait

aujourd'hui une véritable prévarication.

RÉTRACTATION. La conscience, cette faculté de l'homme par laquelle il se juge lui-même, est malheureusement bien molle et bien complaisante chez la plupart de ceux même qui font profession d'en avoir le plus; aussi est-il bien peu d'exemples à citer où elle ait, comme dans celui que je vais rapporter, donné la force de braver les supplices. — Le célèbre Jérôme de Prague, disciple de Jean Hus, mais bien supérieur à son maître en esprit et en éloquence, avait d'abord souscrit à la condamnation de cet hérésiarque; mais ayant appris avec quelle grandeur d'âme Jean Hus était mort, il se rétracta publiquement, et fut envoyé au bûcher. Son supplice est de l'année 1416.

RÉUNION. Voyez Assemblées, t. II, p. 9 et suiv.; Association, t. II, p. 23; Attroupemens, t. II, p. 45; Bandes armées, t. II, p. 291; Rassemblement, t. V,

p. 231; Sédition; Sociétés secrètes.

RÊVE PUNI. Voyez Lèse-majesté (crime de),

t. IV, p. 314, note 1.

RÉVÉLATION. Ce terme, dans l'usage, n'est point accompagné de l'idée odieuse qu'on attache à ceux de délation et de dénonciation, bien qu'il leur soit synonyme. Il semble que la révélation d'un crime ou d'un délit dangereux pour la société soit un devoir pour le citoyen; mais, d'une part, des motifs puissans, comme la parenté qui lierait la personne du coupable à celle du témoin de son crime, l'asile demandé à ce dernier, etc., peuvent faire que la conscience répugne à sacrifier une per-

sonne que sa position rend pour ainsi dire sacrée; d'un autre côté, une cause plus générale s'oppose à cc qu'un homme honnête se porte facilement à une révélation; c'est la crainte d'être assimilé aux véritables délateurs, à ces gens pris dans les rangs même des malfaiteurs et soudoyés pour la recherche secrète et la dénonciation des actes condamnés par les lois. — Celles-ci en France admettent seulement l'excuse de la parenté (Code pén., 107, (37); hors de là elles exigent dans certains cas la révélation du crime, dont on a connaissance avant ou après son exécution. Les peines attachées au défaut de révélation varient suivant l'importance que le législateur a cru voir dans la découverte du crime, et de ceux qui l'ont commis ou ont projeté de le commettre. La non-révélation du crime de lèse-majesté emporte la peine de la réclusion, et quand il s'agit d'un complot contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, on prononce une amende de cinq cents à deux mille francs et un emprisonnement de deux à cinq ans, avec surveillance à l'expiration de la peine. A l'égard de ce genre de crime, la loi, pour en favoriser la révélation, accorde l'exemption de toutes peines aux coupables qui donnent connaissance du complot avant son exécution et toutes poursuites. (Code pénal, 105, 106 et 108.) Un emprisonnement d'un mois à deux ans est encouru par ceux qui ne révèlent pas le crime de fausse monnaie, ou celui de contre-façon du sceau de l'État, des effets émis par le trésor public et des billets de banque. — La révélation était également ordonnée

par les lois anciennes et favorisée par elles, surtout pour le crime de lèse-majesté. En France, Louis XI, contre lequel on conspirait souvent, porta cette loi terrible. Tous les peuples ont eu de pareilles dispositions législatives, et souvent même elles ont été poussées jusqu'au degré le plus odieux. Une loi des Bourguignous (1) réduisait en esclavage la femme ou le fils qui ne révélait pas le vol de son mari ou de son père. - Les lois actuelles de l'Angleterre ne regardent pas comme criminels d'une conspiration ceux qui en sont instruits et qui ne la révèlent pas : elles ont supposé que le délateur est aussi infâme que le conspirateur est coupable. Voyez Coffre, t. III, p. 245; Délateur, t. 111, p. 350; Dénonciateur, t. 111, p. 358; et Lèse-Majesté, t. IV, p. 316. Ce qu'on appelait autrefois la question préalable n'était qu'une révélation forcée. Voyez Question, t. V, p. 176. Il est une certaine classe de gens à qui la révélation loin d'être ordonnée est au contraire défendue; ce sont les médecins, chirurgiens, et autres officiers de santé, les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie. L'article 578 du Code pénal prononce contre eux, dans le cas où ils auraient révélé ces secrets, la peine d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. Les confesseurs doivent être spécialement compris dans cette catégorie; mais le mal qu'ils peuvent

<sup>(1)</sup> Lex Burgundiorum, tit. 41.

causer par leurs révélations semble trop légèrement puni. On tombait autrefois à cet égard dans l'excès opposé. Nicolas Bouchol, confesseur des religieuses de l'abbaye de la Saussaie, convaincu d'avoir abusé du secret de ces religieuses, fut condamné, par arrêt du 22 juin 1673, à être pendu et brûlé, et ses cendres jetées au vent. Il est douteux qu'on eût sévi si rigoureusement contre lui, s'il n'eût pas offensé des personnes de cette classe. La peine canonique de cette espèce de prévarication était la déposition du confesseur et sa détention à perpétuité dans un monastère.

RÉVOLTE, soulèvement du peuple, de l'armée, d'un corps, contre le chef chargé de les commander, ou contre le prince. La révolte est le fait même d'un attentat contre l'autorité, ou d'une résistance à ses ordres, exécuté en masse et provoqué par des injustices ou des vexations réelles ou supposées. Elle peut être le résultat d'une conspiration ou d'un mouvement spontané. - Le terme de révolte ne s'appliquerait pas exactement à l'attentat exécuté par suite d'un complot tramé par un certain nombre d'individus qui ne forment pas un corps, et ne s'insurgent pas directement contre le chef qui les commande, à raison du corps auquel ils appartiennent. Les mouvemens, de quelque nature qu'ils soient, contre les ordres de l'autorité ou tendant à son renversement, sont plutôt compris sous le terme plus général de sédition. Voyez ce mot.

RHINOCOLURE ou RHINCOLURE. Voyez NEZ

couré, t. IV, p. 468.

RIBAUDS (Roi des). Philippe-Auguste, pour

la sûreté de sa vie, créa une milice qu'on appela les Ribauds, et qui plus tard prit le nom d'Enfans perdus. Ces Ribauds, armés de massues, veillaient jour et nuit auprès de la personne du Roi, et, aupremier signal, ils assommaient les gens suspects, sur l'ordre de leur chef qui prenait le titre de roi des Ribauds. Fauchet compte le roi des Ribauds au nombre des officiers de la maison du Roi, et dit qu'une de ses principales fonctions était de visiter le soir toutes les chambres, une torche à la main, et de s'assurer qu'il n'y avait ni étrangers, ni larrons, ni débauchées, ni officiers avec elles. Le Feron, en lui assignant le même emploi, ajoute qu'il était sergent des premiers maîtres d'hôtel; qu'il en avait deux ou trois sous lui avec un prévôt, pour garder les prisonniers; enfin qu'il avait inspection sur les femmes publiques de la Cour, qui ne pouvaient loger autre part que chez lui. Mais le roi des Ribauds avait encore d'autres emplois et prérogatives. A Paris, il se tenait à la porte du Palais, et n'y laissait entrer que ceux qui en avaient le droit: il jugeait les prévenus de crimes commis dans l'enceinte du séjour du Roi, et pour l'ordinaire il mettait ses propres jugemens à exécution. Dans la suite son emploi se borna à celui de bourreau; il exécutait les sentences du prévôt du Palais. - Voici ce qu'on trouve dans la Somme rurale, sur les attributions de ce Roi. L'auteur, après avoir dit que le prévôt doit juger de tous les délits qui se commettent dans le camp du Roi, ajoute : « Et le roi des Ribauds en a l'exécution, et s'il advenait que aucun forface, qui soit mis à exécution criminelle,

le prévôt de son droit, a l'or et l'argent de la ceinture au malfaiteur, et les maréchaux ont le cheval et les harnois et tous autres hostils, se il y sont; réservé les draps et les habits quel qu'ils soient, dont ils soient vêtus, qui sont au roi des Ribauds qui en a fait l'exécution. Le roi des Ribauds, si se fait, toutefois que le Roi va en ost (armée) ou en chevauchée, appeler l'exécuteur des sentences et commandements des maréchaux et de leurs prévots. Le roi des Ribauds a, de son droit acause de son office, connaissance sur tous jeux de dez, berlens et d'autres qu'il se font en ost et chevauchée du Roi; item sur tous les logis des bourdeaux et des femmes bourdelières, doit avoir deux sols la semaine; item à l'exécution des crimes, de son droit, les vestemens des exécutés par justice criminelle. » Ainsi le roi des Ribauds, dit M. Dulaure, gardait les portes du Palais, était bourreau, partageait avec le prévôt les dépouilles des condamnés, et avait l'inspection de la police des jeux de hasard, des maisons de prostitution, ainsi que des femmes publiques qui suivaient ordinairement la Cour. Il percevait, suivant Ducange, une contribution de cinq sous sur toutes les femmes adultères. — Du Tillet prétend que le roi des Ribauds était le grand-prévôt de l'hôtel lui-même, auquel il appartenait de juger des dissolutions et des crimes qui se commettaient à la suite de la Cour, hors de la maison du Roi. — On trouve dans les comptes publiés par Sauval, que ce titre existait encore en 1448, et qu'un nommé Étienne Musteau en était alors revêtu. Si la charge ne fut pas alors supprimée, on cessa du moins, vers cette époque, d'y attacher la dénomination de roi des Ribauds. Il est probable que les fonctions en furent depuis attribuées au grand-prévôt de l'hôtel.

RIPUAIRE (loi). Voyez Amende, t. I, p. 277

et 279.

RIVIÈRE (jeter dans la). Lorsqu'après l'assassinat du prévôt des marchands Marcel, le dauphin, depuis Charles V, fut entré dans Paris, il donna des lettres d'abolition pour tous les délits commis contre l'autorité royale. Mais le lendemain il fit décapiter, sur la place de Grève, un échevin, le chancelier et le trésorier du roi de Navarre. Leurs corps et ceux des victimes de la porte Saint-Antoine furent exposés nus, pendant plusieurs jours, dans la cour de l'église de Sainte-Catherine, et ensuite jetés dans la Seine. — Au royaume de Benin en Afrique, il y a, entre autres manières de se purger d'un crime, une sorte d'épreuve qui consiste à se jeter dans une certaine rivière qui, suivant les naturels du pays, a la propriété d'engloutir les coupables, et de rejeter doucement sur les bords les innocens, même ne sachant pas nager. Cette épreuve n'est autre chose que l'établissement d'une véritable impunité, les nègres étant tous d'habiles nageurs; peut-être aussi les juges ont-ils quelques moyens secrets d'empêcher ceux qu'ils jugent criminels de se sauver des eaux, et cachent-ils ainsi une condamnation qui les rendrait odieux s'ils la faisaient connaître. — Un trait rapporté par Duhalde montre ce que peuvent faire chez un peuple peu éclairé les gens qui, sous le manteau de la religion, travaillent à éta-

blir les croyances superstitieuses. — Il y a peu d'années, dit cet auteur cité par La Harpe, qu'en Chine le gouverneur d'une ville, voyant une foule assemblée sur un grand chemin, s'informa de l'objet d'une pareille réunion. On lui répondit que les bonzes célébraient une fête extraordinaire. Ils avaient placé sur un théâtre une machine terminée par une petite cage de fer, au-dessus de laquelle passait la tête d'un jeune homme dont on ne voyait distinctement que les yeux roulant dans leur orbite d'une manière effrayante. Un bonze avait annoncé au peuple que ce jeune homme allait se sacrifier volontairement, en se précipitant dans une rivière profonde qui coulait près du grand chemin; « cependant, avait ajouté le bonze, il n'en mourra point : au fond de la rivière il sera reçu par des esprits charitables qui lui feront un accueil aussi favorable qu'il puisse le désirer.... Le gouverneur déclara qu'il admirait le courage du jeune homme, mais qu'il était surpris que ce ne fût pas la victime elle-même qui eût annoncé sa résolution au peuple. Il ordonna qu'on le sît sortir de la cage où il était enfermé afin de pouvoir l'interroger. Les bonzes ne manquèrent pas de se récrier et de protester que le sacrifice serait profané si l'on agissait ainsi; mais le gouverneur réitéra ses ordres que ses gardes se mirent en devoir d'exécuter; ils trouvèrent le malheureux jeune homme, non-seulement lié par les pieds et les mains, mais à demi suffoqué par un bâillon qui lui remplissait la bouche. Dès qu'il fut délivré, il s'écria: «Vengez-moi de ces assassins qui veulent me

noyer. Je suis un bachelier dans les arts; j'allais à Pékin subir l'examen. Hier une troupe de bonzes m'enleva violemment; ils m'ont attaché ce matin à cette machine pour me noyer ce soir. » Les gardes se saisirent alors des bonzes qui cherchaient à s'éloigner. Le supérieur, celui qui avait harangué le peuple, fut envoyé au fond de la rivière cher-cher les esprits charitables qu'il avait annoncés, et les autres, resserrés dans une étroite prison, reçurent diverses punitions. Voy. Blasphémateurs, t. II, p. 455; Coffre, t. III, p. 245; Noyer, t. IV, p. 470.

ROCHE, ROCHER. Voy. PRÉCIPITER, t. V, p. 114.
ROI DES RIBAUDS. Voyez RIBAUDS.
ROMPRE VIF: Ce supplice affreux, nommé
aussi supplice de la roue, n'est plus en usage. Quelques auteurs prétendent qu'il était de la plus haute antiquité. Josèphe, dans son récit du martyre des Machabées, dit que le troisième des frères fut appliqué sur un instrument en forme de cercle, sur lequel on lui brisa les membres. Cependant on a pensé que ce genre d'exécution a pris son origine en Allemagne dans les temps d'anarchie. On en verra plus bas la description au paragraphe France.

ALLEMAGNE. S'il est vrai que le supplice de la roue ait été employé chez les peuples anciens, il est certain que son renouvellement, dans les temps modernes, a eu lieu d'abord dans ce pays. Ce renouvellement est postérieur à l'année 1552, puisque l'article 126 du Code criminel de Charles V, que ce prince promulgua vers cette époque, indique la peine du glaive contre les voleurs de grand chemin. Plus tard cette punition fut aggravée dans tous les États, et, pour inspirer plus de terreur aux criminels, ils furent condamnés à être rompus vifs, et à expirer sur la roue, surtout lorsqu'ils avaient tué ou blessé la personne volée. Cette peine devait toujours être prononcée par les tribunaux subalternes, qui en Allemagne étaient tenus de rendre leurs décisions dans toute la rigeur de l'usage. C'était au tribunal supérieur à modérer le supplice suivant les circonstances, par un retentum. Voyez ce mot.

Angleterre. On ne peut douter que le supplice de la roue n'ait été anciennement en usage dans ce pays, où les exécutions des criminels ont été autrefois si atroces, qu'elles ont donné lieu de comparer les Anglais aux habitans du Japon, pour leur férocité. Si les lois pénales actuelles d'Angleterre, ou plutôt la jurisprudence, vont jusqu'à consacrer l'impunité des grands crimes en les couvrant de l'excuse de l'aliénation mentale, on en conclurait à tort l'excellence de ce peuple, démentie par les vexations et l'arbitraire qui y règnent encore, et l'atrocité des supplices infligés aux esclaves de leurs colonies. Voyez Moulin A sucre, t. IV, pag. 463.

FRANCE. On rompait en France les grands criminels, dès les premiers temps de la monarchie, et ce supplice était même employé contre les femmes, ce que des motifs de décence publique firent plus tard interdire. Frédégonde, épouse de Chilpéric, attribuant à des maléfices la mort du jeune

prince Thierry, fils de Childebert II, roi d'Austrasie, fit, sur ce prétexte, brûler plusieurs femmes de Paris, et attacher d'autres sur la roue après qu'on leur eut rompu les os. Les exemples de ce genre de supplice furent cependant rares en France jusqu'au règne de François I<sup>er</sup>. Ce prince, par son édit de l'année 1538, ordonna d'infliger le supplice de la roue à tous les voleurs de grands chemins, et depuis on étendit cette disposition pénale à plusieurs crimes également odieux, tels que l'assassinat, le meurtre d'un maître par son domestique, le parricide, le viol, le crime de lèsemajesté, etc. - Voici les détails de cette horrible exécution. Au milieu d'un échafaud ou plancher élevé était attachée à plat une croix de Saint-André, faite avec deux solives assemblées dans leur milieu et se croisant obliquement. On pratiquait dans chacune des quatre branches deux entailles, à environ un pied l'une de l'autre. Le criminel, nu, en chemise, était étendu sur cette croix, la face tournée vers le ciel. On relevait la chemise aux bras et aux cuisses, et on attachait le patient à la croix, avec des cordes, à toutes les jointures du corps; on faisait, en outre, porter la tête sur une pierre, afin que le cou fût libre et que l'étranglement pût avoir lieu quand il était ordonné. En cet état, le bourreau s'avançait armé d'une barre de fer carrée, large d'un pouce et demi, et arrondie à la poignée, qui se terminait par un bouton : il donnait un coup violent de cet instrument dans la partie des membres comprise entre les jointures, en ayant soin d'asséner le coup pré-

cisément à l'endroit qui portait à faux sur chaque entaille pratiquée à la croix; il brisait ainsi les os du criminel deux fois à chaque membre, et terminait cette affreuse opération par deux ou trois coups sur l'estomac. - Lorsque le patient ne devait pas être rompu vif, on avait précédemment disposé sous l'échafaud, à l'endroit où devait être posée sa tête, un moulinet composé de deux montans, arrêtés en haut sous l'échafaud et en bas dans la terre. Deux traverses les assemblaient: au milieu se trouvait un moulinet rond percé de trous. Une corde passée en cravate au cou du criminel communiquait par un trou à ce moulinet, et, se roulant autour par le moyen de leviers que deux hommes abaissaient l'un après l'autre, elle serrait vigoureusement le cou du patient et l'étranglait. - A un coin de l'échafaud était placée horizontalement sur un pivot une petite roue de carrosse dont on avait scié la partie saillante du moyeu. Aussitôt que l'exécution était achevée, on détachait le corps du supplicié, on lui ployait les cuisses en dessous, de façon que ses talons touchassent au derrière de sa tête; puis on le plaçait dans cette situation sur la petite roue, où il demeurait exposé au public plus ou moins de temps. Quelquefois cette exposition était faite sur un grand chemin, et le cadavre y restait abandonné. - Le tableau des nombreux exemples de condamnations à la roue que nous offrent les annales de la jurisprudence et les registres des tribunaux passerait les bornes d'un article de ce dictionnaire. Il suffira de rappeler que plusieurs

innocens furent ainsi martyrisés avec une barbarie qu'on retrouve à peine chez les nations les plus sauvages. Qui ne connaît l'histoire du malheureux Calas, dont la mémoire fut réhabilitée et le nom immortalisé par les efforts et l'éloquence du plus illustre de nos écrivains? — Je crois devoir cependant rapporter ici un trait qui démontre jusqu'où allait la facilité avec laquelle on condamnait à ce cruel supplice. Le 11 octobre 1629, Louis XIII sortant de son carrosse pour aller à la chasse, à Fontainebleau, on entend un bruit de voix qui annonçait qu'un accident venait d'arriver. Sur l'ordre de sa majesté, le prévôt de l'hôtel et le chevalier du guet s'informent de la cause du bruit, et leurs perquisitions les amènent à trouver, près de la chambre de la princesse de Conti, un homme tout ensanglanté, qui leur dit qu'un quidam, dont le dessein était d'attenter à la personne du roi, s'étant fait connaître à lui, et craignant d'être dénoncé, lui avait tiré un coup de pistolet, lorsqu'il s'efforçait de l'arrêter. Ce fourbe fut interrogé et convaincu de s'être blessé lui-même, dans l'espérance de quelque récompense; on le condamna à être rompu vif et à mourir sur la roue! — Ce genre d'exécution ne fut supprimé en France qu'à la révolution, lorsqu'en 1790 il fut décrété que la guillotine serait désormais le seul instrument pour la peine capitale.

Romains. Il est incontestable que certains criminels étaient rompus vifs chez les Romains: cette exécution faisait ordinairement partie du supplice de la croix; mais on ne voit pas qu'on exposât en-



## Roue (Supplice de la.)



Exécution de Damiens.

295

suite le corps du supplicié sur une roue, ni qu'un instrument pareil servît à rompre. Il est parlé cependant de roue dans plusieurs auteurs, mais les effets en étaient différens. Voyez Roue.

Russie, Comme tous les peuples de l'Europe, la Russie, pays d'oppression et de servitude, avait adopté le supplice de la roue; il fut aboli par l'impératrice Élisabeth, qui remplaça en général la peine de mort par l'exil.

ROSEAU (POINTES DE). Voyez Question, t. V, pag. 219.

ROTANG. Voyez BATON, t. II, pag. 390.

ROTE, nom générique, dont le sens propre est roue, et qui sert dans plusieurs villes d'Italie, et principalement à Rome, à désigner une cour de justice. Cette dénomination paraît être prise de ce que les juges qui la composent siégent en rond, comme le Conseil d'État en Turquie prend le nom de divan du nom du siége sur lequel les membres de ce conseil prennent place. — Le tribunal de la Rote, à Rome, n'a point de juridiction criminelle et ne s'occupe spécialement que des matières bénéficiales. — Il y avait à Gènes une rote criminelle établie en 1576, présidée par quatre juges tirés de l'étranger. Les sentences de ce tribunal se portaient par appel à la seigneurie et au collége des procurateurs.

ROTIR. Voyez Adultère, t. I, p. 115, 116. Bru-LER, t. III, p. 100.

ROTURE, ROTURIER. La culture de la terre, que dans la basse latinité on nommait ruptura, a donné naissance aux mots roture et roturier pris

pour désigner ceux qui n'appartenaient pas à la caste nobiliaire. Ainsi l'agriculture était anciennement le cachet de l'esclavage. Le roturier était asservi dans sa/personne et dans ses biens. Le cens tombait sur lui seul; les corvées les plus humiliantes lui étaient imposées: les emplois publics lui étaient interdits. On l'eût, au besoin, déciaré ne pas faire partie de l'espèce humaine; au moins, sans le dire, le traitait-on ainsi dans l'ordre politique. Lors même que le crime qui semble, comme la mort, rapprocher tous les rangs, livrait ensemble un noble et un roturier au glaive de la loi, celle-ci distinguait le noble par le genre de la peine, et la décapitation réservée à cette classe privilégiée marquait l'excellence qu'on lui attribuait. Et comment cette prédominance s'était-elle établie? Par l'usurpation, le brigandage, et d'autres voies encore plus basses et plus honteuses. -La roture n'est plus, aujourd'hui que la noblesse ne consiste que dans les titres et ne donne point de droits. La révolution a détruit cette sorte de proscription qui pesait sur la majeure partie de la population de la France. Après la répartition égale de l'impôt et l'abolition des droits féodaux, la cause la plus puissante de l'établissement d'une sage égalité entre les citoyens est la loi sur les successions qui a détruit le droit d'aînesse. Le partage forcé des biens est le plus grand obstacle au retour de la servitude; aussi des ministres qui, par leurs actes déplorables, ont attiré sur eux le blâme et l'animadversion publics, avaient-ils récemment tenté de changer cette loi protectrice et de rétaROUE. 295

blir ainsi le régime funeste de l'oppression et de l'esclavage, suite nécessaire du monopole des propriétés. Voyez DÉCAPITATION, t. III, p. 332. PÉCULAT, t. V, p. 38.

ROUE, instrument de supplice dont la forme a déterminé le nom. — Pour ce qui regarde ce qu'on appelle vulgairement supplice de la roue, voy. plus haut, Rompre vif.—Les anciens historiens parlent d'un supplice de la roue qui n'aurait pas consisté dans la rupture des membres. La fable a aussi placé un tourment de ce genre dans son enfer: les poètes ne parlent jamais de ce lieu de punition sans peindre la roue tournant sans cesse, sur laquelle Ixion est attaché. Virgile, au livre IV de ses Géorgiques, décrit le supplice de la roue.

Joseph et Pindare s'expliquent plus clairement. Suivant ces auteurs, on plaçait un patient sur une roue que l'on tournait long-temps et avec promptitude dans un même sens, puis on la retournait brusquement dans le sens contraire, ce qui, disent-ils, déchirait les entrailles. - Dans une de ces fêtes horribles célébrées par les Mexicains en l'honneur de divinités qu'ils supposaient toujours altérées de sang humain, il se faisait un dési entre le sacrificateur et la victime. Le captif, attaché par un pied à une espèce de roue de pierre, parait, avec une épée et une rondache, tous les coups que tâchait de lui porter son bourreau. Si le captif demeurait vainqueur, non-seulement il échappait à la mort, mais il recevait les honneurs accordés aux plus illustres guerriers, et le vaincu servait de victime. - On ne trouverait

296 RUES.

guère de bourreaux à ce prix chez les nations civilisées.

RUES (traîné par les). Dans l'année 1258 de l'ère chrétienne, le dernier calife Mostasem, attaqué dans Bagdad, siége du califat, fut pris avec un de ses fils par le khan Hulagu, frère de Mengkokhan, quatrième fils du fameux Gengis-khan. Après avoir délibéré sur ce qu'on ferait du vaincu, on l'empaqueta dans un feutre, puis on le traîna dans toutes les rues de Bagdad. Mostasem expira dans ce supplice; on fit mourir également son fils et toute sa famille, et par-là fut éteinte la dynastie des califes, qui avait régné cinq cent vingt ans. L'usage de traîner ainsi les vaincus ou les criminels a été commun à plusieurs peuples. Voyez Claie, t. III, p. 242.

## S.

SABAT, sorte de supplice usité dans le royaume de Maroc pour donner la question. Voyez Ques-

TION, t. V, p. 196.

SABOT. Au royaume d'Achem, lorsque l'amputation des pieds et des mains (supplice le plus ordinairement employé) ne fait pas mourir les coupables, on lie leurs bras à des béquilles; on met leurs jambes dans des sabots, et on les renvoie ainsi pour servir d'exemple.

SABRE. Cette arme est un des plus puissans moyens que les hommes aient trouvés pour opérer leur destruction réciproque. Dans les mains d'un soldat ou d'un bourreau, le sabre, construit de SAC. 297

manière à former une sorte de levier, peut être assené assez violemment pour enlever une tête ou fendre un corps en deux parts. C'était autrefois en France l'instrument dont on se servait pour la décapitation. Il est encore, dans plusieurs pays, employé au même usage. Voyez Décapitation, t. III, p. 352. -A Siam, on coupe en deux, d'un coup de sabre, le corps du criminel, et ce genre de supplice est ordinairement infligé à la femme adultère. Il en est de même dans l'empire du Mogol. — Les anciens Celtes plaçaient sur un bloc l'homme qu'ils voulaient sacrifier à leurs divinités, et lui enfonçaient un sabre dans le sternum. — On sait qu'avant la révolution les troupes françaises participaient jusqu'à un certain point à la honte des soldats étrangers : ceux-ci étaient menés et le sont encore à ' coups de bâton; les Français recevaient de leurs chefs des coups de plat de sabre. Une ordonnance du Roidu 14 juillet 1789 porte: « Sa Majesté ayant été à portée de juger de l'effet qu'a produit dans ses troupes la punition des coups de plat de sabre, établie par son ordonnance du 25 mars 1776, supprime ladite punition, voulant Sa Majesté que cette peine soit remplacée par celle de la prison, etc. »

SAC. Dans les malheurs publics ou lorsqu'un événement funeste frappait une famille, les Hébreux ceignaient leurs reins d'une sorte de vêtement, sans doute incommode ou au moins grossier, auquel ils donnaient le nom de sac, qui paraît avoir été pris dans leur langue. Il est douteux cependant que le vêtement de pénitence des Juifs cut la forme

de l'objet que l'on désigne aujourd'hui par ce terme. Ce peuple, qui croyait rendre la Divinité favorable par la soumission et la pénitence, usait souvent de ce moyen, et la pratique la plus ordinaire était de se ceindre d'un sac et de répandre de la cendre sur leur coissure. - On voyait anciennement un sac figurer parmi les instrumens des épreuves par le fer et par l'eau : il servait à enfermer la main de l'accusé après qu'il avait subi l'épreuve; ce sac était scellé, et on ne l'ouvrait que pour vérifier après un certain intervalle l'effet produit sur le membre soumis à l'épreuve. Voy. Eau (épreuve par l'), t. III, p. 436. Fer ardent (épreuve du), t. III, p. 70. - Autrefois le sac était employé pour enfermer les victimes ou les criminels destinés à être noyés. L'usage en était commun en France au xve siècle. Louis XI, après le traité de Conflans, au mépris de ses sermens, fit jeter dans la Seine, liés deux à deux dans un sac, plusieurs bourgeois de Paris, soupçonnés d'être partisans de son ennemi. On trouve ce fait rapporté dans la chronique de Saint-Denis. Voyez Noyer, t. IV, p. 470. — Chez les Romains, jusqu'au temps d'Adrien, les parricides furent condamnés à un supplice particulier qu'on pourrait appeler le supplice du Sac. Voyez Parricide, t. V, p. 27. - En Turquie, les semmes qui font trafic de leurs charmes sont, à la récidive, enfermées dans un sac et jetées à la mer.

SACREMENS ( PROFANATION DES ). Voyez SA-CRILÉGE.

SACREMENS ( REFUS DES ). Voyez SEPULTURE.

SACRIFICES HUMAINS. Quoi qu'en ait dit J.-J. Rousseau, les peuples les moins civilisés et les plus ignorans ont été et sont encore les plus cruels. Je ne voudrais pour preuve de cette asscrtion, entre tant d'autres, que l'usagé universel des sacrifices humains dans l'antiquité et chez les nations sauvages. A la honte de notre espèce, le tableau en est aussi étendu qu'épouvantable. Il semble que la vue du sang ait été le premier spectacle agréable aux hommes : aussi l'ont-ils offert à la Divinité, qu'ils se figuraient semblable à eux; et, lorsqu'ils n'ont point versé celui de leurs semblables, ils ont cherché quelque chose d'analogue dans le sacrifice des animaux. A la dédicace du temple de Salomon, on égorgea, disent les livres juifs, vingt-deux mille bœufs et cent vingt mille brebis. Le peuple de Rome, pour marquer sa joie, dans les premiers mois du règne de Caligula, fit immoler, au rapport de Suétone, cent-soixante mille victimes. On peut, il est vrai, ne voir, dans l'immolation des bêtes, qu'un effet de l'avidité des prêtres qui profitaient de leur chair et de leurs dépouilles; mais rien ne peut motiver les sacrifices humains, si ce n'est la crainte superstitieuse inspirée par des dieux imaginaires et des tyrans oppresseurs. Le grand nombre des peuples qui offrent des exemples de cette barbarie sera compris ici sous deux divisions : les peuples anciens et les hordes sauvages.

Antiquité. Albaniens. Ils sacrifiaient un homme à la lune: pour le rendre digne du sacrifice, on le nourrissait bien pendant un an, et, au bout de ce temps, on le perçait à coups de flèches.

Carthaginois. Ce peuple fut un de ceux chez qui l'usage des sacrifices humains fut le plus longtemps établi. Ils immolaient à Saturne leurs propres enfans. Dans une occasion où Carthage était menacée par l'ennemi, deux cents enfans de la première noblesse furent égorgés avec trois cents personnes qui se dévouèrent volontairement. La superstition, dit Plutarque, armait chez eux le père contre son fils, et lui mettait en main le couteau dont il devait l'égorger. Ceux qui n'avaient pas d'ensans en achetaient des mères pauvres et dénaturées. Ces mères indignes ne profitaient pas toujours de leur honteux trafic : il fallait qu'elles sussent présentes à la mort des jeunes victimes et soutinssent la vue du sacrifice sans verser des larmes. Le moindre témoignage de douleur leur faisait perdre le prix dont on était convenu, et l'enfant n'en était pas moins sacrifié. — Gélon, roi de Syracuse, ayant défait les Carthaginois en Sicile, ne leur accorda la paix qu'à condition qu'ils renonceraient à cette coutume odieuse. On voit encore ce peuple conserver l'usage de ces barbares cérémonies jusque sous le règne de Tibère, qui, tout Tibère qu'il était, en condamna plusieurs pour ce crime.

Celtes. Voyez au mot Sabre.

Cimbres, anciens peuples des bords de la mer de Germanie (Baltique). Ils immolaient des victimes humaines en leur fendant le ventre, et tiraient des présages de l'écoulement des intestins. Égyptiens. De temps immémorial on noyait, tous les ans, dans le Nil, une jeune fille, pour obtenir de la Divinité la crue du fleuve et la fertilité des champs qui en est la suite. Les Égyptiens observaient encore cette coutume dans les derniers temps. Un pacha ture voulut l'abolir; mais comme, au premier essai qu'il en fit, le Nil ne monta point à sa hauteur ordinaire, il y cut une révolte sanglante.

Gaulois et Germains. Les témoignages de plusieurs écrivains exacts ne permettent pas de douter que ces peuples n'aient immolé des victimes humaines, non-seulement dans des sacrifices publics, mais encore dans ceux qui s'offraient pour la guérison des particuliers. Ces sacrifices se consommaient sur des espèces d'autels formés d'une seule pierre d'une énorme dimension, et taillée en cubc, un peu creusée sur sa face supérieure, afin de recevoir le sang des victimes.

Il y avait au-dessous d'un de ces autels un passage obscur et étroit qu'ils faisaient traverser aux étrangers qu'on destinait à être immolés. Ce passage fut appelé Cunnus dæmonis, l'antre du démon. On a retrouvé quelques-unes de ces pierres en divers lieux de la France, et principalement dans le pays chartrain, où, comme on sait, se tenaient les chess des Druïdes. Ces prêtres-bourreaux donnaient la mort aux malheureux qu'ils avaient dévoués, en leur brisant les reins à coups de hache. Les Gaulois assistaient aux sacrifices, armés de pied en cap. Après la cérémonie, ils se retiraient, en tenant, ou dans la bouche ou dans leurs mains,

quelque chose appartenant à la victime. La nécessité de ces sacrifices était un des dogmes établis par les Druïdes, d'après le principe qu'on ne pouvait satisfaire les dieux que par un échange, et que la vie d'un homme était le seul prix capable de racheter celle d'un autre. Dans les sacrifices publics, à défaut de malfaiteurs, on immolait des innocens; dans les sacrifices particuliers, on égorgeait souvent des hommes qui volontairement s'étaient dévoués à la mort. — Les Druïdes de Marseille choisissaient, en temps de peste, un pauvre qu'on nourrissait pendant un mois des mets les plus exquis; on le chargeait ensuite des malédictions du peuple, et on l'assommait. Les Gaulois et les Germains ne renoncèrent à cet usage que plusieurs siècles après avoir embrassé le christianisme.

Grecs. Les faits racontés par les poètes de cette nation ne doivent pas être pris pour fabuleux, lorsque d'autres du même genre sont attestés par des historieus. Le sacrifice d'Iphigénie, l'impôt sanglant que payaient les Crétois et tant d'autres exemples peuvent être regardés comme vrais lorsqu'on lit dans Pausanias que les habitans de Péluse offraient, tous les ans, en sacrifice, une jeune fille vierge au génie d'un des compagnons d'Ulysse qu'ils avaient immolé; lorsque Théophraste assure que les Arcadiens immolaient de son temps des victimes humaines dans les fêtes nommées Lycaa. Les victimes étaient presque toujours des enfans. Cependant cet usage fut moins répandu et dura meins long-temps chez les Grees que chez d'autres peuples anciens. Plutarque raconte que, sous

Pélopidas, chef des Thébains, un pareil sacrifice ayant été proposé, l'armée en eut horreur, et que l'on substitua une jeune cavale à la fille vierge qui devait être immolée. Voyez *Peripsema*, t. V, p. 64.

Hébreux. Ce peuple, aussi cruel qu'ignorant et superstitieux, partagea avec les nations voisines l'abominable usage des sacrifices humains. Leurs livres font mention de deux sacrifices où des pères immolent leurs enfans de leurs propres mains. Isaïe reproche aux femmes juives d'offrir leurs enfans à Moloch, en les écrasant sous des pierres près des torrens. La statue de Moloch, divinité des Moabites, contenait, disent les Rabbins, sept fourneaux, dans lesquels on jetait les offrandes et les victimes, suivant leur rang: le sixième fourneau était réservé pour le bœuf, et le septième pour les victimes humaines.

Massagètes, ancien peuple d'Asie. Chez cette nation, quand un homme était parvenu à un certain âge, tous ses parens s'assemblaient et l'immolaient en l'honneur de leurs dieux, avec plusieurs animaux de différentes espèces. Ils faisaient bouillir ensemble les chairs de toutes ces victimes et en faisaient un grand festin.

Romains. Dans les occasions extraordinaires, on pratiquait à Rome une sorte d'expiation publique qui consistait à immoler des étrangers à certaines divinités, à Bellone, par exemple, ou au génie de la ville. Après la défaite de Cannes, les décemvirs ayant consulté les livres sibyllins y trouvèrent que les Gaulois et les Grecs devaient s'emparer de Rome. Pour détourner l'effet de cette prédiction, et par

une sorte de fiction admise par la superstition de ces temps-là, on imagina d'enterrer vivans dans la place publique un homme et une femme de chacune de ces deux nations, et de leur faire prendre ainsi possession de la ville, afin de satisfaire à l'oracle. Tite-Live, qui rapporte ce fait, après avoir dit qu'on immola les victimes prescrites en pareil cas, ne laisse pas d'appeler ce sacrifice peu romain, sacrum minimè romanum; cependant il se répéta souvent dans la suite. Pline assure que l'usage d'immoler des victimes humaines au nom du public subsista jusqu'à l'année 95 de J.-C., dans laquelle il fut aboli par un sénatus-consulte (an 857 de Rome). Ni cet acte du sénat, ni les édits rendus plus tard par les empereurs ne purent mettre un frein à cette fureur superstitieuse; et à l'égard des sacrifices humains prescrits par les vers sibyllins, Pline avoue qu'on les pratiquait toujours et même de son temps.

Perses. Vossius, dans son Traité des Idoles, dit que les Perses élisaient un captif pour roi de la fève au commencement de l'année, et qu'après l'avoir traité en monarque, on le pendait.

Syriens. Pour honorer certaines divinités, ces peuples précipitaient des enfans du haut d'une

montagne.

Nations sauvages. Nord de l'Europe. Tous les peuples de cette contrée égorgeaient autrefois des hommes sur les autels de leurs dieux. Les Islandais les écrasaient sur la pierre, les Norwégiens leur enfonçaient le crâne avec un joug de bœuf. Adam de Brême dit qu'on respectait tous

les arbres de la forêt d'Upsal, parce qu'ils étaient tous teints de sang, et Dithmar de Mersbourg assure qu'à Ledur, en Zélande, on immolait chaque année quatre-vingt-dix-neuf hommes au dieu Swantowite.

Afrique. Biafara. Les habitans de cette contrée, qui s'étend sur la côte occidentale d'Afrique, sa-crifient leurs propres enfans à leurs fétiches.

Dakomès, autre peuple voisin de la Guinée. Quand leur roi est malade, ils immolent de jeunes enfans pour obtenir le rétablissement de cette santé privilégiée : l'exécution horrible de ce sacrifice consiste à lier, sur la poitrine des victimes, un coq vivant qui déchiquète leur chair. Le sacrifice des prisonniers de guerre est chez eux d'un usage commun. Voici comment il se pratique : le prisonnier est amené les mains liées derrière le dos; le sacrificateur lui met la main sur la tête, et prononce une espèce de formule de consécration. Derrière le prisonnier se tient debout un homme armé d'un sabre, qui, au premier signal du prêtre, fait voler la tête du malheureux captif. Les assistans jettent aussitôt un cri d'admiration. On laisse égoutter tout le sang du corps, après quoi on l'emporte : la tête est réservée pour grossir les trophées dressés en mémoire des succès de la nation. On lit dans la relation de Snelgrave que ce voyageur vit deux échafauds sur lesquels les habitans du Dahomès avaient assemblé quatre mille têtes de prisonniers sacrifiés.

JAGAS. Avant de commencer la moisson, cette nation barbare immole à ses divinités des victi-

mes humaines; les prêtres, nommés Gangas, mangent leur chair, et leur sang sert à arroser les prémices des fruits de la terre.

Loango, royaume voisin du Congo, sur la côte orientale d'Afrique. A Arébo, village de ce pays, s'il arrive qu'une femme accouche de deux jumeaux, on immole les enfans et la mère à une certaine divinité qu'on croit faire son séjour ordinaire dans un village voisin. Le mari peut racheter sa femme, s'il veut, et faire égorger un esclave à sa place; mais rien ne peut soustraire les enfans à la mort.

Amérique. Brésil. Les anciens habitans de ce pays avaient le plus grand soin de leurs prisonniers, et les nourrissaient de manière à les engraisser pour en rendre le sacrifice plus agréable à leurs dieux. Le jour destiné à l'exécution, on les régalait pour la dernière fois en leur fournissant les mets les plus abondans et les plus recherchés, et surtout les liqueurs enivrantes. Sur la fin du repas, la victime était garrottée de plusieurs cordes et promenée dans tout le canton, puis amenée au lieu du sacrifice. Là chacun des assistans saisissait le bout d'une des cordes qui retenaient le patient, et s'en éloignait à une certaine distance. On apportait ensuite au prisonnier des pierres qu'il pouvait lancer contre ceux qui étaient autour de lui. Lorsqu'il n'avait plus de pierres à jeter, un Brésilien, armé d'une massue, venait lui signifier l'arrêt de sa mort, et l'assommait en même temps. On observait avec soin la manière dont le prisonnier tombait; si c'était sur le dos, on en concluait

que celui qui l'avait frappé ne vivrait pas long-

temps.

Canada. On peut mettre au rang des sacrifices les supplices affreux que les peuples de cette contrée faisaient souffrir à leurs prisonniers. Les femmes ou les filles qui avaient perdu leurs maris ou leurs pères en étaient les exécuteurs. Au jour marqué, le prisonnier, qu'elles avaient eu soin d'engraisser pour cette cérémonie, était attaché à un poteau où on le laissait le temps nécessaire pour chanter la chanson de mort, espèce d'hymne dans lequel il insultait à ses bourreaux; après leur avoir rappelé les maux qu'il avait causés à leurs parens, il défiait leur cruauté de pouvoir ébranler son courage. Pendant qu'il chantait encore, des fers rougis au feu lui brûlaient toutes les parties du corps; puis on lui arrachait les cheveux et la peau de la tête que l'on couvrait aussitôt d'une écuelle pleine de sable brûlant. Alors, après l'avoir détaché du poteau, on le menait vers l'occident, et. pour l'achever, on lui déchirait tout le corps et l'on faisait tomber sa chair par lambeaux : il expirait enfin en vomissant de nouvelles injures contre ses bourreaux et en riant de leurs barbares efforts.

Grenade (Nouvelle-). Les habitans de cette contrée de l'Amérique méridionale avaient coutume de retrancher les parties naturelles aux jeunes guerriers qu'ils faisaient prisonniers; ils les nourrissaient ensuite le mieux qu'il leur était possible, et quand ils étaient bien gras, ils les immolaient à leurs dieux. Lorsque ces peuples marchaient contre leurs ennemis, une idole précédait l'armée, et, au moment du combat, on faisait à cette idole un sacrifice de plusieurs prisonniers afin d'obtenir la victoire.

Floride (Amérique septentrionale). Adorateurs du soleil, les naturels de la Floride avaient la coutume barbare de sacrifier en l'honneur de cet astre leurs enfans premiers-nés du sexe masculin. La mère de la victime était forcée de se rendre au lieu de l'exécution, et de se placer devant le bloc sur lequel son fils devait être écrasé par le paraousti ou prêtre, pendant que les autres femmes formaient des danses religieuses.

Mexicains. De nombreuses idoles recevaient chez ce peuple inhumain l'hommage sanglant de victimes humaines. Les détails d'une partie de ces exécutions ont été donnés précédemment, et le reste se verra dans un article plus avancé. Il faut observer, relativement aux cruautés inouïes dont les Mexicains sont chargés, qu'il y a lieu de soupçonner les Espagnols de les avoir exagérées pour affaiblir le blâme et l'exécration qu'ont attirés sur cette nation, qui se disait chrétienne, le massacre presque total des malheureux Indiens. Voyez Quitzalcoat, tom. V, pag. 222; Racaxipe Velitzy, tom. V, pag. 224, et Vitzliputzli.

Pérou, royaume de l'Amérique sud, partie occidentale. Les Antis, un des peuples de ce royaume, immolaient leurs prisonniers avec un raffinement de barbarie que l'imagination ne saurait atteindre. Ils déchiquetaient la victime, en observant avec le plus grand soin de ne pas offenser quelque partie noble : ils dévoraient ensuite ces lambeaux

de chair, et faisaient ruisseler sur leur corps le sang du supplicié. Les femmes prenaient part à cette horrible scène, et celles qui avaient des enfans à la mamelle en frottaient l'extrémité avec le sang du prisonnier, comme pour faire sucer à ces enfans la cruauté avec le lait. Si le patient avait supporté les tourmens avec courage, on l'honorait comme une divinité; mais le cadavre de celui qui témoignait quelque faiblesse restait exposé dans la campagne.

Asie. Les voyageurs assurent que les sacrifices humains étaient encore pratiqués, dans le dernier siècle, chez quelques peuples de ce vaste continent. Il y a des insulaires dans la mer orientale, dit le père Duhalde, qui vont tous les ans, pendant la septième lune, noyer une jeune vierge en l'honneur de leur principale idole. Voyez au mot Poignarder, tom. V, pag. 86, un fait récent de ce genre arrivé en Chine.

Ne doit-on pas considérer comme des sacrifices humains les odieuses exécutions ordonnées par l'inquisition? Quel plus grand crime a-t-il pu y avoir aux yeux du vrai Dieu que d'avoir cherché à l'honorer, comme on eût pu le faire à l'égard de l'esprit du mal, par l'effusion du sang des hommes ou par l'horrible tourment du feu, dernier degré de la férocité que les sauvages eux-mêmes n'ont pas surpassé?

SACRILÉGE, profanation des choses sacrées. Dans cette acception générale, le mot sacrilége comprend plusieurs actes qui forment des catégories distinctes, et qui ont été ou seront plus tard

traitées dans des articles particuliers. Tels sont le blasphème; le manque de respect à l'égard des ministres du culte, restreint aujourd'hui au cas où ils sont en fonctions; la violation des sépultures; la révélation de la confession; l'inobservation du jeûne; celle du repos du dimanche; le sortilége; l'hérésie; la profanation des sacremens, et le crime de lèse-majesté. Je me bornerai ici à ce qu'on appelle le sacrilége proprement dit, c'est-à-dire la profanation des objets sacrés servant aux cérémonies d'un culte, le trouble volontaire apporté à ces cérémonies, la mutilation des images vénérées et les actes irrévérencieux commis dans les temples ou autres lieux consacrés au culte. Chacun de ces faits constitue le sacrilége; mais si l'on s'en tenait à l'étymologie du mot, on ne pourrait l'appliquer qu'au vol des choses saintes, sacra legere, c'est là son sens le plus restreint. Combien ne l'a-t-on pas étendu! Où peut-on dire que s'arrêtera la folie de l'homme, lorsqu'il attache un caractère sacré à l'œuvre de ses propres mains, opera manuum hominum? Le Nègre et l'Indien sont bien moins absurdes, lorsqu'une crainte vague et superstitieuse leur fait honorer des objets que la nature elle-même semble avoir créés pour nous imprimer la terreur: un rocher noir et anfractueux qui s'avance au dessus des flots paraît, aux yeux de l'homme, demander une victime. S'il a monté sur le sommet du roc, il a senti une sorte de mouvement instinctif qui l'appelait à se précipiter, il a pensé que la divinité du lieu voulait un sacrifice; la moindre offense au fétiche est digne de mort. Tout cela est

d'une raison développée. Doit-on s'attendre à trouver pis que cela dans l'homme civilisé, dans l'homme qui a conçu la véritable idée de la Divinité, à qui Dieu lui-même l'a révélée? C'est pourtant ce qui a eu lieu, ce qu'on peut voir se renouveler encore si le législateur admet de nouveau le faux principe qu'il faut venger la Divinité. Faites-la honorer, dit Montesquieu, ne la vengez jamais. Tous les peuples ont voulu venger Dieu, ou les dieux qu'ils avaient adoptés.

ALLEMAGNE. La loi pénale de cet empire graduait ainsi la punition du sacrilége proprement dit. Un voleur qui enlevait les ornemens d'une église et ceux qui servent aux cérémonies religieuses devait être pendu. A l'égard du vol des vases sacrés, le coupable était condamné à faire amende honorable, à avoir le poing coupé, enfin à être pendu; on jetait ensuite son corps au feu. Le troisième degré de châtiment était employé dans les cas où la profanation était jointe au vol, c'est-à-dire lorsque les vases contenaient, au moment du vol, des hosties consacrées; la peine était alors celle du feu. Quant au vol des choses consacrées de peu d'importance, il était assimilé au vol ordinaire, mais la loi voulait cependant qu'il fût puni avec plus de sévérité. — Le sacrilége était, dans cette législation, au nombre des grands crimes qu'on réputait commis lorsque la seule volonté de les commettre était prouvée.

Athéniens. Ce peuple punissait de mort le sacrilége, et privait le coupable des honneurs de la sépulture. Des citoyens étaient condamnés à périr pour avoir fait tomber un gland de la forêt des héros, ou pour avoir tué un oiseau consacré à Esculape. Une feuille d'or était tombée de la couronne de Diane, un enfant la ramassa; il était si jeune qu'il fallut mettre son discernement à l'épreuve : on lui présenta de nouveau la feuille d'or avec des dés, des hochets et une grosse pièce d'argent. L'enfant s'étant jeté sur cette pièce, les juges déclarèrent qu'il avait assez de raison pour être coupable, et le firent mourir.

Babylone. Dans cette ancienne ville d'Asie si connue par ses abominations, le coupable de sacrilége était puni par les plus affreux tourmens. Parfois on le précipitait dans une fournaise embrasée ou on le jetait dans une poêle ardente, tantôt on avait recours à des chaudières bouillantes, à des bûchers et au plomb fondu versé dans le corps du criminel; pour parvenir à cette dernière exécution, on faisait ouvrir la bouche au patient par un bâillement forcé, en entourant son cou d'un linge qu'on serrait des deux côtés.

Brésil. Les Manacicas, l'un des peuples de cette contrée, adoraient trois divinités appelées Tinimaacas. Selon leur croyance, ces divinités habitaient un sanctuaire qui n'était accessible qu'au principal Mapono, ou prêtre; tout autre, assez audacieux pour y pénétrer, aurait été regardé comme coupable de profanation et de sacrilége, et puni de mort.

ÉGYPTE. Celui qui tuait par mégarde un des animaux vénérés dans ce pays, comme un chat ou un ichneumon, attirait sur lui le courroux de tout le peuple; le meurtrier était poursuivi, soumis aux plus cruels tourmens, et enfin massacré sans aucune forme de procès. Diodore cite plusieurs de ces exemples, et un, entre autres, dont il fut témoin pendant son séjour en Égypte.

Espagne et Portugal. L'inquisition y connaît du

sacrilége....!

Guèbres. Ces infortunés descendans des sectateurs de Zoroastre punissaient de mort le profanateur qui soufflait le feu sacré avec la bouche ou un soufflet.

HÉBREUX. D'après les livres sacrés des Juifs, que nous appelons l'Ancien Testament, un homme coupable de sacrilége devait être lapidé et brûlé. Les mêmes livres entendent par sacrilége nonseulement le vol des choses sacrées (Machab., II, IV, 39), mais encore la profanation d'une chose ou d'un lieu sacré en y commettant une idolâtrie (Nombres, xxv, 18). Moïse ordonna plusieurs fois le massacre de plusieurs milliers d'Hébreux pour le fait d'idolâtrie ou même de commerce avec les idolâtres.

Juida, royaume d'Afrique. Le plus grand crime chez cette nation est d'avoir outragé volontairement le serpent sacré. Un nègre ou un blanc qui aurait la témérité de présenter son bâton pour le frapper serait mis en pièces par les habitans du pays. Les bêtes ne sont pas moins comprises dans la défense que les hommes, et si quelqu'une d'entre elles venait à tucr un serpent, le roi ne manquerait pas aussitôt de rendre un arrêt fou-

droyant qui ordonnerait la destruction entière de l'espèce. En 1697, un porc tourmenté par un de ces dieux se jeta dessus et le dévora. Les prêtres ayant porté leurs plaintes au roi contre le sacrilège, ce prince ordonna aussitôt d'exterminer tous les porcs du pays, et cet ordre sanglant fut exécuté malgré les plaintes des particuliers. Cet édit de proscription est encore renouvelé tous les ans à l'époque où les serpens font leurs petits.

France. Autrefois il y avait sacrilége toutes les sois què l'on profanait les choses saintes ou consacrées à Dieu, soit qu'on les dérobât ou non. Ainsi c'était un sacrilége de profaner la sainte Eucharistie, les vases sacrés, les saintes huiles, les fonts baptismaux; de contrefaire, dans les débauches, les mystères de la religion; de mutiler, d'abattre les images consacrées à Dieu, à la sainte Vierge et aux saints; de commettre des impiétés dans une église, dans un cimetière ou tout autre lieu bénit; en un mot, de faire à dessein tout ce qui peut tourner au mépris de la religion. — On brûlait ceux qui avaient manqué de respect à la statue d'un saint; on fouettait ceux qui ne vénéraient pas les reliques. — On était sacrilége lorsqu'on touchait les vases sacrés et les châsses sans être prêtre. La dissection de corps humain fut même long-temps regardée comme un sacrilége. — C'était encore un sacrilége de fabriquer ou falsifier des lettres de prêtrise et de célébrer la messe sans être revêtu d'un caractère sacré. — On regardait comme coupables de sacrilége ceux qui commettaient des excès contre les personnes consacrées à Dieu. —

La peine du sacrilége dépendait des circonstances du crime, du lieu, du temps et de la qualité de l'accusé. La profanation des hosties et vases sacrés était ordinairement punie de la peine du feu, avec l'amende honorable et le poing coupé. — Celle des sacremens était aussi punie du feu; les prêtres qui s'en rendaient coupables étaient quelquefois condamnés à la potence et ensuite brûlés. - La peine de la profanation des images et reliques des saints et des églises était considérée comme moins grave; cependant elle était punie aussi de mort et même du feu suivant les circonstances. L'édit du mois de juillet 1682 est la première loi française sur cette matière. Avant cet édit, on se réglait sur une tradition et une jurisprudence qui s'appuyaient sur les dispositions du droit romain. - Les accusations de sacrilége furent long-temps une arme dont se servit la politique : c'était le crime de tous ceux à qui on ne pouvait en reprocher d'autres. Le mot de sacrilége servait d'argument à la haine ou à l'ambition. Les rois de France juraient, à leur sacre, de ne jamais accorder de pardon aux coupables de lèse-majesté divine, c'est-à-dire aux blasphémateurs et aux sacriléges. — Les Juifs, livrés anciennement à tous les genres de persécution, furent souvent accusés de sacrilége. On connaît l'histoire deux fois renouvelée d'une hostie percée par un Juif, et dont il coula, dit-on, des gouttes de sang: la seule chose avérée dans les récits qu'on en fait est le supplice subi par les accusés. Le premier eut lieu à Paris en 1290 : un Juif nommé Jonathas, accusé d'une pareille profanation, fut arrêté d'après les ordres de l'évêque, et avoua, dit-on, le fait : le prélat voulut le convertir, le Juif s'y refusa et fut brûlé vif. Le second exemple à peu près semblable est rapporté dans l'ouvrage intitulé Délices des Pays-Bas. Deux Juifs, dont l'un nommé Jonathas, habitant d'Enghien, et l'autre Jean de Louvain, furent avec plusieurs autres brûlés vifs. en 1370, à Bruxelles, après avoir été tenaillés à tous les carrefours de la ville. Le duc de Venceslas, qui ordonna ce supplice, voulant éterniser la mémoire du miracle opéré à cette occasion, institua à cet effet une procession annuelle où l'on portait trois des hosties profanées dont il était sorti, disaiton, du sang en abondance. L'église de Sainte-Gudule était dépositaire de ces hosties miraculeuses. — En 1400, un Juif fut aussi condamné à être brûlé pour avoir craché sur une image de la Vierge. — Un historien de Provence (le père Bougerel) rapporte un fait qui peint très-bien ce que peut produire sur des esprits faibles l'idée de venger la Divinité. Voyez Écorché vif, t. III, p. 451. -On multiplierait à l'infini les citations si l'on voulait rapporter toutes les condamnations de sacriléges que l'histoire a conservées, et qui attestent jusqu'où peut aller le faux zèle religieux. Je me contenterai d'en rapporter quelques-uns, où l'on verra pour quels minces sujets ou sur quelles faibles preuves on a fait subir à des malheureux les plus horribles supplices. - Le 3 juillet 1418, un soldat suisse pris de vin frappa une image de la Vierge placée au coin de la rue aux Ours et de celle Salle-au-Comte, à Paris. Le coup fit, suivant la tradition, jaillir de cette statue de pierre un ruisseau de sang. Le soldat fut pris, attaché à un poteau en face de la Vierge qu'il avait blessée, et frappé, depuis six heures du matin jusqu'au soir, avec une telle barbarie, que ses entrailles lui sortaient du corps. On lui perça la langue avec un fer chaud, et ensuite on le jeta au feu. C'est, diton, en mémoire de ce crime et de l'épouvantable supplice du criminel, que les habitans de la rue aux Ours promenaient autrefois un mannequin qu'ils jetaient ensuite au fcu. — Un ancien historien rapporte « qu'au bourg de Saint-Seurin ( Severin ), près de Bordeaux, en 1559, on trouva une croix rompue, ce qui se trouva, quelque temps après, avoir été fait par quelques mariniers anglais; il en survint grande rumeur, et fut le lendemain réparée cette croix, avec procession générale; de quoi non content encore, un nommé Delanta, abbé de Sainte-Croix, attira par trahison, en sa maison, un riche marchand de Bordeaux, nommé Feugères, feignant de le vouloir advertir, par amitié, qu'on le soupçonnait du brisement de cette croix; sur quoi ayant répondu le marchand quelques paroles sur l'idolâtrie de la croix, le bon abbé fit en sorte que le président Ruffignac, qui ne se souciait de la croix ni du crucifix, mais qui haïssait autant l'Évangile qu'il était adonné à toute vilenie, le fit saisir au lit le lendemain, et ayant cu sa confession, le fit brûler, non sans être bâillonné de peur qu'il ne parlât. » — Voyez à l'article Blasphémateur, t. II, p. 461, ce qui est relatif à l'exécution du chevalier de La Barre. - Toute la législation du sacrilége fut anéantie à l'époque de la révolution. Le Code pénal de 1810 se borne à protéger l'exercice des cultes autorisés, et à punir les outrages faits aux objets de ces cultes dans les lieux destinés à leur exercice ou aux ministres dans leurs fonctions: les deux premiers délits sont punis de l'amende et de l'emprisonnement, et le dernier du carcan, lorsque le ministre a été frappé. (Art. 260 à 263.) Ainsi les objets de la vénération religieuse étaient spécialement protégés, sans que la pénalité attachée aux délits contraires blessât l'esprit de modération qui doit être l'essence de toute religion', et principalement du christianisme. Mais ce Code ne statuant pas d'une manière spéciale sur les vols commis dans les églises, et ne prononçant pas les peines les plus sévères contre les profanations, les évêques, qui déjà depuis 1806 réclamaient la puissance du glaive pour soutenir la religion, renouvelèrent leurs réclamations; elles furent prises en considération vers la fin de 1813, et le chef de l'empire ordonna qu'un projet de loi fût préparé sur cette matière. Il ne lui fut pas donné de la rendre. Depuis cette époque jusqu'en 1824, rien ne fut changé, pour cet objet, dans la législation, si l'on excepte la loi du 18 novembre 1814 qui, par des dispositions coërcitives, assura la célébration des jours de fêtes, et celle du 25 mars 1822, qui punit les outrages verbaux ou par écrit contre la religion de l'État, ou l'un des cultes légalement établis, ou les ministres de cette religion et de ces cultes, à raison de leurs qualités ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonc-

tions. Toutes ces dispositions se rapportaient en effet à des infractions ou délits compris autrefois sous la dénomination générale de sacrilége et de profanation. En outre, la Cour de cassation jugea que les vols faits dans les églises entraient dans la classe de ceux qu'aggravait la circonstance d'avoir été commis dans un lieu habité, attendu que le Code pénal de 1810 ne définissant pas l'habitation, on devait recourir à celui de 1791 qui considérait tous les édifices publics comme habités. Mais plusieurs Cours royales adoptèrent néanmoins une jurisprudence contraire. — En 1824, le 5 avril, il fut proposé à la Chambre des Pairs un projet de loi sur la répression des délits qui se commettent dans les églises et autres édifices consacrés au culte. Ce projet, où le mot sacrilége ne se trouvait pas, portait des peines trèsgraves contre les vols, les attentats à la pudeur commis dans les temples, et la mutilation ou dégradation des monumens, statues et autres objets destinés au culte : il ne satisfit personne, et déplut surtout à ceux qui, voulant mettre absolument le culte entier dans la loi, n'y voyaient pas figurer la simple profanation. Aussi, ce projet, adopté avec quelques amendemens par la Chambre des Pairs, ne fut présenté que ministériellement à celle des Députés, et retirée presque furtivement sans qu'on puisse dire comment ni quel jour. — Enfin les partisans de l'intolérance religieuse triomphèrent, la loi du 20 avril 1825 consacra formellement des dispositions sur lesquelles la législation ancienne elle-même n'avait parlé qu'en termes vagues et généraux. Le titre ler de cette loi qui nous régit encore répute sacrilége la profanation des vases sacrés et des hosties consacrées; elle punit le coupable de MORT, dans le cas de réunion des deux circonstances suivantes : 1° si les vases sacrés renfermaient, au moment du crime, des hosties consacrées; 2º si la profanation a été commise publiquement. — Dans le cas où une seule de ces conditions a lieu, la peine est celle des travaux forcés à perpétuité. L'article 6 de ce titre rétablit l'amende honorable abolie par l'article 35 du titre Ier du Code pénal de 1791. Elle la prononce pour la profanation publique des hosties consacrées. Le titre II traite du vol sacrilège. La mort, les travaux forcés perpétuels, les travaux forcés à temps, la réclusion, telles sont les peines décernées contre les coupables. La dernière atteint ceux qui auront volé dans un édifice consacré à l'exercice d'un culte des objets non sacrés, mais seulement destinés à la célébration des cérémonies de ce culte, et sans que le crime soit accompagné d'aucune circonstance aggravante (1). - Le titre III de la loi du sacrilége prévoit l'outrage à la pudeur commis dans un édifice consacré au culte : il

<sup>(1)</sup> Depuis que cette loi est rendue, deux affaires se sont présentées dans lesquelles un vol de cette nature était non-seulement prouvé, mais avoué : le jury a déclaré l'individu non coupable. La conscience et la loi se trouvaient sans doute en contradiction dans l'esprit de ceux qui étaient appelés à juger cette culpabilité. Sous l'empire des dispositions du Code pénal, le vol cût au moins été puni.

punit ce délit d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 500 à 10,000 fr. La mutilation ou la destruction des monumens, statues ou autres objets consacrés au culte, est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2,000 fr. Lorsque le délit a lieu dans l'intérieur d'un temple, l'amende et la durée de l'emprisonnement sont augmentées au-delà du double. A côté de ces peines infligées aux profanateurs des images, figure celle décernée pour le trouble apporté à l'exercice du culte, et celle-ci est bornée à une amende de 16 à 300 fr. et à un emprisonnement de six jours à trois mois. Telle est la loi du sacrilége. En la comparant au Code, qu'elle modifie, on voit que la simple protection du culte, comme faisant partie de l'ordre public, n'est pas son but; mais qu'elle tend à imprimer le respect par la terreur. Elle semble appuyée sur ce motif qu'il est nécessaire à la société qu'une croyance religieuse, quelle qu'elle soit, trouve dans le prince, non-seulement un protecteur, mais un vengeur, et le vengeur le plus sévère. C'était ainsi que raisonnait l'inquisition. J'ai démontré (1) que la législation du sacrilége, ouvrage des cultes païens et barbares, avait d'abord été repoussée par la loi de l'Évangile; que les mœurs altérées par une longue habitude de superstitions cruelles et persécutrices, en faussant le christianisme, l'avaient forcé d'accepter, avec l'empire, les lois sanguinaires des anciens peuples. Celui qui enseigne le pardon des

<sup>(1)</sup> Législation historique du Sacrilége, Paris, 1823.

Usurpant la puissance divine, l'homme voudrait punir l'homme au nom d'un Dieu miséricordieux et clément! — La théologie avait cessé de faire partie de la législation: devait-elle y rentrer pour l'avantage de la société? Qu'est-ce d'ailleurs que des dispositions de peine de mort pour une profanation qui ne peut être supposée dans les mœurs actuelles? Il est impossible de ne pas voir dans cette proclamation, d'une rigueur, j'ose le dire, inutile, l'influence d'un parti exigeant et farouche, qui ne craint rien tant que le repos et la paix de la société dans lesquels il serait oublié.

Frise. La loi des Frisiens considérait les vols faits dans les temples comme des sacriléges, qu'elle punissait de la manière suivante : Qu'on conduise les voleurs sur le bord de la mer, qu'on les châtre, et qu'ils soient immolés aux dieux dont ils ont violé les temples.

LAPONIE. Les Lapons regardent comme un sacrilége de toucher aux restes des offrandes offertes à leurs dieux.

MALABAR. L'Indien du Malabar qui répand, par mégarde ou à dessein, du sang sur les terres sacrées, ne peut éviter la mort. La sévérité va si loin que, s'il prend la fuite, on exécute à sa place son plus proche parent.

NATCHEZ, peuple de l'Amérique septentrionale. Le prêtre qui laissait éteindre le feu sacré était puni de mort.

Perses. Chez ces anciens sectateurs de Zoroastre, il n'était pas permis de frapper les chiens, dont l'approche, disaient-ils, chassait le diable rôdant

sur la terre après minuit. Quiconque en tuait un devait donner aux trois ordres de la nation, le prêtre, le soldat et le laboureur, les instrumens de sa profession. Celui qui ne pouvait faire ce don devait creuser des rigoles propres à abreuver les pâturages voisins et fermer ces pâturages de haies, ou donner sa fille ou sa sœur en mariage à un saint homme. Il est rigoureusement prescrit, dans le Zenda-Vesta, d'essayer plusieurs remèdes sur les infidèles adorant les esprits créés par Arimane; il prononce la peine de mort contre ceux qui y manqueraient.

Romains. Dans l'ancien droit de ce peuple dont presque toutes les nations chrétiennes adoptèrent les lois, on appelait sacrilége (suivant l'étymologie que j'ai donnée de ce mot) le vol ou larcin des choses sacrées, et l'on entendait par là tout ce qui appartenait au public. Un rescrit d'Antonin veut que celui qui enlève dans un lieu sacré une chose appartenant à un particulier, soit poursuivi comme voleur et non comme sacrilége. Les empereurs Gratien et Valentinien étendirent beaucoup la législation du sacrilége, ils comprirent sous ce nom tout crime commis contre la loi de Dieu, soit par ignorance, soit par mépris. Ces princes, jaloux de leur autorité, réputèrent sacrilége tout ce qui pouvait leur donner de l'ombrage, jusque-là qu'ils condamnaient, comme coupables de ce crime, ceux qui révoquaient en doute le mérite des généraux ou fonctionnaires de leur choix (1). Dans les derniers

<sup>(1)</sup> Sacritegii instar est dubitare an is dignus sit

temps ce fut un sacrilége que de demander l'administration d'une province dont on tirait son origine, ainsi que d'arracher de force d'une église celui qui s'y était réfugié. Le sacrilége était puni de mort, ou par le feu ou par l'exposition aux bêtes.

SIAM. Chez les Siamois, on fait subir un supplice horrible aux personnes convaincues d'irréligion et de profanation. Voyez plus bas Tête brûlée et Tête coupée. Voyez aussi Eau (épreuve par l'), t. 111, p. 455, et Feu (épreuve par le), t. 1V, p. 77.

Sibérie. Les Ostiacs, peuple de cette contrée, adorent des idoles placées au milieu d'une certaine étendue de terrain qui leur est consacrée. L'Ostiac croirait commettre un sacrilége s'il portait une main profane sur les végétaux qui y croissent, s'il y chassait ou s'il y pêchait, et il endurerait plutôt les tourmens de la soif que de boire de l'eau des ruisseaux qui l'arrosent. Ces violations, surtout de la part d'un étranger, attireraient la vengeance de toute la peuplade.

Voyez Blasphémateur, t. II, p. 459; Dimanches et Fêtes, t. III, p. 398; Hérétiques, t. IV, p. 174; Jeûne, t. IV, p. 242; Outrage, t. V, p. 14; Révé-

lation, Sortilège et Tombeaux.

SAGE-FEMME. Cette profession, assimilée, quant à la pénalité, à celles des médecins et pharmaciens, ne peut être exercée sans une autorisation spéciale. Tout ce qui est relatif à leur instruction et à leur réception est réglé par la loi du 19 ventôse an II.

quem etegerit imperator. (Code de Crim. sacril.) Quel bon temps pour les ministres! L'art. 55 de cette loi dispose ainsi: Les sagesfemmes ne pourront employer les instrumens, dans les cas d'accouchemens laborieux, sans appeler un docteur, ou un médecin, ou chirurgien anciennement reçu. Voyez Accouchement, t. I, p. 69; Chirurgien, t. III, p. 241; Médecin, t. IV, p. 451, et Révélation, t. V, p. 282.

SAIGNER. Les Romains, qui recherchaient dans leurs châtimens militaires le genre de peines qui affectaient le plus l'amour-propre des soldats, les faisaient quelquefois saigner: c'était, disait Montesquieu, une sorte de dégradation, à cause de la perte des forces que cette opération occasionnait.

SAISIE, acte par lequel on met sous la main de la Justice des objets appartenant à un débiteur ou à un accusé. La saisie des objets qui ont servi au délit ou l'ont occasionné en accompagne ou précède souvent la condamnation. Voyez Chasse, t. III, p. 227; Confiscation, t. III, p. 263; Contrebande, t. III, p. 266; Contrefacteur, t. III, p. 270; Pèche, t. V, p. 38.

SALIQUE (loi). Voyez Amende, t. I, p. 277 et 278.

SAMEDI. Les lois pénales de la Nouvelle-Angleterre, dans le siècle dernier, punissaient d'une amende de cinq schellings ou du fouet ceux qui étaient convaincus d'avoir dansé le samedi, après le coucher du soleil.

SANCTION, du mot latin sanctus, saint. On nomme sanction ce qui rend un ordre, une loi, pour ainsi dire sacrés, en revêtant ces actes du sceau de l'autorité; mais comme cette marque n'eût pas suffi, et qu'il fallut y joindre des dispositions pénales pour en assurer l'exécution, ces dispositions ont aussi reçu le nom de sanction. Ainsi l'on dit: Ce projet a reçu la sanction royale, et cette

loi a pour sanction telle peine.

SAN-BENITO ou SACO-BENEDITO, sorte d'habillement de toile jaune que l'on fait porter, en Espagne et en Portugal, à ceux que la sainte inquisition a condamnés, comme une marque de leur condamnation. Le san-benito, fait en forme de scapulaire, est composé d'une large pièce qui pend par devant et d'une autre qui pend par derrière; il y a sur chacune de ces pièces une croix de St.-André: cet habit est de couleur jaune et tout rempli de diables et de flammes qui y sont peints. Il est regardé comme une imitation de l'ancien vêtement, en forme de sac, que portaient les pénitens dans la primitive Église. Voyez Auto-da-fé, t. II, p. 103.

SANCTUAIRE. Voyez Asile, t. I, p. 449.

SANG. Voy. Blessés et Blessures, t. II, p. 468. SANG (conseil de). On appela ainsi, dans les Pays-Bas, un tribunal établi en 1567 par le duc d'Albe, pour la condamnation ou la justification de ceux qui étaient soupçonnés de s'opposer aux volontés de Philippe II, roi d'Espagne. C'était à peu près ce qu'on a nommé récemment dans ce dernier pays Commission de purification. Voyez ce mot, t. V, p. 187.

SANHÉDRIN, grand conseil où se décidaient les affaires publiques chez les Hébreux. Il y avait plusieurs sanhédrins inférieurs qui servaient à la fois de conseil d'administration locale et de tribunaux; aussi sont-ils appelés dans l'Évangile jugemens ou tribunaux de jugement. Ils étaient composés de vingt-trois personnes; et chaque ville en avait un. Jérusalem seule en avait deux à cause de son étendue. Après la conquête des Romains, le proconsul Gabinius cassa tous ces tribunaux et en recréa cinq seulement qu'il plaça dans les principales villes. Ces nouvelles cours ou sanhédrins prononçaient sans appel dans toutes les affaires de la province qui formaient la circonscription de leur ressort.

SARMENT DE VIGNE. Voyez Baton, t. 11, p. 391.

SATISFACTION. Voy. RÉPARATION, t. V, p. 269. SAUF-CONDUIT. En droit politique, le saufconduit est un privilége accordé à quelqu'un des ennemis sans qu'il y ait cessation d'hostilités; il consiste en ce que l'on autorise celui à qui on l'accorde à aller et venir en sûreté. En droit privé, le sauf-conduit s'entend de la mise en liberté sous caution d'une personne qu'une prévention place sous la main de la Justice. Cette mise en liberté a lieu pour le failli à qui le tribunal juge à propos de l'accorder avec ou sans caution : le débiteur contraignable par corps ne peut être arrêté, lorsqu'appelé comme témoin devant un tribunal, il est porteur d'un sauf-conduit; dans ce dernier cas la délivrance du sauf-conduit ne peut être faite par les juges de paix ni les tribunaux de commerce. Enfin, le prévenu d'un fait qui n'emporte qu'une peine correctionnelle peut (article

114 du God. d'inst. crim.) obtenir sa mise en liberté provisoire, moyennant caution solvable de se représenter aussitôt qu'il en sera requis. Cette mise en liberté peut être demandée et accordée en tout état de cause. — Dans l'ancienne législation, on appelait sauf-conduit certaine protection particulière accordée à une personne craignant pour sa sûreté. Voyez Assurement, t. II, p. 27, — et plus bas, au mot Sauvegarde.

SAUT, Voyez Leucade (saut de), t. IV, p. 321, et Précipiter, t. V, p. 114.

SAUVEGARDE. On obtenait anciennement des lettres de sauvegarde ou protection contre toutes entreprises de ceux qu'on regardait comme ses ennemis, ou dont les menaces faisaient craindre de leur part quelque danger. La sauvegarde pouvait être accordée par le roi ou par les juges, soit royaux, soit des seigneurs. L'infraction de sauvegarde et d'assurance, dit Loisel, jurée par la coutume de France, mérite la mort. Sauvegarde n'est pas enfreinte par parole, mais par faits. Presque toutes les coutumes, notamment celle de Chaumont, ordonnaient au juge de l'accorder sur le serment de la partie qui la demandait. Cet usage, né dans les temps affreux où la féodalité engendrait des guerres privées continuelles, se perpétua jusqu'au dernier siècle. On commença pourtant, à cette époque, à regarder les dispositions coutumières comme tombées en désuétude et ayant cessé à ce sujet d'être obligatoires; on trouve même des arrêts de Cours de parlement, qui cassent des sentences de bailliages qui avaient accordé des sauvegardes suivant les coutumes. - On appelait aussi sauvegarde une plaque de fer apposée sur la porte d'une maison, et sur laquelle étaient les armes du roi ou de quelque seigneur, avec ce mot sauvegarde; ce panonceau servait de signe extérieur pour annoncer la protection dont jouissait le maître de la maison. Voyez Assurement, t. II, p. 27. — C'est une coutume en Écosse, autorisée par les lois, que les particuliers qui ont quelque raison de se défier de la mauvaise volonté d'un voisin, demandent et obtiennent du magistrat un acte de sauvegarde nommé sentence de sûreté. L'effet de cet acte est tel, que ce voisin suspect est res-ponsable, pour lui et les siens, de tout le mal qu'on pourrait faire au plaignant, de façon qu'il est obligé de lui donner caution. Il faut ajouter cependant que cet usage n'est en vigueur que parmi le bas peuple. — Aujourd'hui la sauvegarde en France se réduit à obtenir de l'autorité de porter des pistolets et armes blanches pour sa défense personnelle. On l'obtient sur des motifs plausibles et un certificat de moralité et de domicile.

SAUVETAGE, recueillement du corps et des agrès d'un bâtiment naufragé et des objets composant sa cargaison. Il s'était établi anciennement, sur toutes les côtes de la mer, un droit barbare qu'on appelait droit de naufrage, en vertu duquel on s'emparait des effets de ceux qui avaient le malheur de faire naufrage sur des côtes étrangères. Les peuples du Nord surtout, resserrés dans des bornes étroites et livrés à tous les besoins, mirent particulièrement en usage ce genre de spo-

liation qui était pour eux une source de richesse. Il est constant qu'il fut pratiqué par les Romains eux-mêmes, qui plus tard reconnurent l'iniquité de pareils actes, et rendirent à ce sujet des lois répressives. Jusqu'au seizième siècle, les rois de France, trop peu puissans pour faire respecter leur autorité, voulurent en vain détruire ce brigandage. Louis IX, au lieu de punir le duc de Bretagne, qui exerçait à la rigueur le droit de naufrage, traita avec lui en 1231, pour l'engager à y renoncer. Vers ce temps-là parurent les réglemens fameux, connus sous le nom de Jugemens d'Oléron, qui, faits pour certains parages, furent ensuite généralement adoptés. Ils consacrèrent le droit des naufragés sur leurs effets, et ordonnèrent qu'ils fussent rendus. La première loi que nous ayons sur cette matière est l'ordonnance de François I<sup>er</sup>, du mois de février 1543. Par l'art. 1<sup>er</sup> du titre 9 du liv. 4 de cette loi, ce prince déclare qu'il met sous sa protection et sauvegarde « les vaisseaux, leurs équipages et chargemens qui auront été jetés par la tempête sur les côtes du royaume, ou autrement y auront échoué, et en général tout ce qui sera échappé du naufrage. » La réclamation des effets devait être faite dans l'an et jour. — Plusieurs ordonnances subséquentes apportèrent quelques variations dans cette partie, mais toutes confirmèrent les désenses de piller les effets naufragés. L'art. 6 de l'ordonnance de 1681 portait que, dans le cas de pillage des essets naufragés, les officiers de l'amirauté devaient procéder par voie d'information et faire le procès aux coupables,

à peine d'interdiction de leurs charges, et de ré-pondre en leurs noms des pertes et dommages envers les intéressés. L'article 16 défend aux mêmes officiers de se rendre adjudicataires directement ou indirectement des essets naufragés, à peine de restitution du quadruple et de privation de leurs charges. La loi de François Ier voulait (art. 2) que ceux qui attentent à la vie et aux biens des naufragés sussent punis de mort, sans qu'il pût leur être accordé aucune grâce. — Le 10 janvier 1770, Louis XV donna une déclaration dans le but de rendre uniforme la manière de procéder en cas de naufrage. Elle n'innove en rien de ce qui regarde la pénalité, et s'en réfère, pour cette partie, à l'ordonnance du mois d'août 1681. Il est à remarquer que cette déclaration de 1770 reconnaît encore, par son dernier article, les droits des seigneurs; ces droits ne furent abolis complétement que par la loi du 4 août 1789, et celles qui la suivirent. — Le titre 7 de la loi du 22 août 1791, relative aux douanes, soumettant aux droits qui portent ce nom les marchandises provenant de bris et naufrages, s'occupe de leur conservation, et porte (art. 7): Ceux qui seront trouvés par les préposés de la régie, saisis de marchandises naufragées enlevées sans être porteurs d'une permission, seront par eux arrêtés et conduits à la maison d'arrestation... Le procès-verbal sera remis, dans le jour, au juge de paix le plus prochain. Cette loi répartit entre les tribunaux de commerce et les juges de paix les fonctions qui étaient ci-devant attribuées aux officiers de l'amirauté. Un arrêté du gouvernement, du 17 floréal an 9, borna les fonctions des juges de paix à la poursuite des crimes et délits en concurrence avec les autres officiers de police judiciaire. — Les peines afflictives prononcées par l'ordonnance de 1681 ont été abrogées par les dispositions du dernier article du Code des délits et des peines, du 25 septembre 1791, auquel se réfère l'arrêté du Directoire exécutif, du 27 thermidor au 7, qui, bien que mo-difié par celui du 17 floréal au IX, ne laisse pas d'être obligatoire au fond, et principalement pour les dispositions pénales. Les voici : le défaut d'avis donné par l'individu témoin d'un naufrage ou échouement est une présomption de complicité, dans le cas où il y aurait eu pillage ou enlèvement furtif d'effets naufragés. — Les coupables de délits seront arrêtés sur-le-champ, d'après l'ordre du juge de paix qui est tenu de se transporter, au premier avis, avec la force publique, sur le lieu du naufrage. Ils seront livrés ensuite aux tribunaux pour y être jugés suivant la rigueur des lois. — Dans le cas d'enlèvement furtif. le juge de paix, ou le fonctionnaire qui le supplée, commence immédiatement l'instruction et procède aux visites domiciliaires propres à constater la soustraction ou le recèlement des objets. - Si le pillage se fait à force et par attroupement, l'art. 7 de l'arrêté en rend la commune responsable, en rappelant la loi de l'an 4 sur les communes, et pour la répression du crime, il applique l'art. 39, 2° sect., t. 1, 2° partie du Code de 1791. Cet article est remplacé aujourd'hui par l'art. 440 du Code pénal, de 1810,

qui prononce la peine des travaux forcés à temps, et porte en outre que chacun des coupables sera condamné à une amende de deux cents francs à cinq mille francs.

SCALPAGE, genre de supplice particulier aux Indiens de l'Amérique septentrionale. Voyez Che-

veux, t. III, p. 256.

SCANDALE (peines de). Voyez BANQUEROUTE, t. II, p. 315, et Pierre de scandale, t. V, p. 72.

SCAPHISME, supplice en usage chez les anciens Perses. C'est le même que Rollin (dans son Hist. anc.) appelle le supplice des auges. Le mot scaphisme signifie en grec un vaisseau creux, et, par similitude, une auge. Voyez Auges (supplice des),

t. II, p. 84.

SCEAU. La contrefaçon du sceau de l'État et l'usage de ce sceau contrefait sont punis de mort par l'art. 139 du Code pénal. — S'il s'agit du sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce, la peine est la réclusion (142), accompagnée de l'amende et de la marque (164, 165). — Le carcan et l'amende sont prononcés contre ceux qui, s'étant indûment procuré de vrais sceaux, timbres ou marques, en auraient fait un usage contraire aux intérêts de l'État, d'une autorité quelconque ou d'un établissament particulier (145, 164). Voyez Révélation, t. V, p. 281.

SCELLE. Voyez Brb de scellé, t. III, p. 94.

SCIILAG (la), sorte de flagellation fort en usage en Allemagne comme châtiment militaire. En 1827, un déscrieur autrichen, au moment d'être pendu, 534 SCIER.

à Gratz, se débattit violemment en proférant des injures atroces contre d'augustes personnages; on le fit alors descendre de l'échafaud, et, après lui avoir administré cinquante coups de schlag, on acheva l'opération que cet incident avait inter-

rompue.

SCIER. Le supplice de la scie, qui consiste à partager le corps d'un criminel au moyen de l'instrument auquel on donne ce nom, paraît avoir été en usage chez plusieurs peuples et même jusque dans les temps modernes. — On lit dans les livres des Juifs, que David fit condamner à ce supplice les Ammonites de Rebbath qui avaient maltraité ses envoyés. Les mêmes livres rapportent que le prophète Isaïe fut, par ordre du roi Manassé, scié par le milieu du corps depuis la tête jusqu'au bas du tronc : on ajoute que ce fut avec une scie de bois. Quelques-uns pensent que ce prophètefut déchiré avec certains rouleaux de bois armés de pointes de fer, et que l'on a improprement appelés scies. Cependant saint Paul, dans un passage de ses épîtres, rappelant ce sait, s'explique de saçon à désigner clairement une scie telle que celles dont on se sert pour scier le bois. - Ce supplice est ordinairement infligé, en Perse, aux empoisonneurs. L'histoire a conservé la mémoire d'un tyran de ce royaume, nommé Gemsched, qu'un prince arabe détrôna et fit scier en deux. — Le même usage est pratiqué à Siam, etl'on prétend qu'il l'était encore en Suisse dans le dernier siècle. — On ne sera pas étonné qu'il ait été employé à Maroc. En 1705, un alcayd, nommé Nélec, accusé de complicité dans la révolte de Muley-Mahamet, mais dont le vrai crime était d'avoir tranché la tête à un parent de la reine, fut condamné à être scié en deux. Mélec marcha au supplice la pipe à la bouche avec un courage qui ne se démentit pas au milieu des tourmens et des douleurs qu'il dut ressentir lorsque le fatal instrument lui eut partagé le corps depuis le bas jusqu'au dessus du nombril : il demanda alors un peu d'eau qui lui fut refusée, et l'exécuteur continua son affreux ministère jusqu'à ce que la scie eût divisé totalement en deux parts le corps du patient et la planche sur laquelle il était fixé.

SCRIBES, mot qui répond à celui d'écrivains. Chez les Juifs on donnait ce nom à des espèces de docteurs qui se divisaient en trois classes : les scribes du sanhédrin, qui n'étaient que des greffiers de ce tribunal; les scribes de la loi, dont les décisions étaient exécutées à l'égal de la loi elle-même, et les scribes du peuple, véritables magistrats prononçant des sentences dans les affaires privées et contre les coupables de délits.

SCULPTEUR. Voyez Peintres, t. V, p. 44.

SÉANCE aux prisons. On nommait ainsi les visites que le parlement de Paris faisait à la Conciergerie et aux autres prisons pour vider les demandes en liberté. Ces visites avaient lieu quatre fois l'année, la veille des principales fêtes. Voyez Redde.

SECOURS. L'art. 475 du Code pénal, n° 12, punit d'une amende de six à dix francs ceux qui, le pouvant, ont refusé ou négligé de faire les tra-

vaux, le service ou de prêter le secours dont ils ont été requis, dans les accidens tels que tumulte, naufrage, inondation, incendie, etc.

SECRET. Voyez Révélation, t. V, p. 280.

SECRET (mettre au). Que l'inquisition ait employé cet usage barbare de séquestrer entièrement un prévenu, sans permettre aucune communication avec lui; et de le laisser ainsi souffrir le plus cruel abandon dans un cachot obscur, humide et infect, un pareil acte est conséquent aux principes de cruauté réfléchie qui ont constamment guidé les membres de ce prétendu tribunal. On ne s'étonnera pas que récemment encore il en ait donné un exemple dans la personne de don Louis Urquijo, premier ministre de ce pays, qui joignait à un grand savoir l'indépendance des idées et le goût de la philosophie. Appelé par Charles IV à la tête des affaires, Urquijo employa tous ses efforts à extirper les abus et à détruire tout ce qui s'opposait au progrès des lumières. A la mort de Pie VI, il sit rendre un décret qui, restituant aux évêques d'Espagne les droits usurpés sur eux par la cour de Rome, affranchissait ainsi la Péninsule de la dépendance du Vatican. Un pas aussi hardi fit craindre à l'inquisition sa destruction prochaine; le décret en était dressé. Le génie de l'intrigue en empêcha la publication et obtint la disgrâce du ministre. Urquijo fut enfermé dans des cachots humides et tenu au secret le plus rigoureux jusqu'au moment de l'abdication de Charles IV : il est mort à Paris en 1817. — Mais, s'il est pour ainsi dire convenable qu'un tribunal de persécu-

tion ordonne de pareils traitemens, ou que l'arbitraire établi par l'ancienne législation de France les comportât, devrait-on les voir également employés au XIX° siècle? Rien cependant n'est plus certain que cet abus, et rien n'est plus illégal. L'article LXXXII de l'acte constitutionnel du 13 décembre 1799 (22 frimaire an 8) porte: «Toutes les rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes.» Cette disposition n'est point abrogée, et le Code d'instruction criminelle ne permet (art. 614) de resserrer plus étroitement le prisonnier et de l'enfermer seul que lorsqu'il use de menaces, injures et violence envers les gardiens ou les autres prisonniers. — Voici cependant ce qu'on nomme le secret, espèce de torture donnée arbitrairement et pour laquelle on ménage des cachots particuliers dans les constructions nouvelles de prisons (1829): je tire cette description de l'ouvrage de M. Berenger, De la justice criminelle en France, etc., titre II, ch. 1er, § 9. — «L'homme soumis à ce genre de torture est ordinairement jeté dans un cachot étroit, qui le plus souvent est humide, pavé en pierres, et dont l'air ne se renouvelle qu'avec une extrême difficulté. Ce cachot ne reçoit un faible rayon de lumière qu'au moyen d'un soufflet de bois adapté à une fenêtre grillée. — On y place pour tout meuble un méchant garde-paille; on n'y trouve nulle table, nulle chaise, en sorte que le prisonnier est obligé d'ore constamment ou couché ou debout. On ne lui permet la lecture d'aucun livre. La faible con-

solation d'écrire ses pensées lui est même refusée. Seul avec ses sombres réflexions, et le plus souvent au milieu d'une obscurité profonde, il ne trouve rien qui puisse le distraire de ses anxiétés. Un baquet placé auprès de lui sert au soulagement des besoins de la nature, et contribue, par l'odeur infecte qu'il exhale, à rendre ce séjour insupportable. — A toutes les heures du jour et de la nuit, on est réveillé par la bruyante vigilance d'un guichetier, qui, prive de toute sensibilité, ne respecte ni repos, ni douleur, agite avec fracas ses clefs et ses verroux..... - Du pain, souvent en petite quantité, est toute la nourriture de ce malheureux; et il n'est pas rare que, dans certaines occasions, on oublie à dessein de la lui donner, afin de diminuer ses forces. On ne lui laisse ni couteau ni instrument quelconque; et c'est le guichetier qui prend le soin de diviser ses alimens. De temps en temps on le sort de cet horrible lieu, pour le conduire devant un juge interrogateur; mais ses souvenirs sont confus, il se soutient à peine, et après plusieurs interrogatoires, c'est un miracle si l'incohérence de ses réponses ne forme pas des contradictions, dont on fait ensuite contre lui de nouveaux chefs d'accusation. - Rentré dans la prison, et s'il n'a pas rempli l'attente du juge, le concierge a ordre de redoubler de rigueurs. Ainsi quelquefois, lorsque l'horreur de la solitude n'a rien pu sur une ame fortement trempée, on substitue à ce traitement un autre genre de supplice. La lumière éblouissante d'un réverbère remplace l'obscurité; la lueur est tournée

sur le grabat du prisonnier, lequel, pour éviter son éclat incommode, est obligé de tenir ses yeux affaiblis constamment fermés. -- Pendant ce temps. un agent de police, placé à l'autre extrémité du cachot et assis devant une table, l'observe en silence; il épie ses mouvemens; il ne laisse échapper aucun de ses soupirs sans en prendre note; il recueille les paroles et les plaintes que la douleur lui arrache; il lui ôte la dernière consolation qu'on ne peut refuser à un infortuné, celle de gémir seul. - Heureux le prisonnier si ces agens mercenaires, qui se succèdent pour le surveiller, ne mentent jamais à leur conscience et à la vérité! Le temps pendant lequel on est soumis à ce régime n'a point de mesure; il est à l'arbitraire du magistrat. Tel y a été laissé cinq cent cinquantedeux jours, tel autre trois cent soixante-douze, tel autre cent un. Après ce traitement, ce n'est plus un homme, c'est un spectre, c'est un cadavre. qui a souvent perdu jusqu'au sentiment de la douleur. — Enfin lorsqu'un accusé est condamné à la peine capitale, si on espère en obtenir quelque révélation, on le soumet à de nouveaux tourmens qui doivent toujours produire leur effet, puisqu'ils sont exercés sur un corps qui n'a presque plus de vie. » — N'est-ce pas là en réalité le rétablissement de la question préparatoire et de la question préalable? Il faut espérer que la société royale des prisons, que préside le Dauphin, pourra. avec un tel appui, faire cesser un abus aussi criant et aussi déshonorant pour notre siècle.

SÉDITION, révolte, soulèvement des sujets ou

subordonnés contre le prince ou chef, soit pour résister à ses ordres, crus injustes, soit pour obtenir le redressement de griefs et de vexations exorbitans. Les causes les plus ordinaires de séditions ont toujours été la tyrannie, les innovations en matière de religion et les persécutions contre les novateurs, la pesanteur des impôts, le mépris des droits de la nation, et la création de priviléges en faveur de quelques-uns au préjudice du grand nombre, le mauvais choix des ministres, la cherté des vivres, etc. Dans tout gouvernement où les sujets manquent d'un moyen légal pour présenter utilement les plaintes qu'ils ont à faire contre l'administration, la sédition, dans certains cas, loin d'être un crime, devient un droit et un devoir comme celui de la défense personnelle. Il est donc du plus grand intérêt et pour les souverains et pour ceux qui, placés aux sommités sociales, ont tout à perdre dans les séditions, que la constitution du gouvernement prête autant que possible à ce que les sujets de mécontentement se résolvent en explications et en concessions pacifiques; c'est là qu'après trois ou quatre mille ans d'erreurs on en est ensin venu dans quelques pays. On a lieu de s'étonner que, dans plusieurs autres, la plus forte opposition à l'établissement d'un parcil système vienne précisément de ceux qui en retireraient le plus grand avantage : cela ne s'explique que par l'influence des castes qui cherchent leur honteux profit dans le malheur commun, et leur élévation dans l'affaiblissement et la servitude des souverains et des peuples. - La sé-

dition réputée crime est le seul entre tous dont le succès change la nature et assure l'impunité; mais ce succès toujours imparfait livre bientôt les rebelles à la vengeance de ceux qu'ils ont bravés. Les faux traités, les fausses amnisties, la séduction des chefs, etc., désarment les masses, et tout le sang versé n'est qu'un nouveau motif d'en verser encore. — La rébellion n'a eu de véritable succès que lorsqu'une nation entière a fortement voulu se soustraire au joug d'une autre, comme la Hollande et les États-Unis d'Amérique. Alors, comme l'écrivait Franklin, ceux qu'on nommait rebelles, au premier pas, ne sont plus tard que des indépendans, et enfin, un nouveau peuple à qui il scrait ridicule de reprocher le crime de sédition. —Il n'en est pas de même des révoltes partielles ou de celles qui ont mal réussi : celles-ci amènent les massacres, les proscriptions, les décimations, les supplices. — L'histoire des séditions et des maux qui les ont suivies est presque toute celle que nous ayons. Je n'entreprendrai pas de la retracer. — Quant à la peine attachée à ce crime, elle a toujours été capitale, au moins pour les chefs; la confiscation des biens l'accompagnait, et dans plusieurs pays on rasait les maisons des coupables. — Dans quelques États despotiques, les rebelles étaient punis par des supplices recherchés qui se trouvent rapportés dans cet ouvrage aux mots qui les désignent. Voyez Alarme (fausse), t. I, p. 234 et la note; Complot, t. III, p. 249; Coupé en morceaux, t. III, p. 298; Décimation, t.

III, p. 336; Proscription, t. V, p. 151; Révolte,

t. V, p. 283; Scier, t. V, p. 554.

SEDUCTION (CRIME DE). Les lois pénales le considèrent dans trois cas, suivant la qualité des personnes envers lesquelles la séduction est employée. - La séduction d'une fille ou d'un fils de famille était regardée, sous l'ancienne législation, comme un rapt. Voyez ce mot, t. V, p. 225, et Pendaison, t. V, p. 50, 56. La séduction simple sans violence, ou abus d'autorité, et hors le cas d'attentat public à la pudeur, n'est point punie par la loi française actuellement en vigueur. Elle ne prononce que dans le cas d'enlèvement. - La séduction d'un fonctionnaire public a été traitée aux mots Corruption et Prévarication. Voyez le premier, t. III, p. 293, et le second, t. V, p. 141. - Enfin une troisième espèce de séduction est celle des témoins: on la nomme subornation. Voy. au mot Temoin.

SEIGNEUR. La moindre injure, la plus légère offense dont un vassal se rendait coupable envers son seigneur, était autrefois sévèrement punie. De grosses amendes et la perte totale des biens mouvans étaient la suite ordinaire des procès intentés à ce sujet. Un arrêt du 31 décembre 1556 confisque le fief d'un particulier pendant sa vie, pour avoir donné un démenti à son seigneur, et le condamne de plus à l'amende honorable. On retrouve plusieurs arrêts du même genre. Quant aux derniers outrages, la peine allait jusqu'à être tenaillé vif. Voyez Félonie, t. IV, p. 63; Roturier, et Serf.

SEIN TORDU. J'ai plus d'une fois remarqué cette bizarrerie des hommes de s'infliger des peines volontaires et de se martyriser eux-mêmes. La superstition est la source ordinaire de ce genre de folie. On a vu, en 1731, lors des ridicules momeries faites au cimetière de Saint-Médard sur le tombeau du diacre Paris, l'atrocité la plus révoltante se joindre aux convulsions ou gambades par lesquelles avait commencé ce pélerinage. De jeunes filles, entre autres supplices qu'elles subissaient volontairement, se faisaient tordre les mamelles avec des pinces de fer, jusqu'au point de fausser les branches de cet instrument.

SEIN ÉCRASÉ. Voyez Coffre, t. III, p. 245.

SEL. La peine de mort était autrefois prononcée par les ordonnances contre les voituriers qui volaient le sel dont on leur avait confié la conduite pour la fourniture des gabelles.

SELLE DE CHEVAL (PORTER UNE). Voyez.

Parties naturelles, t. V, p. 29.
SÉMINAIRES (PETITS). Napoléon, en rétablissant le culte catholique en France, autorisa les évêques à former non-seulement des séminaires ou colléges de jeunes gens destinés à la prêtrise et étudiant à cet effet la théologie, mais encore d'y adjoindre dans les grandes villes des colléges accessoires où l'on enseignait les humanités et dirigeait l'esprit des élèves vers le sacerdoce. Deux ordonnances récentes du 16 juin 1828 les ont mis sous la dépendance immédiate de l'Université, en laissant la nomination des directeurs aux évêques; mais sous l'obligation expresse que ces directeurs fourniront une déclaration authentique qu'ils adhèrent aux fameux articles de la déclaration du clergé de 1682, et qu'ils ne font pas partie d'une société religieuse non autorisée par les lois. On a dit que plusieurs de ces écoles sont restées fermées pour non-exécution de ces ordonnances. Mais il paraît que le ministère n'y a pas tenu la main

aussi rigoureusement qu'on s'y attendait.

SELLETTE, petit siége de bois, sur lequel autrefois l'accusé était assis, lorsqu'il subissait le dernier interrogatoire dans une affaire où les conclusions du ministère public tendaient à une peine afflictive. Cela se pratiquait ainsi tant en première instance que sur l'appel, au lieu que dans les premiers interrogatoires, l'accusé devait être seulement debout et tête nue. Quand les conclusions ne tendaient pas à une peine afflictive, l'accusé subissait le dernier interrogatoire debout derrière le barreau et non sur la sellette. — On ne dit plus aujourd'hui la sellette, mais le banc des accusés; la distinction faite anciennement a lieu encore jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que, lorsque l'accusé est libre sous caution, ou placé seulement sous le poids d'un mandat de comparution, il est assis à l'audience sur un banc particulier et hors de la compagnie d'un gendarme; mais non derrière le barreau comme autrefois.

SÉNÉCHAL. L'autorité de cet officier pouvait être comparée à celle du bailli ou juge royal. Voyez Bailli, t. 11, p. 248. — Le sénéchal connaissait des appellations des jugemens des prévôts royaux et des hauts justiciers, des cas royaux, etc. Les appels de leurs sentences se relevaient aux parlemens. Les sentences, proclamations et actes de justice étaient intitulés du nom de cet officier, et c'est lui qui était spécialement chargé de l'exécution des ordonnances du roi dans l'étendue de la juridiction qu'on nommait sénéchaussée.

SENTENCE. On nommait ainsi anciennement les décisions des juges et tribunaux inférieurs : elles portent aujourd'hui le nom de Jugemens.

Voyez Jugement, t, IV, p. 254.

SENTENCE DE SURETÉ. Voyez Sauvegarde. SENTENCES contre les animaux. Voyez Animaux, t. I, pag. 338 et suiv.; Bestialité, t. II, p. 420.

SÉPARATION. Voyez Divorce, t. III, p. 413;

RÉPUDIATION, t. V, p. 272.

SEPULTURE (PRIVATION ET REFUS DE). La privation de la sépulture a été considérée chez plusieurs peuples comme une infamie et décernée comme peine. — En Chine, où la décapitation est la peine la plus infamante, par la haute idée que les Chinois ont de la conservation du corps dans son entier, les criminels qui ont subi cette exécution demeurent privés de la sépulture : leurs parens n'ont d'autre ressource que d'acheter, à grand prix, les restes du supplicié, et de recoudre le plus proprement possible la tête au tronc dont elle a été détachée. - Les Spartiates blessés par derrière étaient déclarés infâmes par les lois de Lycurgue et privés de la sépulture. C'était aux mères elles-mêmes que ce sévère législateur avait donné la charge de reconnaître les blessures de

leurs enfans, et de juger si elles étaient de nature à mériter au mort l'infamie ou les honneurs funèbres. - Chez les Juifs ni chez les Romains, personne, pas même les criminels, ne pouvait être privé de la sépulture. Les derniers l'interdisaient seulement dans l'intérieur de la ville, usage qui avait existé au commencement de la république. - Le privilége de l'inhumation intérieure fut accordé à la seule famille des Claudius et à celle de Publicola. Un édit d'Adrien, à ce sujet, veut que les contrevenans et les magistrats qui n'y auraient pas porté empêchement, fussent condamnés à une amende de quatre pièces d'or, que le lieu de la sépulture fût confisqué et profané, et qu'on exhumât le corps ou les cendres de celui qu'on y aurait enseveli. Cette ordonnance fut renouvelée par Dioclétien et Maximien, l'an 200 de l'ère chrétienne. -On trouve la privation de sépulture prononcée dans les anciennes lois de France, en certains cas. Henri IV, au commencement de 1609, admonété, dit Bassompierre, par les prédicateurs, rendit contre les duellistes un édit sévère, dont une des dispositions privait les coupables de la sépulture. -Le fanatisme religieux a donné de nombreux exemples de cette barbarie honteuse et absurde à la fois. Le plus remarquable, sans doute, est celui que nous offre l'histoire de l'empire d'Allemagne. L'empereur Henri IV, après avoir étonné l'Europe par ses victoires et sa magnificence, mourut à Liége, en 1106, victime de l'ambition des papes Grégoire VII et Urbain II. Ce dernier sit exhumer le corps de l'empereur, et le laissa pendant cinq ans privé de la sépulture, jusqu'à ce qu'Henri V réparât cet affront, et réunît le corps de son père à ceux de ses ancêtres, dans leur tombeau érigé à Spire. — Après les papes, de simples, curés se sont souvent permis de refuser la sépulture. On a vu ce scandale trop fréquemment renouvelé en France dans les derniers siècles et même récemment. Je ne rappellerai point ici ces faits nombreux : qui ne connaît la honte des funérailles de Molière et d'autres acteurs célèbres, dont plusieurs avaient fait aux églises des aumônes qu'on avait trouvées bonnes, malgré la qualité des donateurs? On refusait la sépulture à Voltaire, et l'on prétendait en même temps qu'il s'était converti. Ce refus, motivé sur la damnation présumée d'un chrétien, est l'acte le plus contraire à l'esprit de la religion; il était en outre, sous l'ancien régime, une véritable prévarication dans l'ordre civil, puisque les curés étaient alors chargés des registres et actes constatant les décès et inhumations. Aujourd'hui que, malgré les efforts d'une secte régicide, les deux pouvoirs de l'Église et de l'État, déjà séparés par les lois, paraissent devoir continuer à l'être, on ne peut considérer le refus des cérémonies comme un véritable refus de sépulture. Cependant le nom seul de chrétien, indépendamment de la vie d'un individu, semble devoir obliger le prêtre à remplir à son égard les devoirs de son ministère : aux yeux d'un homme raisonnable, un refus en pareil cas sera toujours une honte et un délit moral, et aux yeux du vrai chrétien, une transgression de la loi de

Dieu, qui, selon l'Évangile, est toute dans la charité. Mais l'autorité doit-elle intervenir dans un débat de cette nature, et employer des mesures coercitives ou répressives? L'affirmative est certaine en droit, car un fait pareil peut être considéré comme une injure. La seule objection qu'on pourrait faire consisterait à dire que ce serait empiéter sur le pouvoir spirituel, et que d'ailleurs le scandale en serait plus grand. On ne pensait pas ainsi dans un temps où le clergé jouissait d'une amplitude de droits même exorbitans : on allait jusqu'à ordonner l'administration de tous les sacremens. Par arrêt du 15 février 1759, le sieur Alexis Lenoir, curé de Translay, près d'Abbeville, fut condamné à payer 300 liv. de dommages-intérêts à François Prézé, laboureur, son paroissien, pour lui avoir refusé la communion, lorsque celui-ci s'était présenté à la sainte table pour la recevoir. Le même fit défenses au curé de récidiver, sous peine de punition exemplaire, et permit à Prézé de faire imprimer l'arrêt. Les registres de la Tournelle fournissent, à la date du 19 mars 1755, un autre arrêt confirmatif d'une sentence condamnant, pour refus de sépulture, le curé de Saint-Vrain, paroisse des environs de Corbeil, aujourd'hui département de Seine-et-Oise. Voici quels étaient les faits: Jean-Alexandre Boileau, chirurgien à Saint-Vrain, était mort sans avoir voulu, à ses derniers momens, mettre sa conscience en état; il avait résisté opiniâtrément aux instances de son curé, qui s'était présenté chez lui pour l'exhorter à se confesser : il était notoire dans la commune qu'il

n'avait pas approché des sacremens depuis nombre d'années, mais seulement qu'il avait assisté aux offices. Lorsqu'il fut question de faire son enterrement, le curé déclara que Boileau était mort en état de réprobation, et ne voulut point lui accorder la sépulture ecclésiastique. Sur la plainte des enfans Boileau, intervint une sentence qui condamna le curé : celui-ci en appela, et la Tournelle ordonna définitivement la rédaction et l'inscription du procès-verbal d'inhumation sur les registres, aux frais du curé; l'arrêt ajoute : « Comme aussi, dans un mois, il (le curé) fera célébrer une messe haute de requiem pour ledit Boileau, en payant les honoraires dus à cet égard, laquelle messe sera annoncée au prône qui la précédera. Le curé de Vrain demeure condamné en 100 liv. de dommagesintérêts par forme de réparations civiles, et en tous les dépens. » Il est douteux qu'un parcil arrêt fût rendu aujourd'hui, et cependant le clergé est salarié par l'État. Comme on crierait à la persécution en voyant de pareilles condamnations, dans un moment où l'on trouve attentatoires aux droits du clergé des ordonnances qui tendent à empêcher que des jésuites soient chargés de la direction des petits séminaires!

SEQUESTRATION DE PERSONNES. Voyez Arrestation, t. 1, p. 425; Détention, t. III, p. 388;

LIBERTÉ INDIVIDUELLE, t. IV, p. 324.

SÉQUESTRE. Voyez Otages, t. V, p. 10; Ré-

BELLION, t. V, p. 105.

SERF, SERVITUDE. Le serf, en latin servus, était en France une personne assujettie à certains

droits et devoirs serviles envers son seigneur. L'état des serfs était mitoyen entre celui de la liberté et de l'esclavage. — Sous la première et la seconde race des rois de France, il y avait des esclaves comme chez les Romains. Voyez Esclaves, t. IV, p. 9. Mais ces servitudes personnelles furent abolies peu à peu ou du moins mitigées sous la seconde race; et comme il y avait chez les Romains certains esclaves qui étaient attachés à la culture d'un fonds particulier et que l'on appelait adscriptitios glebæ, lesquels cultivaient le fonds à volonté movennant une redevance sixée en nature de fruits, de même, en France, la plupart des gens de la campagne furent serfs de glèbe, c'est-à-dire attachés au fonds qu'ils cultivaient de manière qu'ils n'en pouvaient être séparés, à peu près comme aujourd'hui les bœuss, chevaux et autres bêtes de somme font partie de l'immeuble à l'exploitation duquel ils sont destinés. - Les bâtards et les aubains (étrangers non naturalisés) étaient serfs du roi. Vers le commencement de la troisième race, les rois affranchirent plusieurs communautés d'habitans auxquelles ils donnèrent des chartes de commune ou permissions de s'assembler. Louis VI, dit le Gros, Philippe-le-Bel, en 1296, et Louis Hutin, en 1315, affranchirent tous les sers de leur domaine, moyennant finance. Quelques seigneurs imitèrent cet exemple; mais d'autres ne consentirent jamais à cet affranchissement, en sorte qu'au XVIIIe siècle il était encore resté des vestiges de cette honteuse servitude. En 1775, la Franche-Comté était encore soumise à ce régime, de telle sorte que des moines

de l'abbaye de Cheseri obtinrent, à cette époque, un arrêt du parlement de Besançon confirmatif de leurs droits seigneuriaux sur les habitans de la vallée de Cheseri, qui furent déclarés serfs du chapitre. — Dans quelques pays, les hommes étaient serfs de corps, c'est-à-dire que leur personne même était serve, indépendamment de leurs biens; ils ne pouvaient se délivrer de la servitude, même en abandonnant tout à leur seigneur. Celui-ci pouvait les revendiquer en tous lieux; aussi les appelait-on serfs de corps et de poursuite. En d'autres pays, les serfs n'étaient réputés tels qu'à cause des héritages qu'ils tenaient du seigneur à cette condition; ces sortes de serfs sont ceux que l'on appelait main-mortables ou mortaillables. — Les serfs devenaient tels de quatre manières: 1º par la naissance; l'enfant, né dans un lieu main-mortable, suivait la condition de son père; 2° par convention, lorsqu'un homme franc allait demeurer en lieu de main-morte et y prenait un meix ou ténement; 5° par le seul domicile, lorsqu'il avait une durée d'an et jour, et par le paiement sait au seigneur de droits dont on pouvait méconnaître l'origine; 4° enfin par le mariage. La femme franche qui se mariait à un serf était réputée de même condition que lui. — Je ne donnerai pas ici le détail de toutes les charges et empêchemens qu'entraînait la servitude; il suffira de dire que la plus donce, celle des biens, ôtait aux serfs la faculté d'aliéner leurs héritages et même de disposer de leurs biens mobiliers par testament, sans le consentement de leur seigneur, ce qui faisait dire d'eux: Vivunt liberi,

moriuntur ut servi: leur vie est celle d'un homme libre; la mort les retrouve esclaves. Mais comment, dit Voltaire, un seigneur établissait-il son droit de main-morte? comme une rente de 4 deniers, par son terrier. — Sous le règne de Louis-le-Jeune, les communautés prouvaient souvent par le duel qu'un tel village était leur serf. Voyez Affranchissement, t. I, p. 153 et suiv.; Esclaves, t. IV, p. 1; Seigneur, t. V, p. 342; Servitude.

SERGENS. Autrefois, dit Ducange, on entendait par le mot sergens toute espèce de serviteurs, ainsi que l'emporte son étymologie latine tirée du mot serviens. On donna particulièrement ce titre à tous les nobles qui suivaient les chevaliers à la guerre et qu'on nomma depuis écuyers. Le nom de sergens fut donné par Philippe-Auguste aux gentilshommes qu'il attacha à la garde de sa personne, à son retour de la Terre-Sainte. Ces sergens d'armes (c'était leur titre) étaient de plus chargés de mettre à exécution les mandemens et commissions du roi, des princes, seigneurs et autres dont ils relevaient, car les seigneurs eurent aussi leurs sergens. Enfin les Cours de justice nommèrent ainsi les officiers ministériels chargés de signifier les exploits et d'exécuter les jugemens. Il y eut des sergens extraordinaires, près les lieutenans-criminels, qui ne pouvaient sergenter que dans les affaires criminelles. Créés par Henri II, en 1552, ils furent supprimés depuis. Il est parlé, dans l'ancienne coutume manuscrite de Normandie, de sergens de l'épée, dont les fonctions se bornaient à l'exécution des criminels. Ils étaient établis, dit la coutume,

pour justicier les malfaiteurs, les gens diffamés de crime, avec le glaive de l'épée et autres armes. — Le mot de sergens paraît encore dans les mandemens qui terminent les jugemens et arrêts des cours et des tribunaux.

SERMENT, attestation solennelle de la vérité d'un fait ou de la promesse qu'on sera fidèle à une obligation, ou de la sincérité d'un témoignage. Voyez aux mots: Champion, t. III, p. 208; Duel, t. III, p. 424; Epreuve, t. III, p. 493; Parjure, t. V, p. 22; Preuve, t. V, p. 138; Purgation canonique, t. V, p. 184, et Témoin.

SERRURE. Sauval, dans ses Antiquités de Paris, fait mention de plusieurs redevances ridicules et humiliantes que les seigneurs de fiefs des environs de Paris exigeaient de leurs vassaux. Une d'elles consistait à venir, la veille de Noël, baiser la serrure ou le verrou de la porte du fief dominant.

SERRURIERS. Les ordonnances de police, des 8 novembre 1780 et 15 novembre 1781, pour éviter la fabrication des fausses clefs, défendaient aux ferrailleurs, sous peine d'amende, de limer ou altérer les clefs qu'ils achetaient, ou de les revendre séparément d'une serrure. Les serruriers ne pouvaient travailler ni faire travailler dans les derrières de leurs maisons, ni en aucuns lieux cachés, à peine d'amende et d'être punis suivant l'exigence des cas. — Le Code pénal actuel (art. 399) prononce la peine de l'emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de vingt-cinq à cent cinquante francs pour la contrefaçon ou l'altération des clefs. Si le coupable est un ser-

rurier de profession, il est puni de la réclusion, sans préjudice des peines encourues en cas de complicité.

SERVICE MILITAIRE. Voyez Déserteur, t. III,

p. 578, et Réfractaire, t. V, p. 251.

SERVIETTES. *Koyez* Fouet, t. IV, p. 105, 106. SERVITEURS à gages. *Voy*. Viol et Vol.

SERVITUDE (peine de la). « Nos rois, dit Beaumanoir, semongaient (appelaient) leurs sujets pour les batailles qui étaient contre la couronne. Ceux qui ne se rendaient pas à l'ordre devenaient serfs à toujours, eux et leurs hoirs. » Il y en avait autrefois beaucoup de cette espèce. Voyez Esclave, t. IV, p. 1, et Serf, t. V, p. 349.

SÉVICES, du latin sævitia, traitemens inhumains que l'on fait subir à quelqu'un. Ils sont une cause de divorce et de séparation entre époux. Voyez Blessures, t. II, p. 468; Cours, t. III, p. 502, et Divorce, t, III, p. 415.

SHÉRIF, magistrat de police et de justice en Angleterre. — Pour assurer l'exécution des lois dans chaque comté, à l'exception de celui de Wesmoreland et de la ville de Durham, évêché et principauté palatine, le roi, au terme de Saint-Michel, nomme pour chacun d'eux un shérif. Outre certaines fonctions politiques attribuées à ce magistrat, il est chargé de réprimer toutes (riots) émeutes populaires; de s'assurer de la personne des débiteurs, d'assister aux exécutions des criminels et de préserver leur personne des insultes de la populace. On peut en général considérer ses fonctions comme étant de deux sortes : minis-

térielles, attendu qu'il est obligé de faire exécuter toutes les sentences rendues par les cours de justice; judiciaires, en ce qu'il a personnellement, deux fois par an, le droit de tenir lui-même cour de justice. Le shérif est par excellence le magistrat en chef qui préside au maintien de la tranquillité et de l'ordre public dans toute l'étendue de sa juridiction.

SIBÉRIE, vaste pays désert à l'extrémité nord de la Russie, servant de lieu d'exil à certains criminels de cet empire. C'est le complément de la peine du knout, qui a remplacé la peine de mort depuis son abolition. Dans les villes où sont rassemblés les proscrits, les rigueurs du climat se joignent à celles des traitemens qu'on fait essuyer à ces malheureux. Voici ce qu'en rapporte un négociant étranger, condamné pour délit politique et exilé à Ciangut. « On y voyait le soleil, mais sans ressentir sa chaleur, et sans recevoir presque aucun secours de sa lumière; ses rayons tombant toujours obliquement, les habitans n'y doivent guère le jour qu'à la blancheur de la neige. En entrant, pour la première fois dans la ville, on. prend moins les bâtimens pour des maisons que pour des retraites de bêtes farouches. Quand nous y arrivâmes, les rues étaient désertes et aussi glacées que la campagne; il s'élevait seulement des toits une fumée épaisse, qui était la seule marque qui pût nous faire espérer d'y trouver des hommes... On nous condamna d'abord à être conduits dans les forêts voisines, pour passer le reste de notre vie à la chasse des bêtes sauvages dont elles

sont remplies..... On consentit enfin à me laisser vivre à Ciangut.... Mon supplice reçut ainsi quelque adoucissement, mais je n'en sus pas moins regardé par les habitans de Ciangut comme un criminel et un malheureux proscrit. On me déclara bientôt, de la part du gouverneur, qu'il fallait me disposer à expier mes crimes par d'autres châtimens. Ils étaient moins rigoureux, mais plus humilians..... Il était question, suivant l'usage des Moscovites, d'entrer dans la condition la plus opposée à celle où j'étais né, et où j'avais toujours vécu. Je l'avais exercée trente ans avec distinction. On m'annonça que j'allais être employé, dans le même état (le commerce), en qualité de crocheteur, obligé par conséquent aux emplois les plus vils et les plus pénibles pour gagner du pain, et soumis à l'autorité de quelques misérables qui avaient un empire absolu sur ceux qui étaient condamnés au même sort..... Cependant une considération cut la force de m'inspirer de la patience. Je ne fus pas long-temps à Ciangut sans y connaître cent personnes de distinction qui étaient plus à plaindre que moi par la distance de leur condition présente à celle dont elles étaient déchues. J'y vis des généraux d'armée réduits au métier de soldat; des juges du premier tribunal de Russie, forcés d'être toute leur vie exécuteurs de la justice; des seigneurs du plus haut rang devenus valets d'un bourgeois ou d'un fermier; enfin le renversement le plus insupportable de l'ordre de la société..... Ces compagnons d'infortune me témoignèrent une résignation extraordinaire à leur

mauvaise fortune. Peut-être faut-il attribuer cette constance aux sentimens aveugles de respect et de soumission que tous les Moscovites ont pour leurs souverains, c'est-à dire aux mêmes motifs qui portent les Turcs à tendre le cou, sans murmurer, au sabre ou au cordon des muets du grand-seigneur. Ils paraissent, en effet, persuadés, comme ceux-ci, qu'une sentence de mort, prononcée par le czar, est un passe-port assuré pour le ciel.» Il est douteux qu'un pareil fanatisme existe encore aujourd'hui. Voyez Exil, t. IV, p. 49, et Proscription, t. V, p. 158.

SIGNATURE. La peine des travaux forcés à temps est prononcée par l'article 400 du Code pénal français, contre ceux qui, par force, violence ou contrainte, auraient extorqué la signature ou la remise d'un écrit portant obligation ou décharge.

— Signature fausse. Voyez Faux, T. IV, p. 63.

SILENCE. Dans les anciennes assemblées des Gaulois, ceux qui étaient chargés de recommander le silence pouvaient, afin de se faire mieux obéir, couper une pièce des habits de ceux qui faisaient trop de bruit; et ils s'en acquittaient si bien, que souvent le reste devenait inutile.

SIMONIE, trafic des choses spirituelles ou qui y sont annexées, comme les sacremens, les fonctions ecclésiastiques, les bénéfices. Cette dénomination venait de Simon le magicien, que les Actes des apôtres disent avoir voulu acheter à prix d'argent le don des miracles. On distinguait quatre sortes de simonies : la réelle; lorsque le paiement avait été effectué; la conventionnelle, lorsque le prix

avait été convenu et non payé; la mentale, qui consistait à donner quelque chose de spirituel dans l'intention de recevoir quelque bien temporcl, et vice versa; enfin la confidentielle, qui avait lieu entre le pourvu d'un bénéfice, à la charge de rendre tout ou partie des fruits. Dans tous ces cas, le vendeur et l'acheteur étaient réputés tous deux simoniaques. — Les juges royaux ne pouvaient connaître de la simonie que lorsque ce crime se trouvait joint à quelque autre dont le jugement fût de leur compétence. — Les peines infligées au coupable étaient l'excommunication majeure, la privation du bénéfice acquis par simonie, et l'inhabileté à en posséder d'autres par la suite. La similar manufale privation par simonie, et l'inhabileté à en posséder d'autres par la suite. La similar manufale privation par simonie, et l'inhabileté à en posséder d'autres par la suite. monie mentale n'était pourtant pas sujette à ces peines. — Le milieu du XI° siècle était le règne de la simonie en France. Sous Henri I°, on voit, dans un concile tenu à Lyon, quarante-cinq évêques et vingt-trois autres prélats qui se reconnaissent publiquement coupables de ce crime, et renoncent à leurs bénéfices. — L'inquisition se servit souvent de l'accusation de simonie pour porter ses arrêts : la qualification de simoniaque était devenue de style, toutes les sois surtout qu'un ec-clésiastique était condamné.

SIPHILIS. Voyez Vérolés.

SOC DE CHARRUE. Quelques auteurs de légendes ont prétendu que l'empereur Henri II, successeur d'Othon III, éprouva la fidélité de sa femme Cunégonde, en la faisant marcher pieds nus sur neuf socs de charrue rougis au feu. Cette histoire, rapportée dans plusieurs martyrologes,

ne mérite pas de créance aux yeux des critiques éclairés.

SOCIÉTÉS SECRÈTES. Les initiations anciennes, seules sociétés secrètes antérieures au christianisme, ne paraissent, autant que nous pouvons les connaître, avoir eu qu'un but philosophique et religieux; du moins elles ne se lient ouvertement dans l'histoire à aucun mouvement politique. La première qui prit ce caractère fut le christianisme lui-même qui porta dès son origine le nom d'Ecclesia, église, assemblée, société. Cachés d'abord dans des grottes, insultant fréquemment la majesté impériale, lacérant les édits, renversant les statues des princes et des divinités de l'empire, marchant enfin à une révolution générale désignée déjà dans les livres sacrés des Juifs et dans l'opinion alors reçue que le Messie devait régir les nations, les premiers chrétiens préparaient dans leurs assemblées obscures et mystérieuses le triomphe temporel de leur cause et les forces qu'ils y devaient employer. Ce triomphe n'arriva que trois siècles après la mort de Jésus-Christ, Constantin, fils de Constance Chlore et d'Hélène, disputant alors l'empire contre Maxence et Maximin, trouva un puissant appui dans les efforts des chrétiens en sa faveur, défit les troupes de Maxence, et entra dans Rome où le sénat le déclara premier Auguste. L'année suivante, 315, un édit de ce prince et de Licinius, son associé à l'empire, proclama la liberté des cultes, ordonna que les chrétiens rentreraient dans les biens qu'on avait confisqués sur eux, et les admit aux charges et emplois publics.

On connaît quels furent depuis les efforts des papes vers la domination universelle, et les tentatives récentes d'une société fameuse pour réveiller et accréditer cette prétention. — Depuis l'établissement du christianisme, on vit à différentes époques se former des sociétés toutes tendantes à leur indépendance particulière, ayant toutes un but apparent licite et un but caché que les pouvoirs établis eussent redouté, toutes cherchant leur sécurité et leur force dans le mystère, toutes enfin empruntant leurs rites, leurs cérémonies, leurs signes au christianisme et aux livres de la loi hébraïque.

Il ne peut être question dans cet ouvrage que de celles de ces sociétés qui furent l'objet de persécutions ou de répressions pénales de la part des autorités. L'ordre des Templiers se présente d'abord, tant à cause de son ancienneté que parce qu'on ne peut guère douter que la Franc-maçonnerie ne soit née des cendres des chevaliers du Temple, et qu'on ne doive ainsi rapporter à cette commune origine toutes les sociétés postérieures du même genre. Pour ce qui concerne cette société, voyez plus bas au mot Templiers. — La Franc-maçonnerie autorisée maintenant en France a été dans ce pays, à diverses époques, l'objet de dispositions pénales : elle est encore sévèrement condamnée dans les royaumes voisins du continent. Voyez Francs-Maçons, t. IV, p. 127. — L'auteur d'une brochure anonyme, publiée, en 1815, sous le titre d'Histoire des sociétés secrètes de l'armée et des conspirations militaires, fait connaître l'existence d'une société formée sous le titre de Philadelphes et à la-

quelle on devrait les principaux attentats commis contre l'autorité et la vie du premier consul Bonaparte et de l'empereur Napoléon, et ensin sa chute définitive. «Souvent déjouée dans ses plans les plus hardis, dans ses tentatives les mieux combinées, elle n'a jamais été compromise en ellemême et pénétrée dans ses secrets essentiels..... L'existence de cette société; ajoute l'auteur, n'a jamais été que temporaire; elle avait un but de restauration qui est rempli, et, à dater du moment où ce but est rempli, elle rentre dans la catégorie des institutions ordinaires de ce genre. » Tout en avouant l'incertitude de l'origine de cette société, l'auteur de la brochure adopte l'opinion qui l'a fait naître à Besançon vers 1797. Elle fut créée, selon lui, par quelques amis près de se séparer et qui voulurent laisser entre eux ce lien mystérieux. Sa tendance politique lui fut donnée par le général Mallet si connu par sa conspiration. Elle fut alors organisée sur de nouvelles bases et placée sous un chef unique nommé Censeur. Ce grade suprême fut donné d'abord au colonel Oudet, puis à Mallet, puis au célèbre Moreau. C'est à la société des Philadelphes répandue bientôt dans l'armée que l'on devrait la conspiration de Pichegru et de Moreau, la conjuration militaire formée pour la délivrance de ce dernier, celle dite Conspiration de T...; celle connue sous le nom de l'Alliance, la première tentative de Mallet, l'insurrection du Tyrol, et enfin la seconde conspiration de Mallet. On connaît la fin de tous ces personnages: mais indépendamment des poursuites diri-

gées contre ces conspirateurs, la société elle-même fut connue ou du moins soupçonnée dès ses premiers actes, bien qu'on ignorât jusqu'à un certain point sa destination. Dans le vague de ses soupcons, le consul, alarmé sans être convaincu, se borna à quelques mesures de police militaire. Deux généraux et un certain nombre d'officiers - généraux reçurent leur retraite. Vers la même époque, un certain capitaine Morgan fut arrêté, sur la simple déclaration d'un homme étranger à la société, qui avait remarqué parmi ses bijoux quelques joyaux d'une forme singulière. Morgan, convaincu de posséder les signes et les secrets d'une société que l'on cherchait à investir, fut soumis aux interrogations les plus sévères, aux épreuves les plus pénibles, aux rigueurs les plus obstinées, et on lui notifia qu'il n'obtiendrait que par une entière confidence un adoucissement aux tourmens qu'on lui préparait. « Ce héros, qui pouvait tout dire sans rien livrer, car il n'avait encore reçu que les premières communications et ce qu'on appelait le baptême de l'ordre, ne put supporter ni l'idée de cette trahison, ni la cruauté des traitemens dont on le menaçait. On le trouva mort dans son cachot, la poitrine découverte et le sein empreint de la même figure qu'on avait surprise dans ses effets, lors de son arrestation. Cette figure fut quelque temps après celle de la Légion - d'Honneur, avec le seul changement de la tête et de la devise. » Telles sont les principales assertions de l'auteur que j'ai cité sur la société des Philadelphes, de l'existence de laquelle il est encore permis de douter, malgré le

penchant presque universel des hommes à créer de ces sortes d'associations mystérieuses et hostiles envers le pouvoir. - D'autres sociétés plus certaines et qui ont opéré surtout de plus grandes choses, ce sont les sociétés secrètes d'Allemagne, dont les membres ont été connus dès long-temps sous le titre d'Illuminés. On pourrait faire remonter leur origine à celle des Francs-Juges, dont on a attribué la fondation à Charlemagne, et retrouver les tribunaux secrets et la chose wehmique dans les dernières sociétés si connues sous les noms de Tugend-Bund et Burschenschaft: un de leurs membres, nommé Sand, s'est rendu célèbre par un assassinat commis en 1819, à peu près dans les formes de ceux ordonnés par les anciens tribunaux secrets. Quoi qu'il en soit, on retrouve ou la naissance ou le renouvellement de la secte des Illuminés, mère de celles aujourd'hui proscrites, dans une fondation faite en 1780 par les célèbres professeurs Weishaupt et Bahrdt, de l'université de Hall, et le baron de Knigge, résident à Munich. Cette société, calquée sur la Franc-maçonnerie, et qui en avait adopté les signes et les principes, se répandit promptement dans toute l'Allemagne, où elle prit plus tard un caractère différent, suivant qu'elle se porta vers le nord de ce pays où les Illuminés n'adoptèrent pas des principes aussi républicains que ceux du Midi. Il s'était en outre formé au Nord une société sous le nom d'Aufklârer ( hommes à lumières), attachés aux maximes et aux opinions philosophiques des encyclopédistes : leur fondateur était le libraire Nicolaï. Toutes ces sociétés,

dont quelques-unes furent dispersées par la force. étaient presque éteintes et dominées par une nouvelle école littéraire née dans le nord de l'Allemagne. C'est principalement à celle-ci que les souverains de ce pays durent l'établissement des sociétés nommées Tugend-Bund et Burschenschaft qui ont donné aux peuples germaniques cet élan général qu'on a cru seul capable de les sauver du joug des armes françaises. Pour prix de leurs services, ces sociétés, considérées, après le succès, comme dangereuses pour ceux qui les avaient si utilement employées, devinrent l'objet de prohibitions et de persécutions qui se continuent encore avec rigueur : ces mesures répressives furent étendues à toutes les universités d'Allemagne, regardées comme autant de foyers d'opinions indépendantes. Une loi provisoire fut rendue à cet égard, en 1819, par la diète germanique, et cette assemblée, convoquée de nouveau en 1824 (16 août), confirma les mesures prises en 1819, et notamment la commission centrale de Mayence, chargée d'examiner et de vérifier soigneusement et dans toute leur étendue, la marche, l'origine et les ramifications des manœuvres révolutionnaires, dirigées contre les institutions existantes et la tranquillité publique. Cette commission n'était pas convoquée pour un temps limité; on lui avait fixé un but déterminé, et ce n'était que l'accomplissement de sa tâche qui pouvait décider de l'époque de sa dissolution. Trois mois avant cette résolution de la diète, un ordre émané du cabinet de Berlin, à la date du 21 mai, proscrivait toutes les sociétés secrètes formées dans l'université prussienne, et notamment celles dites Burschenschaften. Cet acte royal, en plaçant les membres de ces sociétés sous les lois pénales ordinaires contre les menées séditieuses, prononce en outre contre eux la relégation, l'inhabileté à tous les emplois publics et la prohibition particulière de l'exercice de la médecine : il règle ensuite le mode de poursuite des coupables, qu'il attribue aux juges ordinaires pour les peines à appliquer d'après les lois antérieures, et à l'Académie pour décerner la relégation. L'article 3 charge en outre la police générale de veiller sur toutes ces sociétés secrètes, de commencer l'instruction contre ceux qui en feraient partie pour en résérer aux tribunaux ou prendre, à leur égard, toutes les mesures ultérieures qu'elle jugera convenables (1). Voyez Francs-Juges, t. IV, p. 119.—Il me reste à parler de la fameuse société secrète connue sous le nom de Carbonara, dont le foyer principal, établi à Naples, étendait ses rayons dans toute l'Italie. Les membres de ces sociétés prenaient le titre de Bons Cousins, et reconnaissaient pour patrons Jésus - Christ et saint Thibault. De même que quelques-uns ont voulu faire remonter l'origine de la Franc-maçonnerie jusqu'au temps de la construction du temple de Salomon; de même aussi la carbonara aurait pris naissance dans les temps reculés, en Égypte et en Grèce. J'ai dit, dans un ouvrage publiéen 1821 (2), que les premières traces que l'on retrouve de l'exis-

<sup>(1)</sup> Diario di Roma, nº 60-28. Luglio, 1824.

<sup>(2)</sup> Constitution et organisation des Carbonari.

tence de cette société, en les supposant aussi authentiques qu'elles peuvent être douteuses, ne vont pas au delà du règne de François Ier. Il paraît plus certain que les carbonari coopérèrent au changement de dynastie qui eut lieu à Naples, au commencement du XVIIIe siècle, lorsque les Napolitains ouvrirent leurs portes aux troupes allemandes, proclamèrent roi Charles, archiduc d'Autriche, et renversèrent la statue de Philippe V. Depuis lors, jusqu'aux premières années de la révolution française, la Carbonara était tombée dans l'oubli. En 1798, au milieu des troubles et des inquiétudes du gouvernement napolitain, dont les juntes persécutrices ne pouvaient parvenir à contenir les mécontens, quelques anciens membres de la Carbonara entreprirent de la régénérer, et présentèrent ce projet au gouvernement comme scul capable de ramener l'opinion publique, le but des carbonari ne tendant qu'à propager les doctrines chrétiennes et à former de tous les Italiens une nation unique, forte, indépendante. La Carbonara, en effet, est fondée au moins en apparence et dans les premiers grades sur des bases entièrement religieuses. Aussi, quand les Français eurent jeté à Naples, en 1799, les fondemens d'une république, la Franc-maçonnerie étant venue rivaliser avec la Carbonara, les plus nombreux de cette dernière société regardèrent les maçons comme des ennemis du culte catholique auquel ils se croyaient exclusivement dévoués. Les carbonarisuivirent le parti de Ferdinand qui, pendant sa courte réinstallation, favorisa leurs assemblées. En revanche, sous Joachim, ils essuyè-

rent une violente persécution et plusieurs de ses décrets les proscrivirent : bientôt il fallut être macon pour parvenir aux emplois civils. Un grand nombre de carbonari se virent alors obligés de se faire recevoir dans cet ordre, mais les plus hardis ne s'en rassemblèrent pas moins dans leurs vendite (ventes). Les persécutions contre eux continuèrent et furent poussées si loin, que l'on peut raisonnablement les regarder comme une des causes qui déterminèrent la chute de Murat. Les atrocités du général Manhès passèrent tout ce qu'on peut imaginer en ce genre. Envoyé dans la Calabre sous le motif apparent de réduire les bandes de brigands qui la désolaient, Manhès s'attacha à détruire les carbonari, et y employa jusqu'à la perfidie. Il allait dîner chez des particuliers qu'il soupçonnait d'appartenir à la société proscrite, et les faisait ensuite fusiller. On a prétendu qu'il avait fait attacher à des arbres des carbonari dépouillés de leurs vêtemens, qu'il les avait fait enduire de miel et abandonner aux mouches. Ces cruautés ne furent point réprimées, et Joachim ne cessa de persécuter les carbonari qu'au moment de ses revers auxquels le livra entièrement la très-grande majorité de la nation que la secte influençait. Ferdinand remonté sur le trône ne considéra pas davantage les carbonari que les francs-macons; il poursuivit ces deux sectes comme également ennemies de son autorité; toutes les vendite, toutes les loges furent fermées dans le royaume, les registres et papiers enlevés et brûlés. On proclama les défenses les plus sévères contre tout rassemble-

ment de carbonari et de maçons, et plusieurs individus, surpris en contravention, furent arrêtés à diverses époques, chargés de chaînes et condamnés à la déportation. Cette sévérité malentendue fut une des causes principales de la révolution de 1820, à laquelle d'autre part les Anglais ne paraissent pas étrangers. Le duc de S\*\* fit alors venir à Londres le prêtre M\*\* afin de l'instruire dans la Carbonara et de l'y recevoir. - Lors et après l'avortement de cette révolution, les mesures les plus rigoureuses furent prises contre les sociétés secrètes, les plus fortes peines décernées contre ceux qui en faisaient partie. Une ordonnance, datée de Venise, 25 août 1820, émise par ordre de sa majesté l'empereur et roi, et signée par le gouverneur C. C. d'Insagni, le vice-président Ch., marquis de Mayo, et un conseiller impérial, porte en substance: «.... Lebut précis des carbonari est le bouleversement et la destruction des gouvernemens.... Il est ordonné qu'à dater du jour de la publication de la présente ordonnance, personne ne pourra plus s'excuser sous le prétexte de n'avoir pas eu connaissance du but de la société des carbonari. En conséquence, quiconque entrera dans ladite société, ou aura négligé d'en empêcher les progrès ou d'en dénoncer les membres, sera jugé d'après les articles 52, 55, 54 et 55 de la première partie du Code des délits. » L'article 53 porte la peine de mort contre les coupables de haute-trahison; les articles 54 et 55, l'emprisonnement pour la vie contre les personnes qui, ayant eu connaissance du complot, n'auraient pas dénoncé les coupables. —

Je crois devoir donner ici le décret rendu par Ferdinand après sa rentrée à Naples en 1821 : ce décret, daté du 9 avril, est ainsi conçu : « Nos intentions paternelles, expliquées dans nos décrets des 28 et 30 mars, contre les sociétés secrètes et pour opérer le désarmement général du royaume, n'ont été jusqu'ici qu'imparfaitement remplies. Nous y reconnaissens les desseins réels des transgresseurs: qu'ils ne s'en prennent donc qu'à eux-mêmes si nous sommes forcé de recourir à des mesures plus énergiques. - Considérant que la sentence pénale et que le châtiment, pour être utiles, exigent des exemples publics, prompts et impartiaux, nous avons décrété et décrétons ce qui suit: «Art. ler. Il sera créé une cour martiale avec les attributions de conseil de guerre spontané. — II. Cette cour exécutera rigoureusement les articles 4 et 5 de notre décret du 31 mars (1)..... IV. La dite cour est également chargée de l'exécution du décret royal du 28 mai contre les sociétés secrètes et spécialement contre la société des soidisant carbonari. — V. Le but de cette association carbonica étant la subversion et la destruction du gouvernement, sera puni de mort, comme coupable de haute-trahison, quiconque, après la publication du présent décret royal, se ferait inscrire dans cette société; et pareillement quiconque, y étant déja inscrit, se réunirait secrètement dans les conciliabules connus sous le nom de Vendite

<sup>(1)</sup> Relatif au désarmement et à la découverte d'armes prohibées. L'article III y réfère aussi.

carbonarie, soit aussi sous tout autre nom de société défendue. — VI. Seront pareillement sujets à la peine de mort tous ceux qui, n'étant pas carbonari, se trouveraient prenant part flagrante à ces sociétés, dont l'objet est la subversion de l'ordre public. — VII. La cour martiale condamnera à des emprisonnemens extraordinaires de trois à dix ans tous ceux qui, sachant dans quel endroit, soit à la ville, soit à la campagne, s'assemblent les susdits forcenés (forzennati), n'iraient pas aussitôt les dénoncer. — VIII. Toute personne appartenant aux susdits clubs, et qui, par un mouvement de repentir, découvrira à la police les membres et les menées des conspirateurs, jouira de l'impunité. Son nom demeurera caché, et ne sera inscrit sur aucun registre ou papier. » — Les carbonari ne furent point étrangers à la France. Depuis la restauration il fut question de leur établissement en ce pays. En 1822, le procureur-général Bellart fit à ce sujet un réquisitoire dans lequel il signala leur existence, leurs rassemblemens sous le nom de ventes et leurs desseins prétendus hostiles contre le gouvernement; il provoquait en même temps des poursuites contre eux. Sa voix fut entendue; et lors des procès dirigés contre les fauteurs des conspirations dites de La Rochelle et de Colmar, l'accusation de carbonarisme donna un nouveau degré de culpabilité contre les prévenus et les fit condamner, soit à un emprisonnement plus ou moins prolongé, soit à la peine capitale. En douter, ce serait admettre l'existence de la première de ces conspirations, que tout l'art d'un procureurgénéral ne put parvenir à faire reconnaître. Il est certain qu'on ne voulut autre chose que poursuivre et punir les membres d'une association réprouvée des gouvernans. - Dans une brochure publiée en 1822, sous le titre: Des Carbonari et des Fendeurs charbonniers, par G. F. Cauchard-d'Hermilly, on lit qu'il existait jadis à Hesdin une société rattachée à la maçonnerie et qui formait un grade intermédiaire entre les grades de maître et de maître parfait; c'était la société des Fendeurs ou Charbonniers qui se réunissait dans un lieu séparé appelé vente ou chantier. L'auteur en fixe le renouvellement à l'année 1812 et prétend qu'il eut lieu avec l'autorisation du G.:. O.: Cette société fut reconstituée sous le titre de Chant.: primatial d'Artois, dans la forêt d'Arras. La société, ajoute M. Cauchard, ne saurait être suspecte; car, loin de conspirer contre les rois, la plupart des bons cousins Fend. . . charb. . d'Artois ont applaudi à la restauration qui devait affranchir la France du despotisme et faire briller sur leurs forêts le soleil de la liberté.

SODOMIE, expression générique indiquant les différens actes obscènes, contraires à l'ordre de la nature. Ce nom est pris de celui de la ville de Sodome, une de celles anciennement situées sur les bords du lac Asphaltide ou Mer morte, à 10 l. E. de Jérusalem. Ce lac, qui reçoit les eaux du Jourdain, contient et dépose sur ses bords beaucoup de bitume et de soufre, matières éminemment inflammables. Les livres juifs rapportent que Sodome et les autres villes qui l'avoisinaient périrent par le feu du ciel à cause des abominations qui s'y

commettaient. — On distingue trois genres de sodomie: le commerce des hommes entre eux, qui prend le nom de pédérastie; celui des femmes, que l'on nomme tribades; et enfin l'abus de soimême appelé, d'un mot latin, masturbation. Le fait de sodomie a été puni en différens pays des peines les plus graves, même de celle du feu. -ALLEMAGNE. Les anciens Germains étouffaient sous la claie ceux qui se prêtaient à ces actes honteux. Dans les temps modernes le crime d'une personne commis avec une bête, d'un homme avec un homme, d'une femme avec une femme était puni de mort, et, suivant l'usage, on prononcait la peine du feu. La peine ordinaire n'avait cependant point lieu contre celui qui avait seulement tenté de commettre le crime de sodomie, sans l'avoir consommé; il ne pouvait être alors condamné qu'à une peine extraordinaire, comme un long emprisonnement. — Angleterre. Blackstone, après avoir dit que la loi anglaise, réglant la poursuite de ce délit, n'en parle que comme d'une horreur qu'il ne faut pas nommer, peccatum illud horribile, inter christianos non nominandum, ajoute: « Quant à la peine, elle doit être capitale, si on écoute la voix de la nature, de la raison et de la loi divine. Nous en avons un exemple signalé long-temps avant la loi des Hébreux, dans la destruction de deux cités par le feu du ciel; ainsi la peine de mort est de précepte général; aussi notre ancienne loi condamnait au feu les pédérastes. Fleta dit pourtant qu'on les enterrait tout vivans; les anciens Goths infligeaient l'une et l'autre

peine indifféremment. Mais à présent, la peine générale de toute félonie est la même, c'est-à-dire la potence, et ce délit a été déclaré félonie par le statut 25 de Henri VIII, ch. 6, à quoi le statut 5 d'Élisabeth, ch. 27, ajoute l'exclusion du privilège clérical: la loi veut que les deux coupables, si tous deux sont en âge de raison, soient également punis. » — Espagne. Ce fut vers l'an 1500, que l'inquisition s'attribua la connaissance du péché de sodomie, au mépris des lois qui en saisissaient les tribunaux communs, et cela sous prétexte qu'il devait être soumis à la même juridiction que tout ce qui concernait la foi. Dix personnes coupables de ce crime figurèrent dans un auto-da-fé qui eut lieu à Séville en l'année 1506, et subirent le supplice du bûcher. — Cependant, après avoir con-damné et brûlé un grand nombre de sodomites, les inquisiteurs d'Aragon ayant fait enfermer dans les prisons du saint-office plusieurs prêtres de Sarragosse accusés du même crime, l'archevêque de cette ville obtint un bref du pape qui renvoyait les prévenus devant les juges ordinaires et les ex-posait ainsi à des peines moins sévères. Cette circonstance était d'autant plus remarquable, que, tout en relâchant les prêtres et les moines arrêtés pour ce crime, les inquisiteurs continuèrent à poursuivre pour le même fait les laïques de toutes les classes, parmi lesquels se trouva compromis le vice-chancelier d'Aragon, qui ne dut son acquittement qu'à son nom et à son crédit. Le saint-office de Valence se distingua, pendant la fin du ministère de l'inquisiteur général Valdès, par une

recherche active des individus soupçonnés de pédérastie et des femmes qui avaient un commerce obscène entre elles: plusieurs augmentèrent le nombre des victimes qui furent frappées pendant la durée de l'administration de Valdès (1). Vers 1575, l'inquisition d'Espagne mit en jugement Pierre-Louis de Borgia, grand-maître de l'ordre de Montesa, accusé de sodomie, et le prince Farnèse, duc de Parme, qui furent tous deux acquittés. — France. Les lois anciennes, prises du dernier droit romain, condamnaient les coupables de sodomie à être brûlés vifs. Les femmes et les mineurs étaient punis comme les autres coupables. Cependant quelques auteurs prétendaient que, pour les mineurs au-dessous de l'âge de puberté, on devait adoucir la peine. Les ecclésiastiques, les religieux doivent, dit du Perray, être jugés sur ce fait avec la plus grande sévérité, et le moindre soupçon suffit pour les faire destituer de toute fonction ou emploi qui ait rapport à l'éducation de la jeunesse. — Le genre de sodomie, appelé masturbation, était puni des galères ou du bannissement, selon que le scandale avait été plus ou moins grand. — On punissait aussi de la même peine ceux qui apprenaient à la jeunesse à commettre de tels actes : ils subissaient de plus l'exposition au carcan avec un écriteau portant ces mots: Corrupteur de la jeunesse. - Sous le règne de

<sup>(1)</sup> Dans l'espace de vingt ans, on compta sous cet inquisiteur-général dix-neuf mille six cents victimes, dont deux mille quatre cents furent brûlées en personne, douze cents en effigie, et seize mille emprisonnées ou envoyées aux galères.

François Ier, ce grand exterminateur des hérétiques, les crimes les plus énormes et par conséquent la sodomie et la bestialité, bien que réputés alors exécrables, se rachetaient moyennant finance. De pareils actes furent extrêmement fréquens vers la fin du xvi° siècle. On retrouve un exemple de la punition de ce fait en 1750 : deux particuliers qui en étaient déclarés coupables par un arrêt du 5 juin de cette année, furent brûlés vifs en place de Grève. Voyez l'article de ce dictionnaire cité au paragraphe suivant. La loi pénale qui nous régit (Code pén., art. 530 à 535) a sagement omis les qualifications particulières des différens attentats aux mœurs, et, sans aller chercher les degrés de gravité dans des idéalités, elle les prend dans les circonstances qui constituent réellement un plus grand danger pour les personnes ou pour la société. Ces circonstances sont la violence, la publicité, l'autorité des instigateurs sur ceux qu'ils corrompent, l'âge de ces derniers, l'habitude de favoriser la débauche de l'un et de l'autre-sexe, enfin la qualité des pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de la surveillance de la jeunesse. La violence seule entraîne la peine des travaux forcés à temps et même celle des travaux à perpétuité dans le cas où les coupables auraient autorité sur la personne envers laquelle ils auraient commis l'attentat. Les autres circonstances font seulement varier la peine de l'emprisonnement et de l'amende qui sont décernés ensemble dans tous les cas. Enfin les coupables instigateurs peuvent être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la

haute police pendant un temps déterminé, suivant que les coupables sont chargés de surveillance, c'est-à-dire de deux à cinq ans ou de dix à vingt ans. - Grèce. La sodomie était si commune et si habituelle chez les anciens Grecs, que leurs législateurs n'osèrent proposer à ce peuple libre des lois sévères contre une action qui était presque considérée comme un besoin au moins tolérable. Solon se contenta donc de défendre cette turpitude entre les citoyens et les esclaves; les Athéniens pouvaient sentir les motifs politiques de cette défense et s'y soumettre : c'était d'ailleurs contre les esclaves seuls, et pour les empêcher de corrompre les jeunes gens libres, que cette loi avait été faite. Du reste, la sévérité des mœurs des femmes grecques, l'usage des bains publics, la fureur pour les jeux où les hommes paraissaient nus, tendaient trop à conserver cette hideuse habitude, malgré les progrès de la société et de la morale. Lycurgue, en laissant plus de liberté aux femmes et par quelques sages institutions, parvint mieux qu'il ne l'eût fait par des lois pénales à rendre ce vice moins commun. Voyez Amour socratique, t. I., p. 321. — Hébreux. La loi du Lévitique, ch. XX, prononçait la peine de mort contre ceux qui se rendaient coupables de sodomie : morte moriatur, porte le texte. Ce crime devait être rare chez un peuple imbu de l'opinion que le nombre des enfans était un honneur, et qui voyait la prostitution des femmes et jusqu'à l'inceste rapportés sans blâme dans des livres qu'ils ont toujours regardés comme sacrés. —Indes Orientales. Les voya-

geurs Tavernier et Bernier rapportent un fait arrivé à Patna, qui contredit entièrement l'opinion générale que la pédérastie n'est point considérée comme un crime par le mahométisme. Un mimbachi, qui commandait mille hommes de pied, voulait abuser d'un jeune garçon qu'il avait à son service et qui s'était défendu plusieurs fois contre ses attaques. Il saisit, à la campagne, un moment qui le fit triompher de toutes les résistances du jeune homme. Celui-ci, outré de douleur, prit aussi son temps pour se venger. Un jour qu'il était à la chasse avec son maître, il le surprit à l'écart, et d'un coup de sabre il lui abattit la tête. Aussitôt il courut à bride abattue vers la ville, en criant qu'il avait tué son maître pour se venger du plus infâme outrage. Il alla faire la même déclaration au gouverneur, qui le fit jeter d'abord en prison; mais après de justes éclaircissemens, il obtint la liberté, et, malgré les sollicitations de la famille du mort, aucun tribunal n'osa le poursuivre, dans la crainte d'irriter le peuple, qui applaudissait hautement à son action. - Maldives, îles situées vis-à-vis le cap Comorin. Le fouet est chezles habitans de ces îles le châtiment le plus commun et le plus cruel : le plus souvent on en meurt. C'est le supplice ordinaire des grands crimes, parmi lesquels ils comptent la sodomie. — Portugal. Le roi Jean V, vers 1740, restreignit le pouvoir de l'inquisition, en soumettant ses arrêts à la révision du parlement et en permettant aux accusés de choisir un avocat pour leur désense. Mais ce prince laissa à cet odieux tribunal la connaissance des délits dont il pouvait le

plus abuser, tels que les blasphèmes, la magie, les hérésies, la polygamie et la pédérastie. C'est dire assez quelle peine était réservée aux coupables. — Romains. Dans l'ancienne Rome, on n'attacha pas d'abord à l'acte dont il est ici question l'idée de crime ni même celle de déshonneur, à moins de ces excès qui rendent le goût même des femmes une passion avilissante. Cependant, si plusieurs héros grecs, regardés comme des hommes vertueux, ont passé pour s'être livrés à ce vice, chez les Romains on ne le voit attribué à aucun de ceux dont on nous a vanté les vertus. Il fut même rendu à ce sujet une loi nommée Scantinia, de Scantinius, tribun du peuple, qui passe pour l'avoir proposée quelque temps avant la loi Julia (1). Cette loi condamnait à une amende de dix mille écus les corrupteurs de jeunes gens de condition libre, de même que ces jeunes gens s'ils se laissaient volontairement corrompre. La peine fut portée, suivant le témoignage de Justinien et de Lucius Paulus, jusqu'au dernier supplice. Ceci doit s'entendre de la peine pour le viol et non pour le crime de pédérastie ordinaire, qui faisait tout au plus condamner le coupable à la perte de la moitié de ses biens. Mais dans des temps plus récens, le châtiment de ce crime, de quelque nature qu'il se trouvât, était la mort. Cette rigueur fut établic aprés le dérègle-

(1) C. Scantinius Aricinus fut accusé par l'édile curule M. Marcellus, dont, au rapport de Valère Maxime, il avait appelé le fils en justice pour crime de pédérastie. L'influence du patricien fit abandonner par les autres tribuns le courageux Scantinius.

SOIE. 379

ment de mœurs, porté à un si grand excès à Rome sous les premiers empereurs, que les jeunes gens, à l'exemple des princes les plus scélérats, tels que Néron et autres, faisaient l'office des femmes, et, comme s'ils eussent changé de sexe, portaient les habillemens de l'autre, peignaient leur visage et se mariaient publiquement à des hommes. Alexandre Sévère, Philippe et les autres princes de bonnes mœurs remirent en vigueur la loi Scantinia, à laquelle ils ajoutèrent la sanction des supplices les plus rigoureux. Enfin, le christianisme venant ajouter des motifs religieux à ceux de la morale et de la politique, on condamna les coupables au feu: c'est la peine décernée par la loi Cum vir au code De adult qui servit de base à l'ancienne législation française sur cette matière. — Tlascalans, peuple voisin du Mexique. Ils punissaient de mort les débauches qui blessent la nature, comme étant des obstacles à la propagation des citoyens, dans le nombre desquels la république faisait consister toutes ses forces. L'un des plus grands motifs de haine de ces peuples contre les Mexicains était d'avoir infecté leur nation de ce détestable vice. -VISIGOTHS. Voyez Parties naturelles, t. V, p. 30.

SOIE. Dion rapporte que Jules-César, dans quelques spectacles qu'il donna au peuple, couvrit tout le théâtre de voiles de soie, comme si, par cet appareil somptueux, il eût voulu en quelque sorte censurer le luxe des dames romaines. Tibère fit rendre un décret du sénat pour défendre aux hommes les habits de soie. Cependant ce luxe se répandit sous les empereurs suivans, mais ce ne

fut que sous Héliogabale que l'on vit des robes toutes de soie au moins pour les hommes. Aurélien, cinquante ans après Héliogabale, refusa à l'impératrice sa femme le manteau de soie qu'elle demandait avec instance: «Je n'ai garde, dit-il, d'acheter des fils au poids de l'or. » La livre de soie valait alors une livre pesant d'or, à peu près quinze à dix-huit cent francs de notre monnaie actuelle. Voyez Luxe, t. IV, p. 343.

SOLEIL (EXPOSÉ AU). Ce supplice était fréquemment employé dans l'Orient. Le roi de Perse Shah-Abbas ordonna que son nazar (grand-maître de sa maison) accusé de péculat, demeurât exposé nu pendant trois jours sur la place publique à l'ardeur du soleil. On trouve dans l'histoire de Nadir-Shah, connu sous le nom de Thamas-Kouli-Khan, un trait du même genre. Cet avide conquérant soumit à ce supplice le visir de l'empereur da Mogol qu'il venait de vaincre, afin d'en tirer l'aveu et la remise de ses trésors. A Siam, la moindre faute est punie de l'exposition au soleil, tête nue. - On a vu récemment en France ce supplice infligé arbitrairement comme châtiment militaire dans une ville de garnison du centre du royaume. Voyez Exposition, t. IV, p. 56.

SOLIDAIRE. Tous les individus, condamnés pour un même crime ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, c'est-à-dire que celles de ces choses qui sont dues par moitié entre eux ou même individuellement, peuvent être répétées en entier contre l'un d'eux, au choix de la partie

publique ou civile, sauf le recours de celui qui s'est ainsi trouvé chargé de l'entier paiement contre l'autre ou les autres condamnés pour le montant de leurs parts dans la condamnation. (Code pén., art. 55.) La solidarité est aussi prononcée par l'art. 244 du même Code contre ceux qui ont connivé à l'évasion d'un prisonnier, pour la répétition de tout ce que la partie civile aurait eu droit d'obtenir contre ce dernier.

SOMMEIL. Les lois et réglemens concernant la discipline militaire prononcent la peine de mort contre le soldat en faction qui s'endort à son poste en temps de guerre et en présence de l'ennemi. Hors de ce cas, ce délit est puni des peines ordinaires de discipline. Il y a, à cet égard, un préjugé, assez généralement répandu dans le vulgaire, qui attribue à l'officier de ronde le droit de tuer lui-même la sentinelle endormie. Rien n'est plus faux et en même temps plus absurde, puisque l'officier qui se permettrait un pareil acte commettrait à la fois un véritable meurtre et un abus d'autorité, et qu'il serait lui-même coupable de laisser un poste vacant au moins pendant le temps nécessaire pour placer une nouvelle sentinelle.

SOMPTUAIRES (Lois). Voyez Luxe, t. IV,

p. 543. et Soie, t. V, p. 399.

SONNETTE SUR LE DOS. Voyez au mot ADUL-TÈRE, t. I, p. 108, la punition du coupable d'adultère, en Corée.

SOPHETIM, nom des juges prononçant en matière criminelle chez les Hébreux. Voyez Jury, t. IV, p. 265.

SORCELLERIE, SORCIERS, SORTILÉGE. C'est une croyance aussi ancienne que le monde, et consacrée par toutes les religions, sans en excepter le christianisme, que des hommes peuvent se livrer au démon ou esprit du mal, être possédés par lui et opérer par son moyen des prodiges et des maléfices. Ceux qu'on suppose avoir acquis ce pouvoir ou être immédiatement sous celui du diable ont été nommés magiciens ou sorciers. On leur attribue une multitude d'opérations miraculeuses telles que le sortilége ou maléfice, l'enchantement, l'évocation des morts ou des mauvais esprits, la découverte des trésors cachés, celle des plus grands secrets, la divination, le don de prophétie, celui de guérir par des pratiques mystérieuses les maladies les plus opiniâtres, la fréquentation du sabbat, etc. Une idée de cette dernière cérémonie sera donnée plus bas au paragraphe France. L'idée de l'existence de deux principes influens sur cet univers, l'un en bien, l'autre en mal, est la source unique d'où sont découlées la magie, l'astrologie qu'on a nommée judiciaire, et la sorcellerie. Les deux premières, antérieures à l'autre, font voir par leur nom seul qu'il faut remonter au premier des Zoroaste pour trouver l'origine de cette croyance en un pouvoir surnaturel. Mais cet ancien adorațeur du ciel ne l'eût-il-pas fondée, il est vraisemblable que le penchant naturel des hommes vers le merveilleux l'eût établie plus tard. On l'a trouvée, en effet, chez la plupart des nations sauvages; elle accompagne spécialement l'ignorance et la barbarie. Aujourd'hui même, que le démon a reculé devant la saine philosophie et les lumières répandues par le progrès des sciences naturelles, on voit encore dans les campagnes des restes de cette antique superstition. — Il paraît que les anciens magiciens, loin d'être persécutés comme ils le furent depuis, jouissaient au contraire d'une grande considération. On en voit des exemples dans la Bible même qui contient les premières lois faites contre eux. Le christianisme, en établissant d'une manière positive l'existence de l'esprit malin et son commerce avec certains hommes, arma contre ceux-ci toute la rigueur de la loi politique, influencée par le zèle religieux. La peine du feu fut généralement décernée contre le crime de magie et de sortilége, et l'on ne doit pas s'en étonner après avoir vu ce supplice infligé à l'hérésie. La condamnation des sorciers était au moins, dans presque tous les cas, et sauf les injustices commises sous ce prétexte, assez motivée par les vrais délits et les crimes dont se rendaient coupables ceux qui affectaient un tel pouvoir. Leurs opérations, en effet, consistaient souvent en empoisonnemens réels, frayeurs dangereuses, vols, etc. Comme la plupart des détails relatifs aux différens genres d'opérations magiques ont été donnés dans différens articles de cet ouvrage, je me bornerai ici à indiquer la pénalité qui y a été attachée dans les pays où la législation s'en est plus spécialement occupée.

Allemagne. Sous l'empire des lois encore en vigueur au dernier siècle, la sorcellerie était considérée comme un crime tellement dangereux et punissable que, pour donner la question à celui qui

en était prévenu, il suffisait des indices suivans : l'offre d'apprendre la sorcellerie aux autres, la menace d'ensorceler quelqu'un, lorsqu'il s'ensuivait quelque effet; une liaison particulière avec des gens réputés sorciers, l'usage de choses suspectes de sortilége, enfin tout ce qui, dans la contenance, les paroles ou la conduite, pouvait faire induire l'un des indices déjà indiqués. - La peine du feu était décernée par les mêmes lois contre celui qui causait dommage à quelqu'un pour sortilége. Hors le cas de dommage, le sortilége était puni selon l'exigence et la nature des circonstances du fait : la peine était ordinairement le bannissement à perpétuité. — En 1749 ou 1750, dans l'évêché de Würtzbourg, en Franconie, on brûla une femme convaincue d'être sorcière : cette sorcière était une jeune dame de qualité, abbesse d'un couvent. De pareils faits si rapprochés de nous étonnent aujourd'hui au point qu'on a peine à les croire. — Angleterre. Blackstone, dans son Commentaire sur le Code criminel d'Angleterre, s'écrie, à propos de la sorcellerie : « Nos ancêtres étaient de robustes croyans. » Il aurait pu en dire autant des jurisconsultes et des théologiens contemporains qui tous s'accordent à admettre l'existence des sorciers, qu'on ne peut, il est vrai, nier d'une manière générale sans nier également les Écritures. Ainsi Barron, Tillotson, Stillingfleet, Jenkin, Prideaux, Clarcke, Loke, Vossius, ce dernier surtout, reconnaissent et affirment la possibilité du commerce des hommes avec le démon. Le roi Jacques, surnommé par Henri IV maître Jacques, ce grand ennemi de la communion romaine et du pouvoir papal, avait fait imprimer sa Démonologie, ouvrage dans lequel il reconnaît des ensorcellemens et des démons incubes et succubes. On vit, à Londres, la duchesse de Glocester accusée d'avoir attenté à la vie de Henri VI par des sortiléges. Une malheureuse devineresse et un prêtre imbécille ou scélérat qui se disait sorcier, furent brûlés vifs pour cette prétendue conjuration. La duchesse fut heureuse de n'être condamnée qu'à faire une amende honorable en chemise, et à une prison perpétuelle. L'esprit de lumière et de philosophie qui, depuis, a fait tant de progrès en Angleterre, en a chassé les démons et la superstition, comme dans tous les pays où il a pénétré; mais dans la législation anglaise on retrouve les traces de l'ancienne barbarie. -Ainsi le statut 33 de Henri VIII, ch. 8, et le 1er de Jacques ler, ch. 12, décernèrent la peine de mort contre tous les coupables de pratiques diaboliques : ces lois en font une longue énumération, dans laquelle figure le fait d'avoir nourri et récompensé les esprits malins ! On pendait des malheureux accusés de pareils délits, même lorsqu'ils n'avaient par là causé aucun dommage; et, jusqu'au milieu du dernier siècle, plusieurs vieilles femmes ont été sacrifiées aux préjugés de leurs voisins ou à leurs propres illusions : quelquesunes ont poussé la folie jusqu'à s'avoyer sorcières à la potence. Les exécutions pour ce crime douteux n'ont cessé que lors de la publication du statut 9 de Georges II, ch. 5, imité de celui de Louis XIV. Le pilori et l'emprisonnement pour un

an remplacèrent la peine de mort. Déjà un sage magistrat, lord Mansfield, avait réussi à sauver, malgré la fureur de la populace, une vieille femme accusée de sorcellerie et contre laquelle les témoins ne produisaient autre chose sinon qu'ils l'avaient vue marcher en l'air, la tête en bas et les pieds en haut. « Je ne doute pas du fait, dit le lord, mais cette femme est Anglaise et libre: je ne connais pas de loi qui défende de se promener en l'air la tête en bas et les pieds en haut. « Ce discours calma les esprits, et la vieille femme sortit sans être inquiétée. — CEYLAN. Voyez Vol. — ESPAGNE. L'inquisition condamnait, sous l'influence de la cour de Rome, tous les genres de sorcelleries fort communs dans le moyen âge, et surtout celui qui consistait à invoquer les démons pour en obtenir des faveurs. Cette pratique s'était fort répandue on Catalogne dans le quatorzième siècle : il paraît certain qu'un grand nombre de personnes, auxquelles on fit leur procès, rendaient à Satan, qu'elles honoraient comme une divinité ennemie de Dieu et revêtue d'une puissance au moins égale à la sienne, un culte de latrie avec-toutes les cérémonies qu'emploient les catholiques. Il existait même alors un livre intitulé la Clavicule de Salomon, sur lequel on jurait lorsqu'on voulait s'engager à quelque chose par serment, comme les chrétiens jurent sur l'Évangile. Tel est le degré de folie où peut conduire la superstition; mais les bûchers en étaient-ils le remède, · lorsque ceux qui les allumaient affirmaient hautement que la sorcellerie était non-seulement possible mais réelle? Les juges étaient eux-mêmes tellement

aveuglés par leur zèle qu'ils allaient jusqu'à condamner les personnages les plus méritans et que l'Église a mis au rang des saints. Le célèbre Jean de Dieu, fondateur de l'ordre de la Charité, fut de ce nombre. Arrêté comme suspect de magie et de nécromancie, à cause des prompts secours qu'il avait trouvé le moyen de se procurer pour la fondation de sa maison hospitalière, ce vieux philanthrope n'échappa aux prisons du Saint-Office que par la médiation du pape. On peut juger par ce procès de ceux que l'inquisition intentait à ce sujet, et quelle part avaient les coupables de ce grand crime dans les auto - da - fé. - France. Nos ancêtres, qui ont reçu et adopté toutes les erreurs, ont conservé celle de la croyance aux sortiléges jusqu'au dix-huitième siècle. Depuis Clovis, qui, le premier, provoqua des peines canoniques contre ceux qui s'adonnaient à ces pratiques, jusqu'à Louis XIV qui, en 1682, renouvela les ordonnances de ses prédécesseurs, les coupables de ce genre de délit furent punis de différentes peines, que remplaça, au quatorzième siècle, celle du feu. Par l'article LVIII de la loi salique que Charlemagne fit transcrire, une sorcière qui avait mangé de la chair humaine payait 200 sous, si hominem comederit. On trouve dans Monstrelet un témoignage de la grossière crédulité de son temps et du parti que tiraient les gens vindicatifs d'une pareille accusation contre leurs ennemis. «En cette année 1549, dit - il dans ses Chroniques, 5° vol., en la ville d'Arras ou pays d'Artois, advint un terrible cas et pitoyable que l'en nommait vaudoisie,

ne sai pourquoi : mais l'en disait que c'étaient aucunes gens, hommes et femmes, qui de nuit se transportaient, par vertu du diable, en aucuns Aieux ès (dans) bois ou ès déserts, en très-grand nombre, et trouvaient illec (là) un diable en forme d'homme duquel il ne vesient (voyaient) jamais le visage; et ce diable leur lisait ou disait ses commandemens ou ordonnances, et comment et par quelle manière ils le devaient avrer et servir, puis faisait par chacun d'eux baiser son derrière et puis il baillait à chacun un peu d'argent et finalement leur administrait vins et viandes en grand'largesse, dont ils se repaissaient, et en ce point s'estaindait la lumière, et se connaissaient l'un l'autre charnellement, et ce fait, tout soudainement se retrouvait chacun en sa place dont ils étaient partis premièrement. Pour cette folie furent prins et emprisonnés plusieurs notables gens de ladite ville d'Arras et autres moindres gens, femmes folieuses et autres, et furent tellement gehinés (mis à l'étroit), et si terriblement tourmentés, que plusieurs confessèrent le cas leur être tout ainsi advenu comme dit est ;.... et outre plus confessèrent avoir veu et cogneu en leur assemblée telles gens notables, prélats scigneurs et autres, que les examinateurs et les juges leur nommaient et mettaient en bouche. Si que par force de peines et de tormens ils les accusaient, et ceux-ci étaient tantôt après prins et emprisonnés et mis à torture, et tant et si très-longuement et par tant de fois que confesser le leur convenait; et furent ceux qui étaient de moindres gens, exé-

cutés et brûlés inhumainement. » —On renouvela

ces procédures dans la même ville et avec les mêmes iniquités, au bout d'environ trente ans; mais le parlement de Paris rendit justice aux parties par l'absolution des accusés, et par la condamnation des juges. — Cependant la croyance aux sorciers n'en exista pas moins, et dans le siècle suivant, en 1571, un sorcier, nommé Trois-Echelles, fut exécuté en place de Grève pour avoir eu commerce avec les mauvais démons. Mézerai rapporte qu'il accusa douze cents personnes du même crime, et Bodin dit que le roi Charles IX lui ayant promis sa grâce, lors d'une première accusation, Trois-Echelles avait assuré qu'il y avait plus de trois cent mille sorciers en France. Cet absurde préjugé reprit de nouvelles forces sous le règne des derniers Valois. « Dans le dix-septième siècle, dit Voltaire, il n'y avait pas un parlement, pas un présidial, qui ne fût occupé à juger des sorciers; point de grave jurisconsulte qui n'écrivît de savans mémoires sur les possessions du diable. La France retentissait des tourmens que les juges infligeaient, dans les tortures, à de pauvres imbécilles à qui on faisait accroire qu'ils avaient été au sabbat, et qu'on faisait mourir sans pitié dans des supplices épouvantables. Catholiques et protestans étaient également infectés de cette absurde et horrible superstition, sous prétexte que, dans un des Évangiles des chrétiens, il est dit que des disciples furent envoyés pour chasser les diables. C'était comme un devoir sacré de donner la question à des filles, pour leur faire avouer qu'elles avaient couché avec Satan; que ce Satan s'en était fait aimer sous la forme d'un bouc.

.... Toutes les particularités des rendez-vous de ce bouc avec les filles accusées étaient détaillées dans les procès criminels de ces malheureuses. On finissait par les brûler, soit qu'elles avouassent, soit qu'elles niassent, et la France n'était qu'un vaste théâtre de carnages juridiques. » Plus tard, on parut cesser d'admettre dans les tribunaux du royaume les simples accusations de sorcellerie. En 1672, le parlement de Rouen avait fait arrêter un grand nombre de bergers et autres gens accusés d'être sorciers: un arrêt du conseil, du 26 avril de la même année, enjoignit de relâcher tous ces accusés. Enfin, Louis XIV rendit, en 1682, un édit spécial, dans lequel, regrettant le relâchement introduit dans l'exécution des ordonnances de ses prédécesseurs, il en renouvelle les dispositions pénales en y ajoutant (porte le préambule) de nouvelles précautions tant à l'égard de tous ceux qui usent de maléfices et de poisons, que de ceux qui, sous la vaine profession de devins, magiciens, sorciers ou autres noms semblables, condamnés par les lois divines et humaines, infectent et corrompent l'esprit des peuples par leurs discours et pratiques, et par la profanation de ce que la religion a de plus saint. L'article 2 prononce la peine exemplaire et arbitraire contre l'emploi de toutes pratiques superstitieuses de fait, par écrit ou par paroles, et l'article 3 veut que les personnes qui joindraient la superstition et le sacrilége à l'impiété soient punies de mort. Tel fut le dernier état de la législation en France sur ce point jusqu'à la révolution. Les exécutions à mort pour le crime de sorcellerie furent

SORCELLERIE, SORCIERS, SORTILÈGE. 391

tellement fréquentes dans le dix-septième siècle, que le seul parlement de Bordeaux condamna dans l'espace d'un an, plus de six cents sorciers au supplice du feu. A Paris, on fit subir la question à Côme Ruggieri, Florentin, accusé d'avoir attenté par des sortiléges à la vie de Charles IX. On sait comment la politique fit aussi condamner, sous le prétexte de magie, la maréchale d'Ancre, dont le vrai crime était d'avoir eu trop d'influence sur l'esprit de Marie de Médicis. Le fameux curé Gaufrédy, brûlé à Aix en 1611, avait avoué qu'il était sorcier, et les juges l'avaient cru. Voltaire, par la mention qu'il en fait en plusieurs endroits de ses ouvrages, a ajouté à la célébrité du procès d'un curé de Loudun, nommé Grandier, accusé d'avoir ensorcelé toutes les religieuses du couvent des Ursulines de cette ville. Absous d'une première accusation, dont le résultat s'était borné à faire exorciser les religieuses par-Grandier lui-même, ce prêtre, dont les mœurs, le caractère hautain et les écrits avaient animé contre lui un grand nombre d'ennemis, fut de nouveau mis en jugement, et cette fois, les juges le déclarèrent convaincu de magie, maléfice et possession des susdites religieuses et de plusieurs femmes séculières; pour réparation de quoi, il fut condamné à faire amende honorable devant les églises de Saint-Pierre-du-Marché et de Sainte-Ursule, puis à être brûlé en la place publique de Sainte-Croix, ses biens confisqués, ses cendres jetées au vent; enfin à être préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire. Toutes les cruautés qu'on exerça sur ce malheureux

furent poussées à l'excès : son exécution eut lieu le 8 août 1654. Ses mœurs étaient loin d'être irréprochables, mais aucun des faits qu'on lui imputait n'était prouvé. Un dernier exemple d'exécution pour ce crime fut celui de la Vigoureux et de la Voisin, célèbres empoisonneuses. De hauts personnages, compromis par leurs révélations, eurent peine à échapper aux suites d'une pareille complicité. L'accusation de magie et de sorcellerie fut introduite dans ce procès qui ne devait être considéré que comme ayant pour objet le crime réel d'empoisonnement; le préjugé qui avait fourni aux coupables la facilité de le commettre, puisa de nouvelles forces dans leur condamnation, et peutêtre fut-elle une des causes qui firent émettre l'édit de 1682 dont j'ai parlé plus haut. - Au nombre des bienfaits qui peuvent consoler des désastres de la révolution, on peut compter le renversement d'une superstition aussi honteuse que la sorcellerie. Plus de possédés, plus de sortilége. Le diablé, si puissant contre les gens crédules, a un respect extrême pour les gens éclairés. La législation nouvelle a compté sur sa retraite et ne s'occupe pas de son retour : elle s'attache seulement à punir correctionnellement ceux qui, abusant d'un reste de crédulité dans la classe ignorante, essaient, sous le nom de devins ou tireurs de cartes, à commettre des escroqueries. On a lieu de s'étonner cependant qu'on laisse encore paraître de ces sortes de bateleurs sur les places publiques. Voyez aux mots indiqués au bas de cet article et principalement à Devins et Magie. — Genève. On

fit brûler, en 1652, une pauvre fille, nommée Michelle Chaudron, à qui on persuada qu'elle était sorcière. Elle était accusée non-seulement d'avoir eu commerce avec le diable, mais d'avoir ensorcelé deux filles. Toute la preuve de la culpabilité de Michelle reposa sur un certificat de médecins qui attestèrent avoir trouvé sur son corps les marques sataniques, c'est-à-dire un point devenu insensible par le prétendu attouchement du démon. Après avoir vainement cherché ces marques dans un premier examen, les médecins ayant de nouveau visité cette malheureuse après son application à la torture, ils trouvèrent sur une de ses cuisses un petit seing noir et y enfoncèrent l'aiguille : les tourmens de la question avaient été si horribles, que cette pauvre créature expirante sentit à peine l'aiguille; elle ne cria point : ainsi le crime fut avéré. Les mœurs commençant à s'adoucir, elle ne fut brûlée qu'après avoir été pendue et étranglée. — Grèce. Dans ce pays, qu'on peut regarder comme la terre classique du merveilleux et des superstitions, toutes les sciences même physiques se revêtaient d'un caractère divin aux yeux du vulgaire. Le calcul et la médecine eurent surtout ce privilége. Le charlatanisme chercha bientôt à s'emparer de ces avantages, et, pour mieux séduire une foule imbécille, lui promit des miracles. Il y eut alors des enchanteurs, des nécromanciens, des devins, des pharmaciens, nom par lequel on désignait ceux qui employaient les philtres ou boissons mystérieuses. Les sorciers et magiciens grecs pratiquaient aussi la cérémonie de l'envoû-

tement décrite à l'article Volt. Les maux nombreux causés par toutes ces pratiques dangereuses et souvent criminelles attirèrent sur ceux qui en faisaient profession l'exécration publique, et enfin, à Athènes, il fut porté une loi qui condamnait les magiciens au dernier supplice. — Hébreux. Plusieurs passages des lois de Moïse spécifient et condamnent divers genres de sorcellerie, dans des termes qui en affirment la réalité. On lit dans l'Exode: Maleficos non patieris vivere. Ne laissez pas vivre les coupables de maléfice. Même arrêt de mort contre ceux qui consultaient les magiciens et les devins. Le livre du Deutéronome veut que le coupable de sortilége, l'enchanteur, le devin et ceux qui le consultent soient exterminés du milieu du peuple. Quand on voit dans les livres sacrés que les magiciens opéraient des merveilles au moins apparentes, on se demande comment les Juifs pouvaient les distinguer des miracles dont ils étaient témoins tous les jours : le législateur lui-même en pouvait être le seul juge, bien qu'il y fût le plus intéressé. -Indes occidentales. Un Américain nommé John Danelly, qui avait fixé son séjour dans une des villes indiennes, situées sur la rivière de Tallapoosa, a été, au commencement de 1828, accusé et condamné pour crime de sorcellerie par les chefs des naturels du pays. Il paraît que John s'était rapidement enrichi, bien que réputé honnête et même libéral, ce qui a paru une chose si contradictoire aux yeux de ses juges, qu'ils n'ont pu l'expliquer que par l'intervention du diable; et quoiqu'il ne se fût élevé aucune autre charge contre

lui, il n'en a pas moins été jugé coupable et fusillé sur-le-champ. Son frère, habitant de la même ville, craignant de partager son sort, s'est sauvé chez les blancs et se propose de ne plus les quitter. - Chez quelques - uns des peuples de l'Amérique septentrionale, les coupables de ce prétendu crime sont encore traités comme leurs prisonniers de guerre, c'est-à-dire brûlés. Il n'y a de sûreté nulle part pour ceux qui sont atteints du soupçon. On leur fait même subir une espèce de question pour leur faire nommer leurs complices : avant de les exécuter on ne manque pas de demander le consentement de leur famille, qui n'ose jamais le refuser. — Issinois, peuple d'Afrique. Voyez Noyer, t. V, p. 472. - NAVARRE. Voyez Jurguinas, t. IV, p. 264.—Portugal. Le crime de sorcellerie fut un de ceux que le roi Jean V laissa à la connaissance de l'inquisition quand il restreignit la juridiction de ce tribunal tyrannique. Ce fut une porte ou-verte à une multitude de condamnations et un champ immense pour la cruauté. On pouvait encore allumer bien des bûchers et y précipiter des innocens et des imbécilles, tels que ce jésuite Malagrida, qui avait choisi la sainte Vierge pour l'objet de ses amours, et prenait, dans son délire, les effets d'une virilité prolongée pour les extases de la béatitude.—Romains. Il paraît que la législation de l'ancienne Rome était conforme à la loi des douze Tables, qui prononçait des peines sévères contre ceux que l'on disait jeter des sorts sur les moissons, ou qui se servaient de paroles ou opérations magiques pour nuire à quelqu'un. On alla

plus loin, et le soupçon de magie, lors même qu'il ne nuisait pas, devint matière à accusation. Personne n'ignore l'histoire de l'esclave affranchi qu'on accusait d'être sorcier, et qui, par cette raison, fut appelé en jugement devant l'assemblée du peuple. La fertilité d'un petit champ que son maître lui avait laissé, et qu'il cultivait avec soin, avait attiré sur lui l'envie de ses voisins. Sûr de son innocence, il conduisit devant l'assemblée une charrue en bon état, une paire de bœufs gros et gras, et tous ses instrumens de labour que l'usage et ses soins avaient rendus brillans. Alors se tournant vers ses juges: Romains, dit-il, voilà mes sortiléges; venesicia mea, quirites, hac sunt. Il fut absous d'une commune voix. La loi Cornelia punit les auteurs de maléfices, leurs élèves et leurs complices. Plusieurs sénatusconsultes étendirent ces dispositions aux devins, aux magiciens, aux aruspices, aux astrologues, et généralement à tous ceux qui professaient l'art des Chaldéens. On voit dans Tacite combien les lois étaient rigoureuses à leur égard. Dans le dernier état du droit romain, l'influence religieuse confirma par d'autres motifs la sévérité des lois anciennes qui n'avaient en vue que la sécurité des citoyens et la répression des délits réels commis à l'aide d'un prétendu pouvoir surnaturel. — Voyez Aiguillette (nouer l'), t. I, p. 213; Astrologie, t. II, p. 29; Bruler, t. III, p. 100, 108 et 109; Bohémiens, t. II, p. 471; Devin, t. III, p. 392; Eau (épreuve par l'), t. III, p. 437; Envoûter, t. III, p. 488; Loup-garou, t. IV, p. 340; Magie, t. IV, p. 347, et Volt.

SOUFFLER. Il est des métiers qui rendent féroces ceux qui les exercent. Dans cette classe on doit placer celui de boucher. Accoutumés à faire couler le sang et à déchirer les membres palpitans des animaux, il n'est pas étonnant que les mœurs des hommes qui s'y livrent se ressentent de pareils travaux : il est difficile de croire qu'un homme qui égorge chaque jour des êtres sensibles n'ait pas un caractère dur. Le trait suivant fournit une preuve de cette triste véri-té. — Près d'une ville d'Allemagne, un malheu-reux soldat, excédé de fatigue, et qui avait bu avec excès, fut rencontré, étendu à terre, par deux garçons bouchers. Ces derniers portaient un de ces soufflets dont ils se servent pour détacher la peau des animaux qu'ils tuent en introduisant du vent entre cette peau et la chair. L'idée barbare de pratiquer cette opération sur le soldat qu'ils voyaient ivre-mort fut trouvée plaisante par eux et mise aussitôt à exécution. Le soldat, après quelques heures, étant revenu du sommeil léthargique dans lequel il était plongé, se sentit suffoqué. Heureusement pour lui quelques passans, instruits par les coupables dé leur délit, s'empressèrent de venir au secours de cet infortuné. Un chirurgien lui rendit la vie, après un traitement aussi long que douloureux. — Le bruit de cette action s'étant répandu, on arrêta les coupables, et, sur leur aveu, ils furent condamnés à subir le même supplice qu'ils avaient fait éprouver au malheureux soldat.

SOUFFLET. De toutes les injures par voie de

fait que l'on puisse faire à un homme, est encore généralement reconnu que le soufflet est la plus grave, et l'on connaît l'adage: « Un soufflet demande du sang. » Si l'on recherche l'origine de la honte attachée à cette espèce particulière d'injure, on trouve qu'elle ne doit qu'à une tradition aujourd'hui sans fondement le degré de gravité qu'on lui assigne sur toutes les autres. Au temps de la gentilhommerie, lorsque l'organisation sociale était elle-même une véritable honte, les vilains, privés du noble privilége de porter le casque et la visière, combattaient à visage découvert : ainsi il n'y avait qu'eux qui pussent, dans un combat, recevoir des coups au visage: de là vient qu'un soufflet fut une injure, moins par la nature du coup ou par égard pour la partie frappée qu'à cause de l'assimilation avec ceux qui pouvaient l'être ainsi: recevoir un soufflet, c'était être traité en vilain. Sous l'ancienne législation, on eût eu sans doute égard au genre particulier de cette insulte pour appliquer une peine à celui qui l'aurait commise: on eût surtout fort considéré le rang et la qualité de la personne offensée. Nos lois actuelles n'établissent de différence dans la pénalité attachée à un pareil fait, qu'à raison des fonctions que remplirait l'offensé au moment du délit. Hors de là, tous les citoyens sont égaux. Un exemple récent a servi à établir ce principe et à appliquer dans ce sens la loi qui nous régit. — A la sortie de l'église de Saint-Denis, où l'on venait de célèbrer un service funèbre par l'anniversaire de la mort du feu roi Louis XVIII, M. le prince de Talleyrand reçoit

un soufflet de la main d'un sieur de Maubreuil, qui depuis a prétendu avoir été l'agent mal récompensé du prince dans d'odieuses machinations tendantes à l'assassinat de Napoléon. Le tribunal correctionnel a prononcéd'abord une condamnation à cinq ans d'emprisonnement, fondée sur ce que M. de Talleyrand assistait à la cérémonie en sa qualité de haut-fonctionaire; mais sur l'appel, la Cour, considérant que cette circonstance n'était pas applicable au cas dont il s'agissait, a réduit la durée de l'emprisonnement à un an. — On peut appliquer à l'insulte particulière dont il est ici question ce qui a déjà été dit dans des articles plus généraux. — Voy. Ambassadeurs, t. I, p. 262; Coups, t. HI, p. 302; Injures, t. IV, p. 206; Offense, t. IV, p. 474; Outrage, t. V, p. 13.

FENSE, t. IV, p. 474; OUTRAGE, t. V, p. 13.

SOUFRE FONDU. En France et dans les pays où on rompait vifs les grands criminels, on ajoutait aux tourmens des patiens en versant du soufre fondu sur les blessures que le bourreau ouvrait sur leur corps avec des tenailles. Voyez ce mot.

SOUFRIÈRES, MINES DE SOUFRE. C'était une

SOUFRIÈRES, MINES DE SOUFRE. C'était une punition usitée chez les Romains pour les crimes graves. On condamnait aux soufrières comme aux mines, aux galères et à d'autres travaux pénibles ou dangereux. La condamnation aux soufrières était infligée aux femmes comme aux hommes.

SOULIER. Chez les Hébreux, lorsqu'une femme restait veuve sans enfans, le frère de son défunt mari devait l'épouser, et le fils qui provenait de ce second mariage héritait de tous les biens. Si le frère refusait d'épouser sa belle-sœur, et ne

donnait pas aux anciens une raison valable de son refus, la veuve lui détachait un soulier, lui crachait au visage et devenait libre de se marier à qui bon lui semblait. - Les Juifs modernes ont réduit cette sorte d'affront public en une cérémonie qui, pourêtre un peu moins grossière, ne laisse pas que de conserver une sorte de caractère injurieux. Lorsqu'un beau-frère et une belle-sœur se trouvent dans le cas du caliza (1) (c'est le nom de la céremonie), trois rabbins et deux témoins fixent dès la veille le lieu où l'on s'assemblera le lendemain. Les parties rendues en ce lieu annoncent qu'elles se présentent devant ce tribunal pour obtenir leur libertéréciproque. On procède alors, pour la forme, à un interrogatoire pour constater la qualité des deux parties et la position dans laquelle elles se trouvent. Après ces interrogations de style, la femme s'approche de son beau-frère, aidée par un rabbin, et lui dit en hébreu: «Le frère de mon mari ne veut point continuer la postérité de son frère en Israël, et refuse de m'épouser comme beaufrère. » A quoi l'autre répond: «Il ne me plaît pas de la prendre.» La femme se baisse alors, dénoue et déchausse un soulier préparé pour cet usage, le jette à terre, crache et dit, toujours en hébreu: «Ainsi fait-on à l'homme qui n'édisse point la maison de son frère, et sa maison sera appelée en Israël maison du pied nu. » Elle répète trois fois ces mots, et les assistans crient, pied nu, en accablant le beau-frère de paroles outra-

<sup>(1)</sup> Ce nom signifie déchausser le soulier.

geantes et de huées. On délivre à la femme un acte par lequel elle est déclarée libre et peut se marier. Il y a des beaux-frères qui, dans l'espoir de tirer quelque argent de leurs belles-sœurs, feignent d'être disposés à les épouser, et c'est pour éviter cet inconvénient, que les pères, en mariant leurs filles à un homme qui a des frères, stipulent dans le contrat qu'ils affranchiront leurs semmes gratuitement si le cas du caliza arrive: d'autres engagent quelquefois le mari, qui est au lit de la mort, à répudier sa femme. — On sent qu'en France, où le mariage est purement civil et soumis à des règles communes, le caliza ne peut avoir lieu, à moins que les Juiss français ne se punissent entre eux en secret de l'empêchement forcé d'accomplir la loi de Dieu.

SOULIER DE FER. Les Romains employaient les métaux dans leurs chaussures; mais, disent les auteurs des martyrologes, ils n'avaient des souliers de fer que pour en faire le supplice des chrétiens durant les persécutions : pour cela, ils les garnissaient en dedans de gros clous rougis au feu.

SOUSTRACTION, action d'ôter et enlever frauduleusement une chose du lieu où elle doit être, ou de la possession de celui auquel elle appartient. Le terme de soustraction s'emploie plus particulièrement pour le détournement des papiers et titres. Dans les autres cas, c'est un larcin, un recélé, un vol, une suppression. Voyez tous ces mots. — Pour les peines attachées par la loi pénale française à la soustraction de certaines pièces, voyez Enlèvemens, T. III, p. 483. Ajoutez à ce qui est dit

dans cet article, que la loi prononce une amende de 25 à 300 francs contre celui qui soustrait une pièce qu'il a lui-même produite dans un procès par écrit; le tribunal civil peut appliquer cette

peine.

SPECTACLES. Ces lieux de réunions publiques ont été de tout temps soumis à une police particulière, qui est réglée par diverses lois et ordonnances. Les unes fixent les devoirs des entrepreneurs et directeurs. L'ordonnance d'Orléans, art. 24, fait défenses à tous acteurs de se vêtir d'habits ecclésiastiques, à peine de prison et de punition corporelle. — Une déclaration de Louis XIII punissait les actions ou paroles malhonnêtes de l'interdiction du théâtre, de l'amende et même du bannissement. Par l'arrêté du 1er germinal an 7, relativement aux incendies, le défaut de précautions ordonnées est puni de la fermeture de la salle. L'ordonnance du 29 nivôse an 10, et l'arrêté des consuls du 12 messidor an 8, étendent et confirment les dispositions de l'arrêté de l'an 7. - D'anciennes ordonnances et réglemens, des 11 décembre 1672, 9 janvier 1673, 22 juin 1674, et 24 décembre 1765, faisaient au public qui fréquentait les spectacles certaines injonctions et défenses principalement relatives aux désordres, tumultes ou violences qui pouvaient être la suite d'attroupemens, encombremens des péristyles et corridors, ports de certaines armes, etc. La peine arbitraire variait depuis l'amende jusqu'à la mort, qui était prononcée dans certains cas. — L'ordonnance de l'an 10, précitée, porte plusieurs défenses et ré-

glemens relatifs à l'entrée et à la sortie des spectacles, à l'achat des billets, à la circulation des voitures, etc. Les peines applicables contre les infracteurs seraient aujourd'hui les mêmes que celles portées par cette ordonnance ou les lois et réglemens antérieurs auxquels elle se réfère, principalement l'ordonnance de 1769 et la loi du 19 janvier 1791. Celle-ci contient, sur l'emploi de la force armée et l'arrestation des individus assistant au spectacle, des dispositions remarquables qu'on a eu lieu récemment de rappeler; les voici : « Il n'y aura au spectacle qu'une garde extérieure. -Cette garde est essentiellement à la disposition de l'officier civil pour l'exercice de la police, et ne peut agir qu'à sa réquisition. - La garde ne pénètrera dans l'intérieur des salles que dans le cas où la sûreté publique serait compromise, et sur la réquisition expresse de l'officier de police. — Cet officier ne pourra jamais faire entrer la force armée dans l'intérieur des salles, qu'après en avoir averti à haute voix les citoyens. - Tout individu est tenu d'obéir provisoirement à l'officier public; en conséquence, tout citoyen invité par cet officier, ou sommé par lui de sortir de l'intérieur de la salle, se rendra sur-le-champ au bureau de police, pour y donner les explications qui pourront lui être demandées. — Tout individu arrêté, soit à la porte du théâtre, soit dans l'intérieur de la salle, doit être conduit au bureau de l'officier de police, qui seul peut prononcer sur sa mise en liberté ou son renvoi devant l'autorité compétente.

STATUE. Les habitans du royaume de Tunquin,

tributaire de la Chine, ayant tué un vice-roi nommé par l'empereur, furent, par forme de punition, soumis à un tribut particulier auquel ils sont encore obligés : ce sont plusieurs petites statues d'or et d'argent, qui représentent des criminels qui demandent grâce. - Les offenses faites aux statues des empereurs romains étaient réputées crimes de lèse-majesté par la loi Julia; mais, afin d'empêcher que la majesté de ces statues ne devînt un abri pour la fraude et la violence, le sénat défendit aux débiteurs ou criminels de s'y réfugier, à l'exception de ceux qui s'évaderaient des prisons où ils seraient retenus arbitrairement par des citoyens plus puissans qu'eux. - Pour les peines attachées à un pareil délit en France, voyez Dégra-DATION, T. III, p. 538; OUTRAGE, T. V, p. 13; et Sacrilége, t. V, p. 309.

STATUE, instrument de supplice. Voyez Apéga, T. I, p. 352; Automate, T. II, p. 114; Quemadero, T. V, p. 174; et Sacrifices humains, t. V, p. 303.

STATUT DE SANG, c'est ainsi qu'on nomma, en Angleterre, le réglement d'Henri VIII, de 1539, au sujet de la religion. Il décerna la peine du feu ou du gibet contre ceux: 1° qui nieraient la transsubstantiation; 2° qui soutiendraient la nécessité de la communion sous les deux espèces; 3° qu'il était permis aux prêtres de se marier; 4° qu'on peut rompre le vœu de chasteté; 5° que les messes privées sont inutiles; 6° que la confession auriculaire n'est pas nécessaire pour le salut. Cette loi des six articles donna lieu à un si grand nombre d'accusations, que le roi se vit obligé de changer la peine

de mort, et de la réduire à celle de la confiscation des biens contre ceux-là seulement qui seraient coupables de la violation du quatrième statut. C'est pourtant ce même prince qui a fait le schisme de l'église d'Angleterre, et l'a entièrement séparée de la communion romaine. Sa loi atroce des six articles fut entièrement révoquée, en 1547, par Édouard VI. — La théologie introduite dans la législation produira toujours des dispositions pénales outrées ou absurdes.

STELLIONAT. Sous ce nom générique, les lois romaines comprenaient toutes les espèces de fraudes et de dols qui pouvaient se commettre dans les conventions, et auxquels la loi n'avait pas donné de désignation particulière; il y avait encore stellionat, en droit romain, dans la remise d'un objet pour un autre, par suite d'une feinte ou d'un échange. Ce fait était réputé crime, et puni d'une peine extraordinaire, quelquefois même des mines. — En France on n'a considéré comme stellionataire que celui qui fait une déclaration frauduleuse de propriété ou de libération d'un bien, dans une vente, obligation ou constitution de rente. Le stellionat n'était et n'est encore poursuivi quepar action civile; cependant, sous l'ancienne législation, on le poursuivait quelquefois extraordinairement et par voie criminelle : les exemples en sont fort rares. - La loi civîle, tant ancienne quenouvelle, contient de véritables dispositions pénales contre les stellionataires. Ainsi ils sont contraignables par corps, même après l'âge de soixantedix ans; ils ne peuvent être admis aux bénéfices. de la cession de biens, ni à la réhabilitation après faillite. — Le Code civil (art. 2136) répute stellionataires les maris et tuteurs qui auraient consenti ou laissé prendre des inscriptions hypothécaires sur leurs biens, sans déclarer qu'ils étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs.

STÉRILITÉ. Différens peuples anciens ont attaché la honte et l'infamie publique à la stérilité des femmes; c'était, en outre, chez les Juiss une cause de divorce. — Les lois de Lycurgue allaient encore plus loin, et permettaient à un mari de prêter sa femme. — Dans le royaume de Benin, en Afrique, les femmes stériles deviennent l'opprobre de la nation, et l'on ajoute pour elles à la rigueur des travaux auxquels ce sexe est condamné chez cette nation, toutes sortes d'humiliations et de mauvais traitemens. — Chez les Anzikos et les Jaggas, autres peuples de l'intérieur de l'Afrique, on réserve les femmes stériles pour être immolées aux funérailles des grands, et il est permis à leurs maris de les tuer pour les manger.

STEWARD (GRAND). Lorsque la cour des pairs d'Angleterre s'assemble, dans la salle de Westminster, pour juger un pair du royaume, le président que le roi nomme dans ces sortes d'occasions, porte le titre de Grand-Steward, dignité éminente qui n'a de durée que celle du procès. Il tient à la main un bâton long et mince, qui est la marque distinctive de son pouvoir éphémère. Sa place est auprès d'un trône élevé pour le roi qui n'y paraît jamais. — C'est le Grand-Steward qui fait le rap-

port du procès et recueille les votes des nobles pairs, après les débats et la défense de l'accusé. Le lord Chef-Justice de la cour des plaids communs prend ensuite les voix de ses collègues et déclare leur adhésion à la décision des pairs ou leur dissidence. Le Grand-Steward prononce alors le jugement; puis il se lève, rompt le bâton blanc pour annoncer que la cour des pairs est dissoute, et invite tout le monde à se retirer avec la paix de Dieu et du roi.

STIGMATES, d'un mot grec qui signifie marque profonde. — Les Romains en imprimaient aux front des esclaves fugitifs: la plus commune était la lettre F dont l'empreinte se pratiquait au moyen d'un fer chaud. Les stigmates étaient employés d'après les lois criminelles d'Angleterre comme adoucissement de peine; les plus ordinaires consistaient à fendre les narines ou à appliquer un fer rougi au feu sur la main ou sur le visage. Voyez Flétrissure, t. IV, p. 84.

STRANGULATION, action d'étrangler, étouffer un homme, l'asphyxier en lui serrant le cou de manière à intercepter la respiration et lui procurer la mort. C'est là une des premières inventions du génie destructeur et vindicatif de notre espèce. Les plus anciens monumens historiques font mention de ce supplice. Josué, dans les livres juifs, fait pendre par le cou six rois prisonniers. La strangulation s'est pratiquée de différentes manières chez différens peuples, et tout horrible qu'elle est, les hommes ont inventé de tels supplices que chez les nations les plus policées on l'a employée comme

adoucissement à des tourmens dont la barbarie faisait frémir les juges eux-mêmes. - Angle-TERRE. Lorsque l'on commença dans ce pays à reconnaître l'autorité des supplices qui y étaient autrefois employés, on introduisit l'usage d'étrangler les patiens avant de les brûler ou de leur arracher le cœur. Ce dernier traitement fut mis en usage envers les officiers qui avaient pris parti pour le prétendant Charles-Edouard, en 1746. — Les lois criminelles condamnent la femme coupable de petite trahison à être traînée sur la claie étranglée et brûlée. — On a conservé un jugement remarquable rendu en juillet 1813, dans une cause de meurtre par strangulation. Richard Ralph, accusé du fait sur la personne de sa semme, fut acquitté sur le rapport d'un chirurgien qui déclarait que la mort avait été causée par la pression de la jugulaire, dont la victime portait les marques, mais qu'il était possible qu'il y eût eu apoplexie naturelle par suite, et que la femme fût morte de cette apoplexie. — Angola. Les Gangas ou prêtres nommés Singhillis, c'est-à-dire dieux de la terre, ont un souverain pontife qui porte le nom de Ganga-Kitorna, et qui passe pour le premier dieu de cette espèce. C'est à lui qu'on attribue la fertilité de la terre. Pour confirmer les Nègres dans cette opinion, lorsqu'il se sent près de sa fin, il appelle un de ses disciples pour lui communiquer le pouvoir. qu'il a de produire les fruits, ensuite il le fait étrangler. Cette cérémonie se répète en public plusieurs fois jusqu'à ce qu'il ait trouvé son successeur, c'està-dire qu'il soit mort lui-même avant sa dernière

victime. — Bothnie. Voici le détail du supplice de la strangulation usité en ce pays. Deux bourreaux conduisent le criminel au lieu du supplice; là, après avoir placé le cou du condamné au milieu d'une corde ployée en double, chacun des bourreaux se place à une des extrémités et tord la corde avec force jusqu'à ce que le patient ait perdu la respiration. On lâche alors un des bouts de la corde et on le laisse reprendre connaissance, et pour la lui faire plutôt revenir on lui enfonce entre les côtes les poings fermés dont le doigt du milieu fait la pointe. On répète ce manége deux fois, et à la troisième, au moment où l'on opère de nouveau la strangulation, un des exécuteurs lui assène un violent coup de pied aux parties viriles et les lui écrase ensuite dans ses mains. Lorsqu'il est expiré, on le suspend à un arbre, en observant, si c'est un esclave, de le placer assez bas pour que les chiens puissent le dévorer.—Chine. Des trois supplices capitaux usités dans cet empire, celui d'étrangler est le moins infamant, tandis qu'on ne tranche la tête qu'aux gens du peuple ou aux coupables de crimes auxquels on veut attacher l'ignominie. Cette distinction, tout opposée à celle qu'on fait en Europe, dans les pays où la strangulation est pratiquée, vient de l'idée d'honneur que les Chinois attachent à ce que leurs corps soient conservés entiers. En conséquence de ces idées, la strangulation est réservée aux criminels de distinction. Lorsque l'empereur veut donner aux mandarins et aux seigneurs condamnés à mort une marque de bonté, il leur envoie un cordon de soie, et cette

faveur est tellement appréciée qu'elle détermine ceux qui la reçoivent à subir presque avec joie leur supplice. — Espagne. Le supplice appelé el Garotte est une véritable strangulation. On lit dans l'histoire des conquêtes des Espagnols au Pérou, qu'Atabalipa, roi de ce pays, ayant refusé de reconnaître l'autorité du pape qu'on lui alléguait pour s'emparer de son royaume, fut condamné à mort par ses vainqueurs et subit le supplice de la stran-gulation. — Éтнюче. Diodore de Sicile rapporte que, de son temps, le roi de cette partie de l'Afrique, malgré son pouvoir absolu, ne pouvait pas faire mourir un de ses sujets condamné au dernier supplice. Mais ce qu'ajoute l'historien fait voir que les restrictions et les détours politiques sont aussi anciens que l'établissement des autorités : un officier apportait la sentence au coupable, qui s'étranglait de ses propres mains. - France. La strangulation, aujourd'hui abolie, était autrefois pratiquée par la pendaison. Il paraît cependant que, dans les temps reculés de notre histoire et même dans le quatorzième siècle, elle s'opérait différemment, au moins dans des cas particuliers. Marguerite de Bourgogne, petite-fille, par sa mère, de Louis IX, et femme de Louis Hutin, ayant été convaincue d'adultère, fut enfermée, en 1314, dans le château Gaillard près des Andelys, où elle fut étranglée avec une serviette. Ce récit peut servir à confirmer l'étranglement du général Pichegru que l'on a souvent nié comme impossible. —On a vu aux mots Retentum et Rompre vif que la strangulation était quelquefois une sorte de faveur de la Justice. Le parlement, du temps de Henri II, en donna un exemple célèbre, la dernière année du règne de ce prince. Cinq membres de cette compagnie furent accusés d'hérésie, et leur mort était certaine, si quatre d'entre eux ne s'étaient empressés de rétracter leurs opinions. Un seul, nommé Anne Dubourg, eut le courage de persévérer. Ses anciens collègues, se rappelant encore les liens qui les avaient unis, lui accordèrent l'insigne faveur d'être étranglé avant de devenir la proie des flammes. Il faut se rappeler que Dubourg, au moment de son supplice, dit avec une fermeté tranquille: « Éteignez vos bûchers et convertissez-vous. » — Grèce. L'histoire de Sparte offre, dans le récit de la mort du roi Agis, que son collègue Léonidas fit condamner, une preuve que la strangulation était en usage en Grèce. Agis voulait faire revivre les lois sévères de Lycurgue, réformer les mœurs et diminuer le pouvoir des riches en provoquant de nouveau le partage des biens. Léonidas, qui avait passé plu-sieurs années à la cour de Séleucus, et qui foulait aux pieds les lois, prit le parti des riches, et pour en assurer le triomphe, chercha à faire mourir Agis. Il trouva contre lui un prétexte d'accusation pris de ce qu'Agis avait épousé une femme étrangère. Les éphores, sur ce seul motif, condamnèrent l'importun réformateur, et le firent étrangler. - Maroc. Lorsqu'un criminel condamné est un homme puissant ou revêtu de quelque dignité, on l'étrangle dans la prison : son corps est ensuite placé sur une bête de charge et conduit dans la ville, et le crieur public déclare à haute voix le crime pour

lequel il a été exécuté. - Il y a, dans ce pays, une étrange superstition, commune, au reste, à tous les états musulmans, qui fait regarder comme saints les idiots et les fous ou ceux qui affectent de l'être. A Maroc, il y aurait moins de danger à faire une insulte à l'empereur qu'à mettre en courroux un de ces prétendus saints. Ils profitent de la vénération qu'ils inspirent pour exercer les actes les plus cruels. Il n'est pas rare de voir l'un d'eux choisir le moment où l'on est en prière pour passer une corde au cou de celui qu'ils ont choisi et l'étrangler impunément. — Mexique. Parmi les lois ou les coutumes de ce peuple qu'on a à la fois calomnié et trop vanté, on remarque la peine de la strangulation infligée aux jeunes nobles pour un seul manque de soumission à leurs pères, afin de retrancher de la société, disent les historiens, des membres qui ne peuvent qu'être par la suite pernicieux à l'État. — Naples. La célèbre Jeanne qui, pour régner seule, avait fait étrangler son mari, André d'Anjou, en 1346, subit elle-même ce supplice. Charles de Duras ou Durazzo, qu'elle avait appelé à lui succéder et comblé de ses bienfaits, lui fit la guerre à l'instigation du pape Urbain II, et avec le secours de la noblesse. Jeanne, forcée dans le Château-Neuf où elle s'était réfugiée, se remit entre les mains de l'usurpateur, qui, peu de temps après, la fit étrangler par quatre Hongrois.—Озтвосотиз. Ces anciens peuples barbares pratiquaient la strangulation, principalement à l'égard des personnages élevés endignité. Un de leurs rois, Théodat, étrangla, dit-on, de ses propres mains, en 544, la reine-

Amalasonte, sa cousine germaine et nièce du roi Clovis, qui l'avait associée à son trône après la mort de son fils et de son mari. - Pérou. Les historiens et les voyageurs qui parlent de l'institution, dans ce pays, d'un collége de vierges consacrées au culte du soleil, à l'instar des vestales de Rome, prétendent, pour rendre sans doute la similitude complète, que celle qui se laissait séduire était enterrée vive; ils ajoutent que son complice était étranglé. — Romains. La strangulation était d'usage chez eux et s'opérait de plusieurs manières. Elle était réservée aux grands criminels, et principalement à ceux qui attentaient aux choses saintes, parmi lesquelles étaient comptées la ville de Rome et la sûreté intérieure de la république. On se servait ordinairement, pour ce supplice, d'un cordon ou lacet de soie que des bourreaux passaient au cou des criminels et serraient à force de bras. Ce fut le supplice de Lentulus et des autres complices de la conjuration de Catilina. Salluste appelle cette exécution laqueo gulam frangere : cet auteur dit que ce genre de mort était réputé si ignominieux que les lois des pontifes défendaient d'ensevelir ceux qui avaient subi ce supplice. — Tunquin, royaume voisin de la Chine. On retrouve dans ce pays l'opinion qui attache une distinction honorable au supplice de la strangulation : il y est réservé aux seuls criminels du sang royal; on coupe la tête aux autres. — Turcs. Personne n'ignore combien est sréquent ce genre de supplice chez les Musulmans, et que le chef despotique l'inflige à son gré aux principaux de ses officiers et à ceux de sa famille dont

il redoute la concurrence et les droits au trône. Il y a deux genres de strangulation usités en Turquie: l'un que j'ai décrit à l'article Pendaison; il est infligé par les cadis contre les criminels ordinaires; l'autre, qui est celui dont je viens de parler, n'est employé que sur les ordres du sultan et passe pour une haute distinction. Ce sont des esclaves, muets de naissance, élevés dans le sérail, au nombre de trente ou quarante, que l'on charge de ces exécutions. Quatre d'entre eux des plus robustes se rendent chez celui que le sultan leur désigne : ils tâchent de le surprendre par derrière, lui passent un cordon de soie ou plus communément une corde d'arc autour du cou, le terrassent et l'étranglent. En 1824, à la suite d'une conspiration des janissaires, l'aga et plusieurs chefs de ce corps furent étranglés. On sait que depuis cette époque cette milice turbulente a été supprimée et un grand nombre de ceux qui la composaient exterminés. La strangulation a été de nouveau le supplice des principaux chefs. - Voyez Adultère, t. 1, p. 106, 119, 122, 131, 132 et 133; GAROTTE (el), t. IV, p. 144; Pendaison, t. V, p. 44; Potence, t. V, p. 109; RETENTUM, t. V, p. 279, et ROMPRE VIF, t. V, p. 288.

STRÉLITZ, ancienne milice de Russie aussi redoutée et aussi factieuse que celle des janissaires chez les Turcs. Leczar Pierre I<sup>er</sup>, étant à Vienne, en 1698, apprend que les strélitz ont formé une conjuration contre lui et projettent de placer sur le trône la princesse Sophie. Le czar se transporte aussitôt à Moscou, alors capitale de cet empire,

casse la milice rebelle des strélitz et exerce contre eux des châtimens terribles. Les prisons étaient pleines de ces malheureux. Plus de deux mille périrent dans les supplices, et leurs corps restèrent deux jours exposés sur les grands chemins.

STUPRE, mot pris du latin, et qui, dans l'ancienne jurisprudence désignait un commerce charnel avec une fille ou veuve honnête et d'une certaine extraction: celui qu'on avait avec une personne d'un état très-vil ou de mauvaise conduite se nommait fornication. La peine du stupre était, comme tant d'autres, arbitraire et dépendait surtout de la condition de la personne offensée; mais jamais la mort n'était appliquée ainsi que l'a avancé Dareau dans son Traité des injures, où il a rapporté sans examen l'opinion erronée de Denizart et autres compilateurs qui se sont copiés les uns les autres, sans remonter aux principes et sans vérifier les arrêts. Tous ces auteurs disent qu'en fait de stupre, il fallait que le corrupteur optât entre le gibet ou le mariage. Cela est faux : la peine capitale n'était décernée que lorsqu'il y avait promesse de mariage ou rapt. Dans les derniers temps, le simple stupre ne donnait lieu qu'à une condamnation en dominages - intérêts ou frais de gésine, poursuivis par la voie civile. - Aujourd'hui, aucune peine n'est attachée à ce fait dénué d'autres circonstances. et les frais de gésine ou d'entretien de l'enfant ne pourraient être demandés qu'autant que celui - ci aurait été reconnu.

STYLET. Voyez Armes, tom. I, p. 417. SUBORNATION. Ce terme désigne l'action de corrompre quelqu'un, soit par flatterie ou caresses, soit par promesses ou menaces : ce crime était mis anciennement dans la classe des différentes espèces de faux. Le nom de subornation se donnait généralement à plusieurs sortes de crimes dont il a été déjà traité dans cet ouvrage : on l'ap-plique plus particulièrement à la corruption des témoins. — Voyez Corruption, tom. V, p. 141; PROSTITUTION, tom. V, p. 198; RAPT, tom. V, p. 225, et témoins.

SUBSTITUTION d'un enfant à un autre. L'article 345 de notre Code pénal actuel prononce contre les coupables de ce crime la peine de la ré-clusion. — Voyez Supposition de Part.

SUCER LE SANG. Les peuples grossiers ne se bornèrent pas à adopter l'absurde institution des épreuves pour constater le crime ou l'innocence des accusés; ils y apportèrent des recherches ou atroces ou ridicules. Autrefois lorsqu'un Russe prêtait serment pour se disculper d'un crime, on l'obligeait à ouvrir la veine d'un chien sous la cuisse gauche; il en suçait le sang, jusqu'à ce que l'animal mourût épuisé; s'il vomissait ce sang, ou s'il était incommodé, on le déclarait coupable.

SUFFRAGE, voix ou avis que donne chaque membre d'une assemblée délibérante ou d'un tribunal, sur l'affaire qui lui est soumise. C'est ce qu'on nomme chez nous opinion ou vote. — A Athènes, où les suffrages, dans les affaires criminelles, entraînaient l'exil d'un homme public, on se servait, pour donner son suffrage, d'une coquille d'où vint le nom d'ostracisme. Voyez ce mot,



Epreuve Russe,



tom. V, p. g. Dans les autres délibérations on se servait de fèves noires et blanches marquées de certaines lettres. Ce dernier mode était employé aussi dans la décision des affaires particulières. Chaque juge, après la discussion d'un procès, allait en silence porter sa fève noire ou blanche dans l'une des deux urnes posées devant le tribunal. Ces urnes s'appelaient, l'une celle de miséricorde, l'autre celle de la mort. — A Rome, jusqu'en 615, toutes les affaires se décidaient de vive voix. Le tribun Gabinius porta alors une loi qui ordonnait qu'à l'avenir on emploierait le scrutin ou les bulletins appelés Tabellæ parce qu'ils étaient de bois. On se servait également de ces bulletins lorsqu'il était question de condamner ou d'absoudre un accusé qui en avait appelé au jugement du peuple ou qui avait été traduit à son tribunal. On donnait à chaque citoyen trois bulletins, dont l'un portait la lettre A, c'est-à-dire absolvo, j'absous; l'autre la lettre C qui signifiait condemno, je condamne; et le troisième les lettres N L qui signifiaient non liquet, il n'est pas évident. On ne faisait usage de ce dernier bulletin que lorsque l'accusé n'avait pu se justisser entièrement et que cependant il ne paraissait pas absolument coupable. Ce n'était pas seulement dans les jugemens publics qu'on employait les bulletins, mais aussi dans les décisions des tribunaux prétoriens et dans celles des tribunaux inférieurs. Les opinions n'étaient données de vive voix que dans le sénat. - Aujourd'hui en France il est deux assemblées qui peuvent devenir Cours criminelles dans des cas déterminés, et se servir, pour recueillir le scrutin, de moyens analogues à ceux des anciens : ce sont nos deux chambres législatives dont les membres votent quelquefois par boules noires et blanches.

SUICIDE, action d'un homme qui, de propos délibéré, se prive de la vie d'une manière violente. Le suicide a été chez presque tous les peuples anciens considéré comme une action licite et même souvent honorable. La politique et la prétention d'accomplir par la force ce qu'on prétend être la volonté de Dieu, ont ensuite fait attacher à cette action une idée de criminalité. Des peines, ou plutôt des cérémonies faites sur des cadavres, furent imaginées comme moyens de répression; on pensa que la crainte de l'infamie, bien qu'imposée arbitrairement et après la mort, retiendrait celui qui serait tenté de trancher lui-même ses jours, ou au moins que le spectacle des injures prodiguées à son cadavre pourrait en retenir d'autres. Enfin on alla jusqu'à prononcer des peines contre la famille des suicidés, afin de retenir le bras du malheureux prêt à se détruire. Sans examiner la guestion de savoir si le suicide est véritablement un crime, on peut dire, après les meilleurs écrivains, qu'une pénalité quelconque contre une pareille action est une chose absurde et monstrueuse. «Cette peine, dit Beccaria, ne pourrait tomber que sur un corps insensible et sans vie, ou sur des innocens. Or le châtiment que l'on décernerait contre les restes inanimés du coupable ne peut produire d'autre impression sur les spectateurs, que celle qu'ils éprouveraient en voyant fouetter une statue. Si la peine est appliquée à la famille innocente, elle est odieuse et tyrannique, parce qu'il n'y a plus de liberté lorsque les peines ne sont pas purement personnelles ». — Les pays de l'Europe où les peines contre le suicide ont été, ou sont encore admises, ont tiré leurs lois à cet égard du droit canon, c'est-à-dire de décisions théologiques qui ne considèrent point le dommage causé, mais seulement l'infraction aux volontés de Dicu, que les membres du corps ecclésiastique prétendaient expliquer et faire exécuter par contrainte : on ne s'attendra pas d'après cela à voir figurer ici l'Espagne, le Portugal et Rome actuelle; le mot inquisition suffit pour dispenser de tous détails relativement aux peines décernées contre le suicide regardé comme une infraction à la loi de Dieu. Les nations sauvages donnent presque toutes, à cet égard, dans l'excès opposé, et honorent le suicide sans doute par suite d'un sentiment dont ils font leur principale vertu, qui est le mépris de la mort. — Ainsi c'est l'Europe qui fournitsur ce point, comme sur tant d'autres, les exemples d'une législation dont les dispositions sont conçues en sens inverse de la raison commune. ALLEMAGNE. La loi à laquelle Charles-Quint a donné son nom, et qui a fixé le droit criminel de l'empire germanique, adopte à l'égard du suicide les dispositions du droit romain, qui ne punissaient point le suicide, mais prononçaient la confiscation des biens du suicidé dans le seul cas où il se serait tué dans la crainte de subir un jugement qui l'aurait frappé à la fois en son corps et en ses biens. Hors

de là nulle disposition pénale à ce sujet dans la loi Caroline. Mais jusqu'au temps de Joseph 11, il fut d'un usage constant et général dans les juridictions, d'établir une procédure criminelle contre la mémoire de ceux qui se donnaient volontairement la mort; « l'action de se tuer soi-même, disent les jurisconsultes allemands, étant par elle-mêmé présumée criminelle, à moins qu'on ne produise des preuves suffisantes pour la purger. Il est donc, ajoutent-ils, du devoir du juge de nommer un curateur au cadavre ou à la mémoire du suicidé. Si un parent se présente pour remplir cette fonction, il est préféré à tout autre, et l'on instruit le procès en son nom comme représentant le mort. La peine ordinaire de ce crime est de traîner le cadavre sur la claie, et de le pendre ensuite par les pieds. » — Angleterre. L'homicide de soi-même était réputé félonieux, et le coupable était nommé felo de se. « La loi, dit Blackstone, ne pouvant agir que sur ce qu'il laisse après lui, son honneur et sa fortune, attaque le premier par l'abandon ignominieux de son corps traversé d'un pieu et laissé sur un grand chemin; sur sa fortune, par la confiscation de ses biens au profit de la couronne. La loi se flatte que le soin de son honneur et l'amour de sa famille doivent détourner tout homme d'une action si désespérée, et retenir la main du désespoir. » On a vu plus haut ce que pensait à cet égard le criminaliste le plus distingué du dernier siècle. - Plus loin Blackstone se plaint de ce que les jurés de la couronne poussaient trop loin, dans les affaires de cette nature, l'excuse prise de l'état

de folie où l'on devait supposer que se trouvait le coupable au moment où il se livrait au désespoir. Mais le vrai motif sans doute d'une pareille indulgence est le trop grand nombre de coupables qu'on aurait à punir dans un pays où le suicide peut être considéré comme une maladie du terroir. Le mois de novembre est celui par excellence où les Anglais ennuyés de la vie s'en défont comme d'un fardeau incommode. Cette manie est un peu passée de mode aujourd'hui. Cependant les Anglais euxmêmes appellent le mois de novembre, mois sombre et lugubre, gloomy month : c'est celui où les attaques de spleen sont les plus fréquentes. — On. a vu, en 1810, mettre à exécution à Londres les lois pénales contre le suicide, sur le cadavre de Sedlitz, valet de chambre du duc de Cumberland, l'un des fils de Georges III. On prétendit que ce domestique comblé des faveurs de son maître avait tenté de l'assassiner, et qu'ayant manqué son coup, il s'était tué lui-même. Quelques journaux osèrent cependant élever des doutes sur ce récit, et l'un d'eux ne craignit pas d'avancer que Sedlitz abusé par les faveurs de son maître, l'ayant surpris en adultère avec sa femme, l'avait traité ignominieusement, et que sa mort, loin d'être la suite d'un suicide, n'avait été que l'effet de la vengeance du duc. Le journal entrait sur ce fait dans les plus grands détails et démontrait invinciblement, par la nature des blessurcs de Sedlitz et les marques sanglantes observées sur le parquet, la vérité de ce qu'il affirmait à cet égard. Le journaliste fut, à cause de cet article, condamné comme libelliste calomnieux.

— Éтнюрів. Toutes les exécutions capitales ne sont dans ce pays que des suicides forcés. Voyez Strangulation. — France. Suivant les établissemens de Louis IX de l'année 1270, article 88, la confiscation des meubles doit avoir lieu contre ceux qui se sont homicidés eux-mêmes; en voici les termes: Se il avenait que aucun hons se pendist, ou noiast, ou s'occist en aucune manière, si müebles seraient au baron, et aussi de la fame. — Le sixième capitulaire de Charlemagne défend de dire des messes, ou d'offrir des sacrifices pour les suicidés. — L'art. 586 de l'ancienne coutume de Bretagne et le 531° de la nouvelle, portent que, si aucun se tue à son escient, il doit être pendu et traîné comme meurtrier. Dans le dernier état de la législation à cet égard, on condamnait les cadavres des suicidés à être traînés sur une claie, la face tournée contre terre, et ensuite à être pendus par les pieds. L'ordonnance du mois d'août 1570, tit. 22, art. 2, réglait la procédure à instruire contre les cadavres ou la mémoire du coupable. Elle voulait que l'on conservât autant que possible le cadavre, afin de rendre l'exemple plus frappant; mais si quelque raison, telle que l'odeur infecte du corps, empêchait de le garder, on remplissait le vœu de la loi en faisant le procès à la mémoire. Il faut observer qu'on ne punissait que ceux qui se tuaient de sangfroid et avec un usage entier de la raison, ou ceux qui y étaient portés par la crainte du supplice, d'après le droit romain. Ainsi on ne prononçait aucune peine contre ceux qui se tuaient étant en démence ou même qui étaient sujets à des égare-

mens d'esprit. Dans le doute, disent les auteurs, on présume toujours que celui qui s'est tué l'a fait plutôt par folie ou par chagrin, qu'en conséquence de quelque crime commis ou avec pleine délibération, à moins que le contraire ne soit prouvé. Ainsi le bon sens faisait justice, dans l'application, d'une législation vicieuse. Bretonnier, dans ses Observations sur Henrys, dit' qu'au parlement de Toulouse on suivait la distinction portée par le droit romain, qui distinguait ceux qui se tuaient dans la crainte du supplice dû à leur crime, d'avec ceux qui se donnaient la mort par impatience, ou par ennui de la vie, ou par excès de fureur et de folie; et il ajoute que la loi punit les premiers, mais qu'elle excuse les autres. La tendance actuelle de la jurisprudence ne peut guère rassurer contre le rétour d'un passé que la Cour royale de Paris vient de déclarer devoir nous régir de nouveau, en ce qui touche les canons des conciles (Arrêt Dumonteil). — Grèce. Il paraît que le suicide était plus que toléré chez les anciens Grecs, bien que l'on trouve une loi de Solon qui voulait qu'un citoyen qui se dérobait, par le suicide, à la société qui réclame l'assistance de tous ses membres, fût enterré mutilé de la main droite, en signe d'infamie et d'horreur de son crime. Malgré cette loi, en effet, on voit, d'après tous les historiens, qu'à Athènes même le suicide était autorisé par les magistrats, sur l'exposé qu'un citoyen faisait devant eux des raisons qu'il avait de se débarrasser de la vie. Cette formalité était sans doute assez inutile, car il est facile de se

supposer une infinité de causes de chagrin, et le plaignant était cru sur parole. Les autres peuples de la Grèce étaient fort enclins à cette action, et l'exécutaient souvent en masse. Les habitans d'Abydos se tuaient en foule après la prise de cette ville, et Philippe sit publier qu'il permettait le suicide pendant trois jours. — Quelques individus allaient jusqu'à faire un spectacle de leur mort volontaire. Le philosophe cynique Peregrin en donna un exemple en se précipitant dans un bûcher enflammé, aux yeux de tous les Grecs rassemblés pour les jeux olympiques. — Romains. Le suicide, loin d'être regardé comme un crime dans l'ancienne Rome, passait au contraire pour un acte de courage et souvent pour une action glorieuse. La mort de Caton a peut-être immortalisé sa vie. Les exemples de ce genre sont très-nombreux dans l'histoire de ce peuple, et il est difficile de penser, avec quelques moralistes modernes, que le suicide soit un acte de faiblesse ou de lâcheté, lorsqu'il était réputé tout le contraire par celle de toutes les nations qui a donné le plus de preuves de vertu et de fermeté en tout genre. Aucune loi ne punit le suicide chez les Romains : c'est à tort que l'on a considéré comme pénale celle qui prononçait la confiscation des biens de celui qui se tuait pour éviter la punition d'un crime sous la prévention duquel il était placé. Il est évident, par l'exception unique que le droit romain établit pour ce seul cas, que ce n'était point en vue de punir le suicide lui-même que la confiscation avait lieu, mais bien afin que l'action de la justice, mise, pour

ainsi dire, en défaut relativement à la personne de l'accusé, retombât sur ses biens, pour réparer le crime que la mort de son auteur rendait certain. Cette loi avait sans doute le vice de toutes celles qui prononcent une confiscation; mais les Romains n'avaient pas imaginé, comme le firent les nations barbares qui ont formé l'Europe moderne, de faire le procès à un cadavre, et de punir la mémoire d'un homme pour une action dont Dieu seul peut être juge. — Turcs. Si l'on peut regarder une loi religieuse comme influant sur les jugemens civils, c'est sans doute dans un pays où le gouvernement est pour ainsi dire théocratique; et cependant en Turquie on ne fait pas de procès aux cadavres, bien que le koran, parmi toutes les lois réputées divines, soit la seule qui contienne une disposition claire et précise sur le suicide : « Ne vous tuez pas vous-même, est-il dit dans le sura IV, car Dieu est miséricordieux envers vous. »

SUIF BOUILLANT. Voyez Botte, t. III, p. 24. SUPERSTITION, écart de l'imagination en matière religieuse. La superstition, après avoir envahile domaine de la religion dont elle est plus ennemie que l'athéisme même, finit par passer dans les lois, soit par l'autorité du prince, soit par l'erreur d'un peuple entier : c'est alors qu'elle produit le fanatisme, et que des opinions toujours fausses, et le plus souvent ridicules, deviennent des motifs de persécutions, de châtimens, de meurtres juridiques et de vengeances particulières. Plusieurs articles de ce dictionnaire présentent le tableau des effets funestes de ce fléau de l'humanité. Je me

contenterai d'indiquer ici les principaux. Voyez Hérétiques, t. IV, p. 174; Inquisition, t. IV, p. 210; Persécutions, t. V, p. 65; Régicide, t. V, p. 252; Sacrifices humains, Sacrilége et Sorcellerie.

SUPPOSITION DE NOM. La peine de l'emprisonnement de trois mois à un an est prononcée contre celui qui prend un faux nom dans un passeport, et le témoin qui concourt à le faire délivrer. — Les aubergistes et logeurs sont passibles d'un emprisonnement de six jours à un mois lorsqu'ils inscrivent sciemment sur leurs registres, sous des noms supposés, les personnes qui logent chez eux. (Code pén. 154.) — L'officier public qui délivrerait sciemment un passe-port sous un nom supposéencourrait la peine du bannissement. (Id. 55.) Voyez Faux, t. IV, p. 60.

supposition de part: 1° quand une femme qui avait feint une grossesse donnait pour enfant de son mari celui d'une autre femme; 2° quand une femme substituait un enfant quelconque à celui dont elle était accouchée; 3° quand des époux qui n'avaient pas d'enfans en adoptaient un auquel ils prétendaient avoir donné naissance; 4° quand des étrangers donnaient à un père et à une mère un autre enfant que celui qui est issu de leur mariage. Le crime de supposition de part, compté au nombre des crimes de faux, se punissait, comme ceux-ci, avec plus ou moins de sévérité, selon les circonstances, et la femme convaincue d'un pareil fait devait,

dans tous les cas, être privée de son douaire et des avantages stipulés en sa faveur. On trouve des exemples de condamnations, même capitales, pour cause de supposition de part, et cela dans des cas qui ne semblent guère comporter une telle sévérité. Un arrêt du parlement de Paris, du 5 juin 1666, condamne Marie Bigorreau, femme Bouclière, à être pendue et étranglée pour avoir soutenu faussement qu'elle était la mère de l'enfant dont la comtesse de Saint-Gérard était accouchée. - L'amende honorable et le bannissement étaient les peines appliquées le plus ordinairementaux coupables de ce crime. - La supposition d'un enfant à une femme qui n'est pas accouchée, ou la substitution d'un enfant à un autre, sont aujourd'hui punies de la réclusion.

SUPPOSITION DE PERSONNE. C'est une des manières dont on peut commettre un faux d'après la loi pénale actuelle. Ce crime commis par un officier ou fonctionnaire public est puni des travaux forcés à perpétuité. (Code pén., 145.)

SUPPRESSION d'écrits injurieux. Voy. Injures,

t. IV, p. 206.

SUPPRESSION de pièces. Voyez Soustraction. SUPPRESSION DE PART. Voyez Avortement,

t. II, p. 206; Engans, t. III, p. 480; Grossesse,

t. IV, p. 158; INFANTICIDE, t. IV, p. 204.

SURETÉ DE L'ÉTAT. Voyez ATTENTAT, t. II, p. 59; Complot, t. III, p. 249; Révolte, t. V, p. 283.

SURVEILLANCE, sorte de mesure préventive prise contre les individus déjà condamnés pour crimes ou délits, ou même absous comme excusables. La surveillance spéciale de la haute police de l'État fut instituée par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII. Le Code pénal de 1810 a réglé la nature de cette peine, ses essets, et assigné un grand nombre de cas où elle peut avoir lieu. Nature et effets de la surveillance. Le renvoi sous la surveillance de la haute police de l'État est une peine commune aux matières criminelles et correctionnelles. (Art. 11). L'effet de ce renvoi sera de donner au gouvernement, ainsi qu'à la partie intéressée, le droit d'exiger, soit de l'individu placé dans cet État, après qu'il aura subi sa peine, soit de ses père et mère, tuteur ou curateur, s'il est en âge de minorité, une caution solvable de bonne conduite, jusqu'à la somme qui sera fixée par l'arrêt ou le jugement : toute personne pourra être admise à fournir cette caution. Faute de la fournir, le condamné demeure à la disposition du gouvernement, qui a le droit d'ordonner, soit l'éloignement de l'individu d'un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu déterminé. (Art. 44.) En cas de désobéissance à cet ordre, le gouvernement peut faire arrêter et détenir le condamné, durant un intervalle de temps qui pourra s'étendre jusqu'à l'expiration du temps fixé pour la durée de la surveillance spéciale. (Art. 45). — Cas dans lesquels la surveillance est prononcée, et durée de cette surveillance. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps et à la réclusion seront de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant toute leur vie, sous la surveillance de la haute

police de l'État. — Les coupables condamnés au bannissement seront de plein droit sous la même surveillance pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils auront subie. — Il en est de même pour ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. (Art. 47, 48, 49). —Hors les cas qui viennent d'être déterminés, les condamnés ne peuvent être placés sous la surveillance de la haute police que lorsqu'une disposition particu-lière de la loi l'aura permis. La récidive en matière correctionnelle pour un délit qui a donné lieu à une condamnation de plus d'une année d'emprisonnement, entraîne avec une augmentation de peine, le placement sous la surveillance de la haute police, pendant cinq ans au moins et dix au plus. — Voici les cas déterminés spécialement par la loi pénale pour lesquels la surveillance peut être prononcée : surveillance de cinq à dix ans contre ceux qui, ayant fait partie de bandes armées se seraient retirés au premier avertissement, ou qui auraient été saisis hors des lieux de réunion sans résistance ou sans armes. — La non-révélation excusée pour cause de parenté peut faire placer sous la surveillance pendant un temps qui n'excède pas dix ans. — Cet état peut être prononcé pour la vie ou à temps contre les coupables de complots, etc., excusés par leurs révélations ou les arrestations qu'ils auront procurées. — Contre les chefs d'une rebellion ou ceux qui l'auront provoquée, pour une durée de cinq à dix ans. - Contre ceux qui ont favorisé l'évasion d'un détenu con-

damné à plus de six mois d'emprisonnement. -Contre les vagabonds et gens sans aveu, après l'expiration de leur peine et même avant condamnation à aucune autre peine. - Pour menaces verbales ou par écrit. — Pour blessures ou violences. — Pour fabrication ou délit d'armes prohibées. — Pour les crimes déclarés excusables.—Pour arrestation et détention arbitraire. -Pour simples vols, filouteries, larcins et tentatives de ces délits. -Pour coalition d'ouvriers et contravention aux réglemens sur le commerce. - Pour dévastation de récolte. — Pour empoisonnement de chevaux, bestiaux, poissons, etc. — Un décret du 3 mars 1810 attribue à un conseil privé, spécial et annuel la connaissance de l'exercice de la surveillance de la haute police, et le pouvoir de prononcer la prolongation ou la cessation de cet état dans les cas particuliers.

SUSPECTS (loi des), rendue sur la proposition du célèbre Merlin dit de Douai, le 17 septembre 1793. Voici la substance de cette loi pénale digue du temps où elle fut portée, et de celui qui la présenta:— « Immédiatement après la publication du présent décret, tous les gens suspects qui se trouvent sur le territoire de la république, et qui sont encore en liberté, seront mis en état d'arrestation ».— Sont réputés suspects ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propres écrits, se sont montrés les partisans de la tyrannie et du fédéralisme, et ennemis de la liberté; ceux qui ne peuvent justifier de l'acquit de leurs devoirs civiques; ceux à qui il a été refusé

des certificats de civisme; ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, les femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs et agens d'émigrés qui n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la révolution. — « Les tribunaux civils et criminels pourront faire retenir en état d'arrestation, comme gens suspects et envoyer dans les maisons de détention les prévenus de délits, à l'égard desquels il serait déclaré n'y avoir lieu à accusation, ou qui seraient accusés de celles portées contre eux. Ces dispositions vagues et favorables à l'arbitraire le plus révoltant amenèrent la détention de plus de 500,000 individus. On ne pouvait éviter d'être suspect si l'on appartenait à une classe moyenne, et que l'on n'exerçât pas un art mécanique, à moins de faire preuve de civisme en dénonçant soi-même des suspects; c'est ce que firent des milliers de personnes, même des plus élevées par leur fortune ou leur éducation. Les classes inférieures furent encore plus entraînées à la délation par le salaire qui y était attaché. - La loi des suspects fut rapportée par un décret du 4 octobre 1795. — On a vu, depuis la restauration, une nouvelle loi des suspects signaler les efforts réactifs du parti de l'ancien régime qui si souvent, pendant la révolution, donna la main aux jacobins forcenés dans lesquels il reconnaissait une tendance analogue à la sienne. Voyez LIBERTÉ INDIVIDUELLE, tom. IV, p. 325.

SUSPENDU par les pieds. Parmi les tourmens nombreux et diversifiés qu'on raconte avoir été soufferts par les martyrs chrétiens, le suivant est sans doute un des plus horribles: on suspendait le patient par les pieds, la tête pendante dans l'intérieur d'une fosse, dans laquelle on mettait un serpent et un chien privés depuis plusieurs jours de nourriture.

SUSPENSION D'EXÉCUTION. Voyez Exécution, tom. III, p. 38.

SUSPENSION DE FONCTIONS, peine de discipline infligée à un fonctionnaire par ses supérieurs pour certaines infractions aux réglemens ou aux devoirs de sa charge. Tous les ordres de fonctions publiques admettent ce genre de peine. - Tout fonctionnaire public qui, ayant eu connaissance qu'il a été suspendu légalement, continuerait l'exercice de ses fonctions, doit être puni, d'après l'art. 197 du Code pénal, d'un emprisonnement de six mois au moins, et de deux ans au plus, et d'une amende de cent francs à cinq cents. Il est de plus interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine : ces condamnations n'empêchent pas l'application de peines plus fortes portées contre les officiers ou les commandans militaires pour qui la reprise illégale de leurs fonctions entraîne, en certains cas, la peine capitale. Pour ce qui est relatif à l'application de la peine de la suspension, voyez, Avocat, tom. II, p. 148; Avoué, tom. II, p. 214; Disci-PLINE, tom. III, p. 400; FORFAITURE, tom. IV, p. 94; Prévarication, tom. V, p. 141.

SYSLOMEN. En Islande, île à l'extrémité nord de l'Angleterre et dépendante de ce royaume, on

nommait ainsi les adjoints des baillis. Jusque vers la fin du dernier siècle, les syslomen ou sous-baillis d'Islande faisaient eux - mêmes l'office de bourreaux.

## T.

TABAC, plante originaire des Indes occidentales, dont les feuilles, d'une odeur et d'une saveur âcres et piquantes sont devenues, sous différentes formes, un excitant fort en usage et un grand objet de consommation. Dans les Indes, et surtout au Brésil et dans la Floride, les naturels nommaient cette plante petun. Les Espagnols la trouvèrent, en 1520, dans le Jucatan et lui donnèrent le nom de tabago dont nous avons fait tabac. Jean Nicot, ambassadeur de France à la cour de Portugal en 1560. en ayant eu connaissance, la présenta au grandprieur lors de son arrivée à Lisbonne, et ensuite à la reine Catherine de Médicis, à son retour en France: de là le tabac fut appelé nicotiane, herbe du grand-prieur, herbe à la reine, dénominations qui ont cédé au nom espagnol qu'il porte encore. — L'usage du tabac a été condamné et puni en divers pays. Le grand-duc de Moscovie, Michel Fœderowitz, le sultan Amurat IV, et Shah - Sophi, roi de Perse, en défendirent l'usage et l'entrée dans leurs États sous peine de la vie ou d'avoir le nez coupé. On lit dans une bulle du pape Urbain VIII, que tous ceux qui prennent du tabac dans les églises sont excommuniés. - Malgré toutes les défenses et les critiques, l'habitude et la mode étendirent avec le temps la consommation de cette 434 TABAC.

plante dans toutes les parties du monde connu. Le commerce du tabac a été long-temps libre en France, moyennant un droit d'entrée de trente sous par livre. Ce n'est qu'en 1674 qu'il en a été formé un privilége exclusif. En 1747, le roi réunit la ferme du tabac aux autres droits généraux, et son produit devint un des principaux revenus du royaume. Cette matière, regardée comme la plus susceptible d'impositions, fut constamment depuis l'objet de prohibitions et mesures sévères pour assurer le paiement des droits dont elle était frappée. Les anciennes lois à cet égard étant toutes abrogées, je me bornerai à présenter ici la pénalité portée par celles qui sont encore en vigueur. Je diviserai leurs dispositions en deux classes : celles qui concernent les fabricans ou plutôt actuellement débitans, puisque depuis 1810 le gouvernement a soumisentièrement à sa régie cette branche de commerce, et celles qui regardent les consommateurs. — Fabricans ou débitans. L'achat des tabacs en feuilles, la fabrication et la vente, tant en gros qu'en détail, des tabacs fabriqués, étant exclusivement attribués à la régie des droits réunis, il est défendu 1º à tous débitans de tabac d'avoir chez eux du tabac en feuilles, sous peine d'amende de mille à trois mille francs et de confiscation; 2° aux entreposeurs ou débitans de tabac d'avoir chez eux aucuns instrumens de fabrication, tels que moulins, râpes, hache-tabacs et autres, de quelque forme qu'ils puissent être, sous la même peine; 3° aux mêmes individus de falsifier des tabacs des manufactures royales, ou de mélan-

ger avec ces tabacs des matières hétérogènes sous peine, outre la destitution, d'être condamnés, suivant l'art. 318 du Code pénal, à un emprisonnement de six jours à deux ans, à une amende de seize à deux cents francs et à la confiscation. — Ceux qui colportent des tabacs en fraude, doivent être arrêtés et constitués prisonniers, s'ils ne fournissent caution, et on prononce contre eux l'amende de mille à trois mille francs et la confiscation. - Consommateurs. Un particulier ne peut avoir dans ses jardins ou enclos que vingt pieds de tabac au plus, sauf à en faire la déclaration, et la loi du 5 ventôse an xII ne prononce pour la contravention à cette disposition que la confiscation. Mais celui qui, n'étant pas reconnu par la régie cultivateur de tabac, aurait chez lui des tabacs en feuilles, serait passible de l'amende de mille à trois mille francs et de la confiscation. L'article 26 du décret du 29 décembre 1810 défend à tout particulier d'avoir chez lui des tabacs fabriqués, autres que ceux provenant des manufactures royales et revêtus des marques de la régie. Il semblerait d'après cette disposition que la quantité de tabac de régie qu'un particulier peut avoir chez lui n'est point bornée; mais on ne pourrait, sans encourir les peines portées contre les coupables d'entrepôt frauduleux, excéder la quantité qui constitue un approvisionnement de famille. Or, cet approvisionnement est fixé dans la limite de cinquante kilog. (cent livres environ), puisque tout dépôt excédant cette quantité et non déclaré est réputé frauduleux par les articles 8 et 9 de la loi du 22 brumaire

an vii et la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts des 14 frim. an Iv et 2 juin 1808). — En Espagne, comme en France, le commerce du tabac est en régie et monopolisé au profit du gouvernement (1). Dans ces dernières années, les moines ayant obtenu du roi la permission de cultiver le tabac pour la consommation de leurs monastères, s'avisèrent d'en profiter pour faire le commerce ou pour mieux dire la contrebande. Ils étendirent peu à peu et perfectionnèrent la culture de cette plante, et parvinrent à en récolter assez pour en vendre les produits à beaucoup plus bas prix que la régie des tabacs ne pouvait les donner. En vain le fisc voulut s'opposer à l'accroissement de cette branche d'industrie, elle devint chaque jour plus considérable et plus lucrative; le gouvernement lui-même comprit qu'il ne serait pas assez puissant pour en arrêter les progrès et pour maintenir le monopole de son administration. Dans sa détresse, il a cru prudent d'appeler récemment à son secours l'autorité du saint-siége. Des négociations ont été entamées avec la cour de Rome, et le nonce apostolique a adressé aux chefs et gardiens des couvens une circulaire où, après leur avoir rappelé les diverses bulles des papes qui interdisent aux moines tout genre de commerce, il leur enjoint de ne plus cultiver le tabac au-delà de leurs besoins personnels, et de ne plus se livrer à la contrebande; enfin, il

<sup>(1)</sup> Vers la sin du siècle dernier, le gouvernement espagnol condamnait encore aux galères quiconque portait sur lui une prise de tabac étranger.

leur ordonne de ne point s'opposer à ce que la régie puisse faire dans leurs couvens les visites qu'elle croira convenables pour constater l'état de leurs récoltes.

TABLEAU. Chez les anciens, les avocats faisaient quelquefois représenter sur un tableau l'état où leurs cliens avaient été réduits par la cruauté de leurs ennemis, et obtenaient ainsi de la pitié des juges des sentences plus sévères et des réparations plus fortes.

TABOO, nom d'une sorte d'interdiction jetée sur un objet quelconque par les prêtres des îles Sandwich. L'objet taboué devient sacré, et celui qui oserait en approcher serait promptement puni de mort. Pour désigner le taboo, les prêtres entourent le lieu qui est soumis à cette interdiction d'une quantité de baguettes, dont le sommet est garni d'une touffe de poils de chien. Plusieurs voyageurs ont ainsi vu tabouer les sources où ils espéraient faire de l'eau, et se sont trouvés dans l'impossibilité d'éviter les suites funestes d'une pareille privation.

TABULAIRE. On donnait ce nom, chez les Romains, à l'esclave affranchi. Voyez Affranchi, t. I, p. 146.

TALAPOINS, sortes de moines répandus dans plusieurs royaumes d'Asie, principalement à Siam. Leur genre de vie austère, au moins en apparence, et leur vœu de pauvreté, également éludé, les rendent semblables presque en tout à ce qu'étaient nos capucins d'indigne mémoire. La chasteté est exigée si rigoureusement des talapoins, que celui qui

serait surpris avec une femme serait condamné au feu sans miséricorde. Les règles sévères que ces moines paraissent observer, leur attirent une grande considération et des priviléges nombreux. Un des plus importans est que leurs couvens sont inviolables ainsi que leurs personnes, et que nulle autorité ne peut exercer sur eux aucune punition. En 1688, un usurpateur s'étant emparé du trône de Siam, le prince dépossédé se fit talapoin pour sauver sa vie, et se réfugia dans un couvent. Son ennemi ne put parvenir à s'emparer de lui qu'en l'engageant par les plus belles promesses et les sermens les plus sacrés à quitter son asile et la profession qu'il avait embrassée.

TAILLER, supplice réservé aux nègres esclaves dans les colonies européennes en Amérique; il était principalement usité à Saint-Domingue, et semblerait seul devoir justifier la révolte des malheureux qui y étaient soumis, si cette révolte n'avait pas été elle-même souillée par de cruelles représailles. - Voici en quoi ce supplice consistait. Pour la faute la plus légère, souvent par caprice, on faisait donner cinquante, cent, deux cents coups de fouet à l'esclave. Le malheureux était couché sur le ventre, et on lui appliquait sur le dos, sur les fesses, le nombre de coups de fouet ordonné par son maître. Chaque coup était asséné de manière à lui entamer la peau et la chair. Lorsqu'il avait subi sa punition, on répandait sur ses plaies du piment infusé dans du vinaigre, remède aussi douloureux que les coups. Pendant sa guérison on ne le dispensait d'aucun travail, et

quelquefois même on l'aggravait. Une loi du Code noir défend, il est vrai, au maître de faire périr son esclave, et fixe le nombre des coups au-delà desquels on ne peut plus le frapper; mais un maître inhumain éludait facilement les dispositions restrictives de cette loi en bornant le nombre de coups dans les limites fixées, et revenant plusieurs fois à la charge pour le même fait, sous le moindre prétexte. Les malheureux nègres ne pouvaient long-temps supporter un pareil supplice, la gangrène s'emparait de leurs plaies, toujours renouvelées et irritées, et une longue agonie se terminait presque toujours par la mort, malgré la force ordinaire de constitution dont est douée cette espèce d'hommes. Ce qu'il y avait de plus étonnant dans le triste spectacle de ces atrocités, c'est que le nègre qu'on taillait ne jetait aucun cri, ne proférait aucun murmure; il se soumettait, souffrait et mourait. — J'ai dit que la faute la plus légère, le caprice du maître étaient souvent la cause d'une punition si exorbitante. Voici un exemple de l'abus infâme du pouvoir arbitraire qu'une loi de despotisme avait confié aux colons : Un nègre esclave aimait une négresse, esclave comme lui; son maître prend un goût pour elle, et veut le satisfaire. La négresse rejette les propositions de son maître, et résiste à ses attaques; elle lui préfère, par un penchant bien naturel, l'homme qui est son égal. Le maître, blessé dans son orgueil, va se venger; sur qui? non sur la négresse, qu'il espère encore réduire à ses volontés, mais, par l'injustice la plus criante, sur le misérable nègre, et celui-ci est

vent un nègre soumis au fouet pour un prétendu manque de respect envers un blanc, même étranger, comme, par exemple, pour s'être couché près de l'endroit où reposait un blanc qu'il n'avait point aperçu. — Si de pareils traitemens sont encore en usage dans les colonies qui nous restent, n'est-ce pas à la honte des colons, et peut-être au danger de leur fortune et de leur vie? L'exemple est là : Saint-Domingue est peuplé de nègres indépendans.

TALION (Peine du). Elle consiste à faire subir à un individu le même traitement que celui qu'il a fait éprouver à un autre. La peine du talion est la vengeance naturelle, et il semble qu'il n'y ait pas de loi plus juste que celle qui traite le coupable de la même manière qu'il a traité les autres; mais, en y réfléchissant, on trouve qu'il n'en est pas ainsi. « Appliquer le talion, dit Aristide dans Plutarque, n'est-ce pas justifier et imiter ce que l'on condamne en autrui comme une mauvaise action? » En outre, il est une multitude de cas dans lesquels l'application du talion est d'une impossibilité absolue ou morale, comme ceux de calomnie, d'attentats à la pudeur, etc. : il était même difficile d'exécuter le talion dans le cas le plus simple, celui de blessures; car cette loi, disait un ancien philosophe, étant fondée sur un principe d'égalité, il faudrait, pour y satisfaire, que le coupable reçût une blessure entièrement semblable à celle qu'il aurait causée et qui n'eût pas de suites plus funestes, ce dont on ne peut répondre. Voyez, plus bas, au paragraphe Grèce, un cas remarquable de l'application du talion rendue injuste. Ce ne sont pas cesmotifs qui ont fait abandonner ou rejeter le talion; c'est plutôt l'idée de considérer la société comme une personne sacrée dont les intérêts ne sauraient ètre défendus avec trop de zèle, et ne permettent pas d'hésiter à employer les moyens les plus arbitraires et les plus violens pour y parvenir. Les anciens, ne considérant, dans les crimes commis sur des individus, que l'offense particulière, adoptèrent le talion comme une vengeance et une réparation suffisantes; mais lorsque la criminalité d'un fait se mesura sur le danger que la société entière courait à cause de l'exemple, cette première règle fut abandonnée, et on remplaça une pénalité absurde, déduite cependant d'un principe juste, par des atrocités que suggéra l'esprit de zèle et de vengeance publique, reposant sur une fiction et appuyé sur le droit du plus fort. Le talion n'est plus en usage depuis long-temps; les nations modernes ne l'ont conservé qu'à l'égard du faux témoin accusateur, encore en est-il qui l'ont aboli même dans ce cas. -Allemagne. Les témoins, convaincus d'avoir, par malice ou intérêt, tenté, par leurs dépositions, de faire condamner un innocent, sont passibles du même châtiment que celui-ci aurait subi. — An-GLETERRE. Le parjure accusateur était condamné à souffrir la même peine que celle qu'il devait faire tomber sur un innocent; c'est pour ce cas que la loi du talion fut introduite dans ce pays par le statut 37 d'Édouard III, ch. 18; mais, après un an d'expérience sous le même prince, la loi fut rejetée,

et l'emprisonnement devint la seule peine applicable à ce crime (stat. 38 d'Édouard III, ch. 9). -Egyptiens. Le talion était décerné chez ce peuple contre l'accusateur calomnieux. — France. La loi du talion avait lieu anciennement dans ce royaume, dans toute son étendue, c'est-à-dire que le coupable était puni en souffrant et recevant le même dommage qu'il avait causé. On trouve des vestiges de cette institution, dans la charte de commune de la ville de Cerny dans le Laonnais, de l'an 1184. « Que celui qui est convaincu d'un crime, y est-il dit, rende tête pour tête, membre pour membre, ou qu'il paye pour s'en racheter une juste indemnité qui sera fixée par les maire et jurats. » Il est aussi parlé du talion dans la charte de commune de La Fère de l'an 1207, rapportée par la Thomassière, dans les coutumes d'Arques de l'an 1231, dans les archives de l'abbaye de Saint-Bertin, dans la 51° lettre d'Yves de Chartres. — Guillaume le Breton rapporte, qu'après la conquête de la Normandie, Philippe-Auguste fit une ordonnance pour imposer la peine du talion dans cette province; qu'il établit des champions afin que, dans tout combat qui se ferait pour vider les causes de sang, il y cût, suivant la loi du talion, des peines égales, et que le vaincu, soit accusateur, soit accusé, fût condamné par la même loi à être mutilé ou à perdre la vie. Avant cette ordonnance, la pénalité, décernée contre l'accusateur vaincu, consistait en une amende de soixante sous, au lieu que, si l'accusé succombait, il était privé de tous ses biens, et subissait une mort honteuse. Le soin que prit Philippe de redresser cette inégalité de peines, fait juger que le talion avait alors lieu en France. — Les établissemens de Louis IX, livre Ier, ch. 5, contiennent une disposition qui consacre le talion: « Se tu veus icelui appeler de murtre, tu seras ois (entendu), mais il convient que tu te lies à souffrir tele peine, comme tes adversaires soufferrait, se il en estait atteins, selon droit escrit en digeste, Novel de privatis, l. finali (1) au tiers livre. » Le ch. 2 du liv. II de ces mêmes établissemens rappelle cette disposition. On a un exemple de l'application du talion antérieur à cette loi, dans la punition des assassins qui avaient mutilé l'infortuné Abailard : ils subirent le même traitement qu'ils lui avaient fait subir, et de plus on leur creva les yeux. Il faut observer que le chanoine Fulbert, oncle de l'amante d'Abailard, et qui, ayant ordonné le crime, en pouvait être considéré comme le véritable auteur, ne fut condamné qu'à la perte de ses biens. J'ai rapporté à l'article Pendaison la condamnation d'un prévôt de Paris, nommé Copperel, qui fut puni du même supplice qu'il avait infligé à un innocent. — Avec le temps la peine du talion cessa d'être en usage en France, et fut abrogée dans la plupart des coutumes. Enfin, on la tint généralement pour abolie, et on la remplaça par des peines arbitraires. Elle fut conservée néan-

<sup>(1)</sup> C'est la loi dernière, Dig. de privatis detictis, qui ne parle pas clairement du talion. Il en était plusieurs autres bien formelles, que l'auteur des établissemens aurait pu citer, ne fût-ee que celle des Douze-Tables, Si membrum, etc.

moins pour le fait de faux témoignage, et la loi actuelle, qui la décerne aussi dans ce cas, la prononce également contre le juge prévaricateur. — GRÈCE. La loi du talion y était établie. Aristote a écrit que Rhadamante, roi de Syrie, fameux dans l'histoire par sa sévérité, fit une loi pour établir la peine du talion qui lui parut la plus juste; il ajoute que c'était aussi la doctrine de Pythagore. Charondas, natif de la ville de Catane en Sicile, et qui donna des lois aux habitans de la ville de Thurium, rebâtie par les Sibarites dans la grande Grèce, y introduisit la loi du talion; il était ordonné, entre autres réparations, que l'on arracherait un œil à celui qui aurait arraché ou crevé celui d'un autre; si quis cui oculum eruerit, oculum reo pariter eruito. Cette loi fut réformée, au rapport de Diodore de Sicile, à l'occasion d'un homme déjà borgne, auquel on avait crevé le bon œil qui lui restait : il représenta que le coupable auquel on se contentait de crever un œil, serait moins à plaindre que lui qui était totalement privé de la vue; qu'ainsi la loi du talion n'était pas toujours juste. Les lois de Solon avaient prévu ce cas embarrassant : elles réglaient que celui qui avait arraché le second œil à un homme qui était déjà privé de l'usage du premier, serait condamné à perdre les deux yeux. — Hébreux. Il n'y avait pas d'autre loi. pénale, chez ce peuple, pour les délits et crimes privés, que celle du talion. Cette peine est formellement prononcée dans plusieurs endroits des livres de Moïse. Il est dit dans l'Exode, ch. 21, que si deux personnes ont eu une rixe ensemble, le cou-

pable doit rendre âme pour âme, dent pour dent, œil pour œil, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure. On trouve aussi dans le Lévitique, ch. 24, que celui qui aura fait outrage à quelqu'un sera traité de même, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Enfin le Deutéronome, ch. 16, décerne, dans les mêmes termes, la peine du talion contre les faux témoins. Cette loi se conserva chez les Juiss jusque dans les derniers temps, puisqu'elle est encore rappelée dans l'Évangile de saintMathieu, ch. 5. — Perses. Voyez Délateur, t. III, p. 352. — Romains. Les décemvirs qui formèrent la loi des Douze-Tables, prirent quelque chose des lois de Solon par rapport à la peine du talion, dans le cas d'un membre rompu; ils ordonnèrent que la punition serait semblable à l'offense, à moins que le coupable ne fît un accommodement avec sa partie, si membrum rupit ni cum eo pacit, talio esto. Lorsqu'il s'agissait seulement d'un os cassé, la peine était pécuniaire, ainsi que l'apprend Justinien dans ses Institutes (1). Cette partie de la loi des Douze-Tables est reproduite dans un grand nombre de passages des écrits des jurisconsultes romains. Il paraît néanmoins que la loi du talion ne s'appliquait pas dans tous les cas, et qu'on la réservait pour les injures atroces et la rupture des membres. D'après Aulugelle, la loi des Douze-Tables ellemême ne punissait les soufflets que par une indem-

<sup>(1)</sup> Tit. de Injuriis, S 7.

nité de vingt-cinq as d'airain. Lors même que le talion était applicable, on offrait au coupable de s'en racheter par une indemnité, et ce n'était que sur son refus ou son impuissance qu'il subissait la peine corporelle. La loi du talion fut encore en usage chez les Romains long-temps après la loi des Douze-Tables, au moins dans les cas où elle était admise. Caton, cité par Priscien, parlait encore de cette loi comme étant en vigueur de son temps: elle donnait, suivant lui, au cousin agnat (parent par mâles) le droit de poursuivre la vengeance: si quis membrum rupit, aut os fregit, talione proximus agnatus ulciscitur. —Il est encore parlé de cette peine dans le code Théodosien, titre De exhib. reis, et au titre De accusationibus; mais depuis, la loi du talion tomba entièrement en désuétude et ne fut conservée que contre les témoins calomniateurs et les prévaricateurs. (Lex ult. Cod. de calumniat. et l. ab. imp. ff. de prævar.) — Visigotiis. Les lois qui portent le nom de ce peuple, ordonnent (Liv. 6, tit. 4, ch. 3) que la peine du talion soit subie par le coupable, en lui laissant cependant le choix d'être souetté de verges ou de payer l'estimation de l'injure, suivant la loi ou la fixation faite par l'offensé.-Voyez Prévarication, t. V, p. 142 et Témoin.

TAMBOUR. En Chine, lorsqu'un particulier a quelque affaire, il l'expose par écrit, et se rend à la porte du tribunal, où il frappe d'un tambour qui y est placé pour cet usage; puis, tombant à genoux, il tient sa supplique à la hauteur de sa tête, en la soutenant avec ses deux mains de ma-

nière à avoir la tête baissée. Au bruit du tambour, un officier s'approche, et procède à un premier examen de la requête : s'il la juge inadmissible, le suppliant est aussitôt condamné au fouet, et subit sa peine sur le lieu même.

TAPAGES injurieux ou nocturnes. La loi pénale qui prévoit les bruits de ce genre, les nomme aussi tapages dans l'article 479 du Code. Voyez Bruits

INJURIEUX OU NOCTURNES, t. III, p. 99.

TARIF. Voyez Amende, t. I, p. 264 et suiv.

TAUREA, punition d'usage chez les Romains. Elle consistait à frapper le coupable avec un fouet fait de lanières de cuir de taureau, et c'est de là

qu'elle prenait son nom.

TAUREAU. Cet animal fougueux a servi chez différens peuples à l'exécution de malheureux dévoués à une mort violente ou douloureuse. On lit dans l'Histoire grecque, que Dircé, femme de Lycus, roi de Thèbes, ayant persécuté inhumainement Antiope, première femme de ce prince, et qu'il avait répudiée, tomba plus tard au pouvoir de Zéthus et d'Amphion, fils de la reine Antiope, qui l'attachèrent aux cornes d'un taureau indompté, et la firent ainsi périr. — Les martyrologes parlent de plusieurs martyrs exécutés de cette manière, ou déchirés par des taureaux, après que des lions auxquels ils avaient été exposés les avaient épargnés.—Dans le royaume de Siam c'est un supplice ordinaire que celui d'exposer les coupables dans une enceinte où ils sont écrasés par des taureaux indomptés, qu'on y lâche après les avoir mis en fureur. - Le génie féroce des an448 TAXE.

ciens peuples est manifesté par trop de faits certains, pour qu'on puisse révoquer en doute, comme exagérés, les récits moins authentiques qui confirment l'opinion que l'histoire nous donne à ce sujet. Un des faits les plus remarquables de ce genre est l'invention du taureau de Phalaris. Ce tyran de la ville d'Agrigente s'était emparé de cette ville la deuxième année de la LIIe olympiade (571 avant J.-C). Pour satisfaire sa vengeance contre les nombreux ennemis qu'il comptait parmi les citoyens d'Agrigente, Phalaris ordonna à un habile artiste, nommé Périle, de construire un nouvel instrument de supplice. Celui-ci épuisa son talent dans la fabrication d'un taureau d'airain, creux et construit de façon que les cris du malheureux qu'on y renfermait, après avoir chaussé fortement la machine, se faisaient entendre au dehors ressemblant aux mugissemens d'un bœuf. L'auteur de cette cruelle invention, en ayant demandé la récompense, fut, dit-on, soumis le premier à l'essai de son horrible chef-d'œuvre. Ce qui paraît plus certain, c'est que la tyrannic excessive de Phalaris, ayant réveillé l'énergie des Agrigentins, ils se révoltèrent après dix ans d'oppression et brûlèrent Phalaris lui-même dans le taureau dont il s'était plu si long-temps à entendre les mugissemens funèbres.

TAXE. La loi salique, comme on l'a vu au mot Amende, et celle des ripuaires, bornaient à une peine pécuniaire la punition de tous les crimes pour ceux qui avaient les moyens de s'acquitter ainsi. Ces lois étaient dignes de la barbarie de l'é-

TAXE. 449

poque. Mais que penser de la taxe fixée mille ans plus tard par la cour de Rome qui remettait à prix d'argent la peine des plus grands crimes, et couvrait ou prétendait couvrir ainsi la criminalité même des actes les plus odieux? Un nommé Antoine du Pinet, gentilhomme franc-comtois, fit imprimer à Lyon, en 1564, un extrait de ce tarif honteux sous le titre de : « Taxes des parties casuelles de la boutique du pape, en latin et en français, avec annotations prises des décrets, conciles et canons tant vieux que modernes, pour la vérification de la discipline anciennement observée dans l'église; par A. D. P. — Je me contenterai de rapporter ici les articles relatifs aux principaux crimes : ils serviront à faire voir comment les papes jugeaient de leurs différens degrés de gravité.

« Celui qui connaît charnellement sa mère, sa sœur ou quelque autre parente ou alliée, ou sa

commère de baptême, payera cinq carlins.

» Celui qui a tué son père, sa mère, son frère, sa sœur, sa femme, ou quelque autre parent ou allié, laïque néanmoins, payera cinq carlins. Si le mort était ecclésiastique, l'homicide serait obligé de visiter les saints lieux.

» Un laïque, pour crime d'adultère, payera quatre tournois; et s'il y a adultère et inceste, il faut payer, par tête, six tournois. Si, outre ces crimes, on demande l'absolution du péché contre nature ou de la bestialité, il faut quatre-vingt-dix tournois douze ducats et six carlins; mais si on demande seulement l'absolution du crime contre nature ou de la bestialité, il n'en coûtera que trente-six tournois et neuf ducats.

» La femme qui aura pris un breuvage pour se faire avorter, ou le père qui le lui aura fait prendre, payera quatre tournois un ducat et huit carlins; et si c'est un étranger qui ait donné le breuvage, il payera quatre tournois un ducat et six carlins.

» Un père ou une mère ou quelque autre parent qui aura étouffé un enfant, payera quatre tournois un ducat huit carlins; et si le mari et la femme l'ont tué ensemble, ils payeront six tournois et deux

ducats.

» La dispense du jeûne est fixée à vingt carlins.

"L'absolution et la réhabilitation de celui qui est coupable de sacrilége, de vol, d'incendie, de rapine, de parjure et autres actes semblables, est taxée à trente-six tournois et neuf ducats."

Je m'arrête: au milieu de ces absurdités révoltantes, il suffira de remarquer celle de la taxe de vingt carlins pour l'infraction du jeûne, lorsque le parricide est expié par celle de cinq carlins.

Cette vénalité de la cour de Rome, principale cause du schisme des protestans, a été ainsi signalée au quinzième siècle, dans les poésies de Baptiste Mantouan, général de l'ordre religieux des carmes:

..... Venalia nobis
Templa, sacerdotes, altaria, sacra, coronæ;
Ignis, thura, preces, cælum est venale, Deusque.

Ces vers con été fidèlement rendus en français de la manière suivante :

Chez nous tout est vénal; prêtres, temples, autels, L'Oremus à voix basse, et les chants solennels; La terre des tombeaux, l'hymen et le baptême, Et la parole sainte, et le ciel, et Dieu même.

TAXE SÈCHE. C'était, dans l'ancienne législation française, une espèce d'amende à laquelle on condamnait ceux qui étaient convaincus du crime

de péculat.

TÉMOIN. Tout jugement criminel repose principalement sur les dépositions de ceux qui ont vu et entendu les actes et les discours relatifs au crime ou le crime lui-même, car l'aveu même de l'accusé ne suffirait pas s'il n'y avait au moins un délit constaté; on appliquerait alors la maxime: non auditur perire volens. La preuve par témoins est une des matières qui ont le plus embarrassé les législateurs et les jurisconsultes. La crainte de condamner un innocent, plus souvent celle de laisser un coupable impuni, ont fait adopter tour à tour des règles ou trop faciles ou trop restrictives, tant dans la fixation du nombre des témoins que dans celle des reproches qui pouvaient faire rejeter leurs dépositions. Ces règles contradictoires péchaient également, précisément en ce qu'elles étaient des règles, et qu'en cette matière, où il ne s'agit que de conviction et de conscience, tel témoignage ou l'aveu de l'accusé peuvent suffire dans certains cas, tandis que dans d'autres une foule de témoignages, appuyés même de l'aveu de l'accusé, n'entraîneraient pas une conviction pleine et entière. C'est ce que la loi actuellement en vigueur en France a reconnu, en énonçant formellement qu'elle n'entendait aucunement fixer les élémens de conviction, et en remettant entièrement l'appréciation à la conscience des jurés et des juges. — Presque toutes les nations de l'Europe moderne ont adopté

sur cette matière les dispositions du droit romain. On ne sera donc pas étonné qu'en analysant ici la législation de chacune des principales de ces nations, je sois forcé à quelques répétitions. -ALLEMAGNE. « On ne doit point admettre, dit la loi Caroline, de témoins inconnus, que la partie récuse, à moins qu'il ne soit suffisamment prouvé qu'ils sont sans reproches. - Les témoins gagés non-seulement sont rejetés et ne peuvent être admis, mais même doivent être punis. — La déposition du témoin auriculaire, c'est-à-dire qui ne dépose que sur le rapport d'un autre, n'est pas recue comme suffisante. — Ceux-là sont des témoins suffisans, qui sont sans reproches et qui déposent au nombre de deux ou trois. » Les faux témoins sont punis du talion. Voyez ce mot. — « Lorsque des témoins sont entendus en justice, on doit faire une attention particulière aux variations du témoin dans le cours de sa déposition, et les inscrire dans la procédure, de même que sa contenance extérieure. » Après avoir ainsi déposé devant le juge, le témoin était confronté avec l'accusé, mais il n'est point dit que celui-ci prît connaissance des dépositions et les discutât : cette confrontation n'avait pour but que la reconnaissance de l'identité des personnes; on ne voit pas même que l'accusé proposât lui-même les reproches, ce qu'il faut pourtant présumer. — Angle-TERRE. Dans tous les cas de haute et petite trahison, et de non-révélation de ces crimes, les statuts Ice d'Édouard VI, ch. 12; V, et VI, ch. 11; Ier et II de Philippe et Marie, ch. 10, ne demandent que

deux témoins légaux (sans reproches) pour convaincre l'accusé, excepté dans les délits de fausse monnaie et de contre-façon des sceaux, à moins que l'accusé ne confesse sans violence et volontairement son crime; dans presque tout autre délit, un bon témoin suffit. Blackstone, sur ce point, soutient contre Montesquieu que la dénégation de l'accusé n'équivaut pas à l'affirmation positive, sous serment, d'un témoin désintéressé. Mais dans le cas de parjure, la loi anglaise reconnaît l'insuffisance d'un témoignage isolé, parce qu'alors il n'y a réellement que serment contre serment. L'exception admise dans le cas de trahison est motivée sur le danger où les haines et les manœuvres politiques jetteraient un grand nombre de citoyens, le plus souvent pour des conspirations fictives. — C'était anciennement une pratique dérivée de la loi civile, et reçue assez généralement en Angleterre comme en France, de ne pas permettre à l'accusé de crime capital de faire entendre de témoins en sa faveur, de même qu'on lui refusait un conseil. La cessation de cet usage inhumain est due à la reine Marie, qui, lorsqu'elle nomma le chevalier Morgan président de la Cour des plaids communs, lui adressa ces paroles : « Malgré l'ancienne erreur où l'on est de refuser d'entendre les témoins de l'accusé dont je suis la partie adverse et poursuivante en ma qualité de souveraine, ma volonté ainsi que mon plaisir est qu'on entende tout ce qui peut favoriser et disculper mes sujets accusés; et que désormais les juges ne se persuadent plus d'avoir une balance pour moi et l'autre pour mes

sujets. » Dans la suite, comme le statut 31 d'Elisabeth, ch. 4, avait mis dans la classe des félonies les rapines des munitionnaires, il fut décidé que les accusés de ce délit seraient admis à produire des témoins ou autres personnes légales à leur décharge. De là les cours de justice ont conçu une telle honte de cette doctrine si déraisonnable et si oppressive, que la coutume d'entendre les témoins de l'accusé s'est introduite par degrés. D'abord on ne recut leurs dépositions qu'à titre de renseignemens et non sous serment; mais, par les statuts 7 de Guillaume III, ch. 3 et 2; d'Anne, ch. 9, la même mesure de justice fut établie par tout le royaume. Ils ordonnent d'entendre, dans les cas de trahison et de félonie, les témoins du prisonnier, sous serment, ainsi qu'on entend ceux qui témoignent contre lui. Néanmoins si, dans les crimes ordinaires, la loi d'Angleterre est favorable aux accusés, il reste toujours un levain de l'ancienne rigueur dans le jugement des crimes de haute trahison. L'ex-jésuite Titus Oates, juridiquement interrogé dans la chambre des communes, avait assuré par serment qu'il n'avait plus rien à révéler relativement au crime de haute trahison dont il était accusé; il ne laissa pas d'accuser ensuite le secrétaire du duc d'Yorck, depuis Jacques II, et plusieurs autres personnes d'avoir trempé dans le complot, et sa délation fut reçue: il jura d'abord devant le conseil du roi qu'il n'avait point vu ce secrétaire, et ensuite il jura qu'il l'avait vu. Malgré ces illégalités et ces contradictions, le secrétaire fut exécuté. — Ce même Oates et un autre témoin déposèrent que cinquante jésuites avaient comploté d'assassiner le roi Charles II, et qu'ils avaient vu des commissions du père Oliva, général de l'ordre, pour les officiers qui devaient commander une armée de rebelles. Ces deux témoins, fripons avérés, suffirent pour faire arracher le cœur à plusieurs accusés et leur en battre les joues. — Espagne. Devant le tribunal du Saint-Office, les témoins n'étaient jamais confrontés. Les témoignages des hommes les plus vils et les plus infâmes étaient admis, et suffisaient souvent pour faire condamner au feu un honnête homme dont tout le crime consistait à avoir pour ennemis des scélérats qui ne craignaient pas de se parjurer. Deux témoins qui avaient seulement oui dire telle chose, équivalaient à un témoin qui avait vu et entendu par lui-même; il ne fallait pas d'autre charge pour faire donner la question à l'accusé. Les délateurs eux-mêmes étaient admis comme témoins; enfin, par un renversement de toutes les lois et de la plus saine morale, un domestique pouvait témoigner contre son maître, un mari contre sa femme, la femme contre le mari, le fils contre le père, et les pères contre leurs enfans. -Les inquisiteurs n'admettaient d'autre motif de récusation et d'autre reproche que l'inimitié violente, et, pour s'assurer si cette inimitié était réelle, ils questionnaient adroitement l'accusé pour lui faire dire s'il connaissait certains individus qu'ils lui nommaient : ces individus étaient le dénonciateur et les témoins, circonstance qu'on laissait ignorer au prévenu. Si, par quelque motif que ce

fût, sa réponse était négative, il perdait le droit de les récuser comme ennemis.—France. Lorsque, sous Philippe-le-Bel, les duels cessèrent d'être admis comme preuves dans les affaires judiciaires, la poursuite des crimes ne put dès lors s'appuyer que sur des témoignages, et l'on adopta pour règles de cette nouvelle procédure celles posées par la loi romaine. La première de ces règles établit que la déposition d'un seul témoin ne saurait former une preuve : testis unus, testis nullus. Les témoins qui, par leur position à l'égard du prévenu, ou relativement à certains faits, paraissaient devoir être intéressés pour ou contre lui, furent déclarés récusables, comme ses parens, alliés, domestiques, etc., son dénonciateur ou le plaignant. D'Aguesseau voulait que l'on repoussât du nombre des témoins la femme même du dénonciateur. Plusieurs jurisconsultes soutenaient l'opinion contraire. Le témoin auriculaire, c'est-à-dire celui qui ne rapportait que les discours tenus par d'autres que l'accusé, ne pouvait faire une déposition valable. Le plus grand défaut de l'ancienne procédure criminelle relative aux témoins était que leur déposition n'avait lieu que dans le cabinet du juge, erreur qui venait d'une fausse interprétation de la loi romaine, qui portait testes intrare judicii secretum, qu'on traduisait par entendre les témoins en secret. Ainsi, un solécisme servait de base à la partie la plus essentielle de la jurisprudence criminelle. Ajoutez que les déposans étant souvent des gens du peuple dont l'intelligence est bornée et qui se laissent facilement intimider, le

juge enfermé avec eux pouvait leur faire dire tout ce qu'il voulait. Ces témoins étaient entendus une seconde fois, toujours en secret, ce qui s'appelait récolement. Et si, après ce récolement, ils se rétractaient dans leur déposition, ou s'ils en changeaient des circonstances essentielles, ils étaient punis comme faux témoins; de sorte que, lorsqu'un homme, d'un esprit simple et ne sachant pas s'exprimer, mais ayant le cœur droit et se souvenant qu'il en avait dit trop ou trop peu, qu'il avait mal entendu le juge, ou que le juge l'avait mal'entendu, révoquait ce qu'il avait dit par un principe de justice, il était puni comme un scélérat et se voyait ainsi souvent forcé de soutenir un faux témoignage par la seule crainte d'être traité en faux témoin. - Les gens notés d'infamie n'étaient point admis comme témoins, mais on les en purgeait par la torture! Au surplus, on peut regarder comme applicable à la législation ancienne de la France ce qui sera dit plus bas du droit des Romains à ce sujet. Quant au faux témoignage, il était puni tantôt par la loi du talion, tantôt arbitrairement. Vers la fin du dix-septième siècle, trois gentilshommes normands avaient intenté contre un nommé Daulnois une accusation de crime de lèse-majesté. Larmière, l'un d'eux, entraîné par les remords de sa conscience, déchargea l'accusé et déclara qu'il avait servi de faux témoin, dans cette affaire, pour 3,000 livres dont on lui avait payé la moitié d'avance. L'accusé Daulnois, qui était sur le point d'être condamné, au moment de cette rétractation, fut renvoyé absous et les

trois faux témoins condamnés à mort. Les deux premiers furent décapités en novembre 1699. A l'égard de Larmière, il alla deux fois au supplice et monta deux fois sur l'échafaud, savoir, le jour de l'exécution de ses deux complices et le lendemain. Après avoir été ainsi soumis à toute l'horreur de la situation d'un homme que la mort attend, le lieutenant-criminel le fit descendre et reconduire à la prison. Ce fut là seulement qu'on lui annonça sa grâce. Un arrêt du parlement de Paris, du 14 juin 1701, condamna une servante qui avait servi de faux témoin dans une affaire de prétendu assassinat d'un mari bigame par sa première femme, à faire amende honorable, être flétrie d'une fleur de lis et bannie à perpétuité du royaume. — La loi qui règle aujourd'hui la procédure criminelle ne fixe pas le nombre des témoignages qui sont nécessaires pour faire une preuve complète, un témoin suffit si les jurés sont convaincus; cent dépositions unanimes ne forcent point la décision de ce tribunal de pairs dont la conscience est le seul guide. Les témoins dont les dépositions ne peuvent être reçues sont : 1° le père, la mère, aïeul, aïeule, ou autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présens et soumis au même débat; 2° le fils, la fille, petit-fils ou petite fille, ou tout autre descendant (direct); 3° les frères et sœurs; 4º les alliés aux mêmes degrés; 5º le mari ou la femme : cette disposition était également admise, à l'égard du mari et de la femme, sous l'empire de la loi du divorce, même après le divorce prononcé; 6° les dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi : sans néanmoins que l'audition de ces personnes puisse opérer une nullité, lorsque, soit le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés ne se sont pas opposés à ce qu'elles fussent entendues. Les dénonciateurs non récompensés pécuniairement par la loi peuvent être entendus, mais le jury doit être averti de leur qualité de dénonciateurs; les autres personnes qui ne peuvent être entendues comme témoins, sont celles qui ont été condamnées à une peine infamante, ou celles à qui les tribunaux ont interdit les droits civils (art. 42, 43 du Code pén.). — Le défaut de comparution et le faux témoignage sont les deux délits que la loi prévoit de la part des témoins. Voici comment elle dispose à cet égard : toute personne citée pour être entendue en témoignage devant un juge d'instruction, et qui ne comparaît pas, encourt la peine d'une amende dont le maximum est de 100fr., ce qui est prononcé de suite et sans appel par le juge sur les conclusions du procureur du roi; la contrainte par corps peut être en même temps ordonnée. Le témoin défaillant cité de nouveau peut, en fournissant des excuses légitimes, être relevé de sa condamnation. Il en est de même pour les tribunaux de police, si ce n'est que le témoin, sans attendre une nouvelle citation, peut se présenter à l'audience suivante pour se faire décharger de l'amende encourue. — Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas à une Cour d'assises, la Cour peut, sur la réquisition du procureur général, et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier

témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire à la prochaine session. Dans ce cas, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont à la charge du témoin défaillant et il y est contraint par corps. Le même arrêt ordonne de plus que ce témoin sera amené par la force publique devant la Cour pour y être entendu. En outre, l'amende est prononcée contre lui. Il est tenu, s'il veut être relevé de ses condamnations, de se pourvoir dans les dix jours par acte judiciaire. — Les témoins qui allèguent une excuse reconnue sausse sont condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à deux mois. — Le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, est puni des travaux forcés à temps; si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte, le témoin qui a faussement déposé contre lui doit subir la même peine. — En matière correctionnelle ou de police, la peine du faux témoignage, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, est la réclusion; la peine est la même en matière civile. - Le faux témoin en matière correctionnelle ou de police est condamné aux travaux forcés à temps lorsqu'il a été gagné à prix d'argent. Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué. Les témoins condamnés pour faux témoignage ne peuvent être entendus dans les nouveaux débats. — Après avoir prononcé contre les faux témoins, la loi dispose contre ceux qui les subornent de la manière suivante : le coupable de

subornation de témoins est condamné à la peine des travaux forcés à temps, si le faux témoignage qui en a été l'objet emporte la peine de la réclusion; aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le faux témoin l'est aux travaux forcés à temps, et enfin si celui-ci doit être condamné aux travaux forcés à perpétuité ou à la peine capitale, le suborneur l'est toujours à cette dernière. Ainsi, la peine du coupable de subornation est toujours d'un degré plus forte que celle du témoin suborné sauf le cas où celui-ci encourt la peine capitale qui ne peut être surpassée. — Grecs. Chez ce peuple qui, selon Cicéron, n'observa jamais la foi des sermens, il y avait des peines rigourcuses contre les faux témoins. Les lois d'Athènes les condamnaient à l'amende, et leur faisaient subir l'infamie, qui rejaillissait sur celui qui les produisait. Platon, dans son Livre des Lois, veut que celui qui a été convaincu trois fois de faux témoignage, soit condamné à la peine capitale. -HÉBREUX. La loi de Moïse, Deut. xvij, 6, défendait de condamner personne à mort sur le témoignage d'un seul témoin; mais la même loi consacrait la maxime rigoureuse et fatale que deux ou trois témoignages devaient entraîner la condamnation. Lorsqu'un accusé était sous le poids d'une sentence de mort, c'était aux témoins qui avaient déposé contre lui à en provoquer l'exécution; ils devaient même le frapper les premiers; ils lui jetaient, par exemple, la première pierre s'il était lapidé. On a vu à l'article Talion que les faux témoins devaient être condamnés à la même peine que celle que l'accusé aurait subie. Les premiers Juiss qui annoncèrent l'Évangile et souffrirent les persécutions des païens furent nommés témoins, en grec martyros, parce qu'ils affirmaient avec serment ce qu'ils enseignaient. Leur témoignage attira sur eux des tourmens dont les martyrologes ont exagéré les détails, mais qui, d'après les mœurs de cette époque, durent être horribles. Le nom de martyr en a quitté entièrement sa première signification de témoin et n'indique plus dans les langues nouvelles qu'un homme livré par des persécuteurs au dernier supplice. — ROMAINS. Ils adoptèrent et consacrèrent dans leur loi la maxime des premiers peuples, qu'un seul témoin ne peut par sa déposition déterminer une sentence. Testis unus, testis nullus est un axiome du droit romain. Comme en général la législation de ce grand peuple, surtout avant Justinien, était tout en faveur des accusés, à côté de la règle qui voulait plus d'un témoin pour établir une preuve, on en avait plusieurs autres toutes dirigées contre les accusateurs injustes ou les témoins séduits : la première et la plus importante consistait en ce que les témoins devaient être entendus publiquement et en présence de l'accusé qui pouvait leur répondre, les interroger lui-même ou leur mettre en tête un avocat. Cette procédure était noble et franche. Mais les jurisconsultes criminalistes ajoutèrent à la loi des maximes qui en détruisaient l'effet dans certains cas: ainsi ils établirent que, « dans les délits les plus atroces (c'est-à-dire, observe Beccaria, les moins probables), les plus légères circonstances devaient suffire, et que le juge devait se mettre alors au - dessus des lois. » In atrocissimis, leviores conjecturæ sufficient, et licet judici jura transgredi. Julius Clarus dit que, lorsque par la nature du fait, la Justice ne peut se procurer de témoins irréprochables, elle admet alors des témoins reprochables, des témoins que, dans toute autre circonstance, elle rejetterait; il ajoute que c'est la règle : Regula est quod quandò ex natura facti alii testes haberi non possunt, admittuntur testes inhabiles qui aliàs prohibentur. Le sénat, continue Julius Clarus, est dans l'usage d'ajouter foi aux témoins reprochables, sinon pour condamner à une peine ordinaire, du moins pour condamner à une peine très-forte. Comment admettre que des témoins qui sont jugés incapables de déterminer une condamnation à une peine légère soient réputés suffisans pour faire prononcer une peine extraordinaire? Voilà cependant une des graves erreurs qu'avait adoptées notre ancien droit francais. Jousse, dans son Commentaire sur l'ordonnance de 1670, s'exprime ainsi : « La déposition des personnes suspectes n'est pas admise dans les matières criminelles; mais cette règle n'a pas lieu dans le cas où l'on ne peut avoir la vérité que par cette sorte de témoins : il en est de même quand il s'agit de crimes atroces. » — On appelait, dans le droit romain, témoin déserteur celui qui, après s'être offert pour témoin, refusait ensuite de l'être et de soutenir ce qu'il avait avancé. La peine portée contre lui par la loi des Douze-Tables est de le rendre incapable de témoigner pour les autres

et de faire témoigner pour lui : il était de plus déclaré infâme. Les Romains étaient si sensibles à l'honneur, que ce frein chez eux devait suffire. — Bien que dans l'ancienne Rome ce même sentiment de l'honneur dût rendre le faux témoignage trèsrare, le cas était prévu par la loi, et la vénération qu'on y portait aux jugemens fit prononcer le dernier supplice contre les coupables de ce crime: ils étaient précipités du haut de la roche Tarpéïenne. Cette rigueur se relâcha par la suite, avec les vertus des citoyens; la peine de mort fut commuée en celle d'exil ou de relégation dans une île, et accompagnée d'une infamie éternelle et d'autres peines dépendantes de la volonté du juge. - Le second sénatus-consulte, ajouté à la loi Cornélia, et rendu sous le consulat de Licinius et de Taurus, condamnait à la peine du crime de faux (le bannissement, les mines et en quelques cas la mort) ceux qui convenaient frauduleusement entre eux de rendre témoignage l'un pour l'autre. - Dans Rome soumise aux papes, on porta, en faveur des ecclésiastiques, d'étranges exceptions aux règles du droit. Une des plus singulières est celle qu'introduisit Léon IV en 850. Le peuple de Rome, quoique dépouillé, à cette époque, de la plupart de ses droits, avait conservé ou plutôt repris celui de faire juger les papes qui se souillaient de trop grands crimes; plusieurs princes et plusieurs cités avaient le même droit : afin de rendre ce droit illusoire, il ordonna que nul évêque ne fût condamné qu'auparavant on n'eût les dépositions unanimes de soixante-douze témoins. Mais un laïque

pouvait aller au supplice sur la déposition de deux témoins, et même souvent d'un seul. — Turquie. On ne peut, chez les Turcs, contraindre un témoin à venir déposer devant un juge les faits qui sont à sa connaissance; il doit se présenter de son propre gré: l'or est ordinairement le motif qui le décide à venir rendre hommage à la vérité; l'or est aussi celui qui souvent le porte à la trahir. Nulle part les faux témoignages ne sont aussi communs; nulle part ils ne sont punis avec aussi peu de rigueur. La Justice ferme ordinairement les yeux sur ce crime; mais lorsque le scandale est trop grand, le faux témoin est promené dans les rues, monté sur un âne, avec un écriteau qui annonce le fait dont il est coupable. Si le faux témoignage concerne un chrétien ou un juif, il n'attire à son auteur qu'un avertissement obligeant de la part du juge de mieux combiner une autre fois ses dépositions; mais le Franc qui se rend coupable de faux témoignage, surtout à l'égard d'un Turc, est soumis à un châtiment sévère. —Une certaine classe d'hommes n'a d'autre occupation que d'intenter des procès aux Francs et aux chrétiens tributaires. et de les soutenir par des parjures et des faux témoignages: quel qu'en soit le résultat, ils n'ont rien à perdre, car l'Européen qui gagne un procès en paye les frais; d'ailleurs la déposition d'un Musulman l'emporte sur les preuves les plus évidentes que peut fournir un chrétien. - Voyez AMENDE, t. I, p. 275, 288; CAGOTS, t. III, p. 145; INFAMIE, t. IV, p. 203; JURY, t. IV, p. 264;

Preuve, t. V, p. 139; Question, t. V, p. 215; ct Talion, t. V, p. 440 et suiv.

TEMPES (Serrer les ). A Siam, parmi les nombreux raffinemens de supplices qui y sont usités, figure celui de serrer les tempes d'un patient entre deux ais, assez fortement pour lui causer des douleurs atroccs, mais non avec le degré de violence qui pourrait compromettre sa vie. On en vit un exemple lors de la disgrâce du fameux Constantin Faulcon, Grec d'origine et élevé en Angleterre; il était devenu premier ministre du roi de Siam. L'envie d'un rival le poursuivit avec acharnement et réussit enfin à le livrer aux plus affreux supplices, à l'instigation d'un nommé Pitracha, nommé régent de l'empire, à cause de la vieillesse et des infirmités du roi, protecteur de Constantin. Le grand crime de l'ex-ministre était d'avoir attiré les faveurs du monarque sur les Européens.

TEMPLES. Voy. Sacrilége, t. V, p. 309 et suiv. TEMPLIERS, ordre religieux et militaire fondé à Jérusalem en 1118. Ils prirent leur nom d'une maison que Baudouin II leur assigna pour demeure et qu'on disait avoir été le temple de Salomon. De là vint aussi qu'on donna dans la suite le nom de temples à toutes leurs maisons, lorsque leur ordre se fut multiplié et établi chez plusieurs nations de l'Europe et principalement en France. La puissance et la richesse des Templiers s'accrurent rapidement et d'une manière prodigieuse. Il paraît que l'entrée dans cet ordre était soumise à une initiation particulière; le néophyte donnait à l'ordre les biens qu'il possédait; on lui faisait subir

différentes sortes d'épreuves, puis il était initié aux secrets de l'association et promettait, sous les sermens les plus sacrés, un secret absolu et une obéissance aveugle aux ordres de ses supérieurs. C'était, en un mot, malgré son titre et son existence avoués, une véritable société secrète ayant son organisation intérieure et cachée, et certainement un but politique plus vaste et plus important que la défense des lieux saints contre les infidèles, pour laquelle seule l'ordre du temple avait été créé: Quoi qu'il en soit, après deux siècles environ d'existence, les Templiers, parvenus à un haut degré de splendeur, furent tout à coup l'objet de la plus ardente persécution. Le roi de France, Philippe-le-Bel, qui venait de chasser les Juifs du royaume pour s'emparer de leur argent, et le pape Clément V, créature de ce prince, condamnèrent en masse les chevaliers du Temple, sous prétexte d'irréligion, blasphèmes, sortiléges et autres profanations, mais en réalité par la soif de s'approprier leurs richesses et le désir de détruire une société dont ils redoutaient l'influence et qui semblait, dans sa marche mystérieuse et son accroissement rapide, devoir un jour, à l'exemple des chevaliers Teutons, écraser à la fois la puissance des rois et celle des papes. Voici comme l'histoire raconte leur chute: on s'aperçoit facilement dans ce récit qu'elle avait été méditée et calculée à l'avance. — En 1307, la rigueur des impôts et la malversation du conseil du roi Philippe-le-Bel dans les monnaies excitèrent une sédition dans Paris, Les Templiers, qui avaient en garde le trésor du roi.

furent accusés d'avoir eu part à la mutinerie, et Philippe en conçut contre eux un nouveau désir de vengeance. - Les premiers accusateurs de cet ordre furent un bourgeois de Béziers, nommé Squin de Florian, et Noffodei, Florentin, templier apostat, détenus tous deux par ordre du grand-maître. Ils demandèrent à être conduits devant le roi, à qui seul ils voulaient révéler des choses importantes. Il est à croire que si ces révélations, ou pour mieux dire ces accusations, ne furent pas provoquées, au moins furent-elles encouragées, car sans cela les dénonciateurs eussent été sans doute retenus par la crainte de la vengeance de l'ordre, en cas de non-réussite. Mais, enhardis par la connaissance qu'ils avaient des dispositions du roi (1), ils firent leurs dépositions que l'on recueillit, et sur lesquelles le roi manda à tous les baillis du royaume, à tous les officiers; de prendre main-forte pour l'exécution d'un ordre qu'il leur adressait cacheté avec défense, sous peine de la vie, de l'ouvrir avant le 13 octobre (1509). Ce jour venu, chacun ouvre son ordre: il portait de mettre en prison les Templiers. Tous sont arrêtés. Le roi s'empresse de faire séquestrer en son nom les biens des chevaliers jusqu'à ce qu'on en dispose. — Le supplice qui fut la suite de l'accusation des Templiers est déjà détaillé dans cet ouvrage au mot où cet

<sup>(1)</sup> Quoique l'accusation des Templiers soit de 1509, on a retrouvé des lettres de Philippe-le-Bel au comte de Flandres, datées de Melun (1506), par lesquelles il le priait de se joindre à lui pour exterminer les Templiers.

article renvoie. J'ajouterai ici qu'en conséquence de labulle lancée contre eux par le pape, on poursuivit les Templiers dans toute l'Europe; mais en Allemagne ils surent empêcher qu'on ne se saisît de leurs personnes. Partagea qui put leurs dépouilles. Philippe-le-Bel se fit donner deux cent mille livres, et Louis Hutin, son fils, prit encore soixante mille livres. Les sommes qui revinrent à la cour de Rome pour l'instruction de ce procès étaient immenses, et de plus on remit aux commissaires du pape la plupart des biens en nature laissés par les Templiers. — Voyez Brulé, t. HI, p. 105.

TENAILLER, pincer et déchirer la chair d'un criminel avec des tenailles ardentes. Ce raffinement de cruauté était en usage chez les anciens. Les Grecs et les Romains se servaient de tenailles pour déchirer et torturer les criminels. Cicéron en parle dans un de ses discours contre Verrès, qu'il accuse d'employer ce tourment, entre plusieurs autres, non contre les scélérats, auxquels seuls il devait être réservé, mais contre les citoyens riches dont l'avide proconsul convoitait les richesses. — Ce surcroît de supplice accompagnait souvent celui de la roue dans les pays où ce dernier était en usage, comme en Allemagne et en France: on le réservait principalement pour le crime de lèse-majesté au premier chef, ou les attentats contre la personne du souverain. Ainsi Ravaillac, assassin de Henri IV, fut tenaillé aux mamelles, aux bras et aux cuisses. Dans le dernier siècle, on vit un jeune homme de dix-sept ans, le chevalier de La Barre,

condamné au dernier supplice et à avoir la langue arrachée avec des tenailles pour une irrévérence et de prétendus blasphèmes envers les choses saintes. — Sur les endroits où les patiens étaient tenaillés on versait diverses matières brûlantes telles que du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix-résine, du soufre, de la cire, etc.; enfin, on torturait les criminels avec une sorte de barbarie infernale, et l'on accumulait tous les différens genres de tourmens que la cruauté la plus atroce pouvait imaginer. Il semble que les désenseurs de la société aient porté aux malfaiteurs cet horrible défi : commettez les crimes les plus grands et les plus inouïs, nous saurons nous rendre, par notre vengeance, plus scélérats encore et plus odieux que vous. - Voyez Régicide, t. V, p. 252; Rompre vif, t. V, p. 280 et suiv.; Sacrilége, t. V, p. 516.

TENTATIVE. Toute tentative de crime manifestée par des actes extérieurs, et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue, ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le crime même par la loi pénale actuelle. (Code pén., 2.) — Voyez Attentat, t. II, p. 40; Complot, t. III, p. 249; Conspiration, t. III, p. 266; Corruption, t. III, p. 293; Escroquerie, t. III, p. 11; et Travaux forçés, t. V.

TESTAMENT, disposition que fait un homme, en prévoyance de sa mort, des biens qu'il laissera à son décès. Dans l'ancienne législation, les do-

nations testamentaires, comme toutes les autres, étaient interdites entre concubinaires. La loi actuelle n'a point admis cette prohibition que l'on peut considérer comme pénale. —Un abus oppressif des temps anciens, relativement aux testamens, était cette sorte de contribution forcée que les ecclésiastiques s'étaient arrogé le droit de lever sur les biens de ceux qui mouraient sans en avoir légué une partie à l'Église, ce qu'on appelait mourir deconfer. Les gens d'église dressaient pour cela un testament au nom du défunt, dans lequel ils assignaient arbitrairement une somme qui devait être appliquée en œuvres pieuses. On trouve dans Joannes Galli un arrêt de 1388, qui annulle un testament semblable fait par sentence de l'official de Sens, non pas à cause du défaut de droit ou pour l'énormité de la somme, mais à raison d'un simple défaut de forme. Cet abus a duré plus de 400 ans; il en restait encore des vestiges en 1560, suivant plusieurs arrêts du temps.— On nommait autresois testament de mort la déclaration que faisait un criminel prêt à subir le dernier supplice, pour révéler les noms de ses complices. Les effets de cette déclaration, pour peu qu'elle fût appuyée de quelque autre indice, étaient de faire appliquer à la question les personnes ainsi désignées. -Les suggestions tendantes à faire faire un testament contre la volonté libre d'un testateur, non-seulement entraînent la nullité du testament, mais rendaient autrefois ceux qui en étaient coupables passibles de peines au moins pécuniaires. Cette dernière disposition n'existe plus, à moins qu'il ne se joigne à la captation quelque manœuvre frauduleuse qui constituerait le crime de faux ou d'escroquerie. — Voyez. Concubinage, tom. III, p. 258.

TESTICULES, organes de la sécrétion du sperme humain. Ce nom, pris du latin testis, témoin, rappelle que dans l'antiquité, lorsque les mœurs patriarcales servaient de lois aux peuples de l'Asie, les promesses et les obligations n'avaient d'autre sanction que le serment prêté sur cette partie du corps. — L'extrême sensibilité de cette portion des organes de la génération a fait diriger sur elle divers genres de supplices, et sa qualité de constituer la masculinité, regardée comme faisant partie de la dignité de l'homme, a conduit à en opérer la mutilation dans la personne de certains criminels qu'on voulait punir par la douleur à la fois et par la honte. — La nécessité de l'apparence de ces parties pour la validité des mariages fut autrefois consacrée par plusieurs arrêts du parlement de Paris, et le divorce prononcé pour cause de leur absence; on ignorait que ces organes peuvent, chez certains sujets, demeurer cachés dans la cavité abdominale sans en remplir moins bien leurs fonctions. Les Hottentots ont la singulière coutume d'extraire un testicule aux jeunes garçons à l'âge de neuf à dix ans, pour éviter, disent-ils, qu'étant marié, il engendre constamment deux jumeaux. On ajoute qu'une ancienne loi de cette nation défend aux hommes qui n'ont point subi cette opération, d'avoir commerce avec les femmes ; ce qu'il y a de certain, c'est qu'une jeune Hottentote qui se marie

ne manque pas de s'informer si le prétendu a satisfait à cet usage. Une femme qui épouserait un homme non mutilé serait en danger d'être déchirée par toutes les femmes du kraal (village). — Voyez Adultère, t. I, p. 115, 119, 122; Castration, t. III, p. 173; Parties naturelles, t. V,

p. 27; SACRIFICES HUMAINS, t. V, p. 307.

TÊTE. L'instinct avant la science avait deviné l'importance de cette partie du corps de l'homme. L'orner de couronnes ou de bandeaux, pour marquer l'honneur, le mérite ou la dignité; la dépouiller ou la voiler en signe d'humiliation ou d'infamie; enfin la mutiler et la torturer pour arracher douloureusement la vie à un criminel, voilà les effets divers de l'espèce de considération qui y est attachée chez tous les peuples, tant civilisés que sauvages. Cet ouvrage prouve assez que les hommes, dans ces déux états si opposés, se sont constamment rencontrés dans le triste penchant de sévir d'une manière atroce contre leurs semblables.

Tête brulée. A Siam, le supplice que l'on fait subir aux coupables d'irréligion et de profanation révolte l'humanité. Le criminel est garrotté, et sa tête, placée sur des charbons ardens, est brûlée à petit feu. Un autre châtiment moins affreux consiste en un certain nombre d'incisions qu'on fait à la tête, et dont le nombre est fixé par la sentence. Voyez Sacrifices humains, t. V, p. 307.

Tête courée. La décapitation opérée de diverses manières est un supplice adopté et encore employé chez presque tous les peuples.

474 TÈTE.

Afrique (Côte d'). Voyez Décapitation, t. III, p. 535.

Allemagne. On y tranche encore la tête pour certains crimes, principalement pour celui de lèsemajesté; mais ce genre d'exécution n'y a jamais été, comme ailleurs, réservé aux personnes trop nobles pour être pendues. Les exécuteurs y sont d'une grande prestesse, principalement parce que les personnes du sexe féminin, de quelque condition qu'elles soient, ne subissent pas d'autre supplice; cependant la parfaite exécution manque souvent, malgré la précaution, en certains lieux, de fixer le patient assis dans un fauteuil. Ils se servent d'un damas.

Angleterre. La décapitation est le supplice des hauts personnages et des seigneurs ou lords. Nulle part peut-être la hache et le billot n'ont détaché plus de têtes nobles ou couronnées. On connaît les condamnations de Jeanne Gray et d'Anne de Boulen, femmes de Henri VIII; celle de l'infortunée Marie Stuart, l'exécution de Charles Ier et de lant de seigneurs qui désendirent, en divers temps, les intérêts des prétendans au trône, jusqu'au dernier Charles Édouard. Plusieurs prélats portèrent aussi leur tête sur l'échafaud. Un des plus célèbres fut Guillaume Land; archevêque de Cantorbéry, décapité, en 1644, sous le prétexte qu'il avait cherché à introduire la religion catholique en Angleterre, et à réunir l'église anglicane à l'église romaine; il avait cependant publié une Apologie de la religion anglicane. Son véritable crime était son attachement à Charles Ier. — L'histoire des conquêtes

des Européens en Amérique fournit un trait singulier d'un sergent écossais. Pris par les Espagnols au siége de l'île de Saint-Augustin, il fut livré aux Indiens, qui se préparèrent à lui faire subir les horribles supplices dont ces nations sauvages tourmentent les prisonniers de guerre. Dès que le malheureux sergent parut au milieu des Indiens, et qu'il aperçut les horribles instrumens de la boucherie qu'ils méditaient, soit qu'il fût inspiré par ce spectacle épouvantable, ou qu'il eût conçu d'avance le stratagème qu'il employa, il prit un air de confiance et de tranquillité, et, par le moyen d'un interprète, leur tint un discours éloquent, dont la substance était que, plus par admiration pour leur valeur que par crainte de la mort qu'on lui préparait, il voulait leur communiquer un secret merveilleux et infaillible pour rendre invulnérable à toutes les armes. « Sans cet enchantement, dit-il en terminant, comment aurais-je pu échapper à la mort dans ce combat redoutable où je me suis si souvent exposé aux coups d'aussi vaillans guerriers? Permettez seulement que j'aie une main libre, afin que je puisse exécuter quelques cérémonies requises pour opérer le charme. » Les Indiens écoutèrent avec avidité une proposition qui flattait leur caractère belliqueux : ils délièrent le bras du prisonnier, qui aussitôt dépouilla son cou, sur lequel il fit plusieurs signes; puis il demanda que le plus vigoureux de l'assemblée prît son sabre, et se disposât au premier signe à lui en asséner un coup. Il cria alors d'une voix haute et d'un air gai :

« Regardez, ô Américains! et voyez une preuve merveilleuse de mon talent; et vous, guerrier choisi, frappez de toute votre force; non-seulement vous ne séparerez pas ma tête de mon corps, mais vous n'entamerez pas même la peau de mon cou. » L'Indien, au signe convenu, dirigea un coup terrible de son sabre, et fit tomber la tête du sergent aux yeux des sauvages étonnés, qui s'aperçurent alors de la ruse de l'Écossais, mais n'en admirèrent pas moins son adresse et son courage, et accordèrent à ses restes sanglans les honneurs de la sépulture. — Voyez Décapitation, t. III, p. 335; Guillotine, t. IV, p. 163; Pendaison, t. V, p. 46; Régicide, t. V, p. 255; Trahison (haute), et Vol.

Ardra, royaume d'Afrique. Celui qui-manque de soumission aux ordres du roi doit avoir la tête-tranchée, et toute sa famille tombe dans l'esclavage.

Benin. Les habitans de ce royaume voisin du précédent aiment beaucoup les étrangers, agissent envers eux avec justice, et ne souffrent jamais qu'aucun Européen soit impunément insulté. Si quelque nègre se rend coupable de ce crime, on l'arrête, on lui lie les mains derrière le dos, et, lui faisant pencher la tête, on la lui abat d'un coup de hache.

Birman (empire).- Voyez Vot.

Brésil. Voy. Décapitation, t. III, p. 333.

Ceylan. Le voyageur Knox, dans le Journal de son voyage aux Indes, parle d'un roi de l'île de Ceylan nommé Radiasinga, mot qui signifie le roi-lion, titre assurément trop noble pour le personnage qui le portait. Ce roi sanguinaire fit mourir son propre fils, sur le simple soupçon d'un projet de révolte, et prenait souvent plaisir à faire couper la tête à des jeunes gens des meilleures familles du royaume, pour les faire mettre ensuite dans leur ventre, sans déclarer de quels crimes il les croyait coupables.

Chine. Trancher la tête est un des trois grands supplices usités à la Chine; il y est regardé comme infamant, tandis que la strangulation est une faveur honorable. On ne dresse pas d'échafaud pour les exécutions: le criminel se met à genoux dans une place publique, les mains liées derrière le dos; on le tient si ferme qu'il ne peut se remuer, tandis que l'exécuteur, s'avançant par derrière, lui abat la tête d'un seul coup, et aussitôt l'étend sur le dos avec tant de promptitude et d'adresse, dit-on, qu'il ne tombe pas une goutte de sang sur ses habits. L'exécuteur est un soldat du commun; et, loin que l'usage ait attaché de la honte à ses fonctions, c'est un honneur pour lui de s'en acquitter bien. A Pékin, il porte une ceinture de soie jaune en accompagnant le criminel : c'est la couleur impériale, et son sabre est enveloppé dans une étoffe de soie de la même couleur, pour montrer qu'il est revêtu de l'autorité de l'empereur. — L'idée d'ignominie que les Chinois attachent à l'amputation d'une partie du corps, les engage à acheter à grands frais les cadavres de leurs parens ou amis décapités pour y recoudre la tête, et s'efforcer ensuite d'expier, par leurs gémissemens, la 478 TÊTE.

désobéissance du mort envers ses parens, péché auquel ils attribuent la fatalité qui pousse un criminel à se mettre dans le cas d'être mutilé. La célèbre Vu-Heu, impératrice de la Chine en 683, et qui fut successivement concubine de l'empereur Tai-Tsony, et épouse de Kao-Tsong, fils de ce dernier, craignant que l'impératrice et les reines, répudiées à cause d'elle par Kao, ne rentrassent en faveur, fit trancher la tête à toutes le même jour, après leur avoir fait subir différentes mutilations. Voyez Décapitation, t. III, p. 332, et Respect (manque de), t. V, p. 277.

Danemarck. Voyez Guillotine, t. IV, p. 161.

Espagne. On y tranche quelquefois la tête des condamnés après leur mort. Pendant la dernière guerre d'Espagne, le nommé Grégorio Iglésias, convaincu du crime de lèse-majesté, pour avoir été pris les armes à la main lors de l'affaire d'Alméria, subit d'abord le supplice de la horca (potence). Après sa mort, sa tête fut tranchée et ses membres écartelés pour être placés sur les principales routes qui avoisinent Madrid à la distance de quatre cents pas. — En 1568, le roi Philippe II arrêta lui-même l'infant don Carlos dans sa chambre, et le fit enfermer jusqu'à sa mort, qui arriva peu après. On a soupçonné que Philippe fit trancher la tête de son fils, à cause de son intrigue avec la reine Élisabeth de France. Le corps de l'infant, placé dans les tombes de l'Escurial, y est séparé de sa tête, et la seule raison qu'on en donne est que la caisse de plomb qui renferme le corps est trop petite, ce qui est vrai en effet, mais ne

paraît pas justifier une pareille amputation, qui, à cette époque surtout, eût été regardée comme une profanation irréligieuse.

France. Le supplice de la décapitation y est fort ancien. Dans les derniers siècles, l'usage de réserver ce genre d'exécution pour les gentilshommes avait si fort prévalu, qu'il avait donné naissance au préjugé que les nobles seuls pouvaient être ainsi exécutés. La Roque, dans son Traité de la noblesse, croit nécessaire d'observer que ce supplice n'était pas un titre de noblesse pour les descendans de celui qui avait été décapité. — Depuis 1678 jusqu'en 1790, on ne voit plus aucun exemple d'autres que des gentilshommes qui aient été condamnés en France à avoir la tête tranchée, à moins que ce ne soit en Alsace, province qui avait conscrvé une partie de la jurisprudence civile et criminelle de l'Allemagne. — On bandait les yeux de ceux qu'on décapitait pour crime de trahison envers le roi et l'état. Cette précaution était regardée comme une ignominie de plus qu'on ajoutait à leur supplice. On banda les yeux du maréchal de Biron. On lit dans la relation de la mort du duc de Montmorency, publice en 1653, qu'il dit à l'exécuteur : Bande-moi les yeux, et fais promptement ton office; qu'on lui répondit que s'il voulait il n'aurait pas les yeux bundés, et que le roi l'avait ainsi ordonné; qu'il répliqua qu'il ne pouvait mourir avec assez de honte. Ceux qu'on décapitait pour d'autres crimes que celui de trahison étaient les maîtres d'avoir ou non les yeux bandés. On demanda à Bouteville et à Deschapelles, condamnés pour

480 TÊTE.

duel, s'ils voulaient qu'on leur bandât les yeux; ils répondirent que non.—Les exemples marquans de ce genre d'exécution sont trop nombreux dans l'histoire de France pour en retracer ici le tableau. Depuis Clovis, qui, dit-on, abattit d'un seul coup de sa royale main la tête d'un soldat, sous le prétexte d'une légère faute de discipline, jusqu'à l'époque qui vit tomber la tête du malheureux Lalli, le tranchant du glaive fit justice de ceux qui luttèrent contre le pouvoir, ou qui eurent pour ennemis personnels ceux qui en étaient revêtus. — Louis XI, pour assouvir sa vengeance contre Jacques d'Armagnac, voulut, en le faisant décapiter, que ses enfans, dont le plus âgé n'avait que douze ans, fussent placés sous l'échafaud, tête nue, les mains jointes et vêtus de blanc, pour être arrosés du sang de leur père. J'ai déjà fait observer, dans cet ouvrage, que Richelieu fit couper plus de têtes qu'on n'en avait abattu depuis l'origine de la monarchie. Il est inutile de rappeler ici les exécutions en masse faites pendant ce période de notre révolution qu'on a justement nommé le règne de la terreur. Voyez Blasphémateur, t. 11, p. 462; Bourreau, t. III, p. 55; Décapitation, t. III, p. 354; Échafaud, t. III, p. 445; Guillotine, t. IV, p. 159; Lèse-Majesté, t. IV, p. 316; Régicide, t. V, p. 257.

Hollande. Le mode de décapitation y était le même qu'en Angleterre et en France, et là aussi on trouve que ce supplice servit les vengeances politiques, quoique moins fréquemment que partout ailleurs. Ce fut dans la révolution causée par l'excès du despotisme de Philippe II, qu'on en vit de

tristes exemples. Le duc d'Albe ayant été envoyé dans les Pays-Bas, les troubles déjà excités dans ces provinces acquirent d'autant plus de violence que le vice roi en mit à les réprimer. Il crut enfin qu'il était temps d'exécuter les grandes mesures qu'il avait projetées, et d'assurer son pouvoir par la chute des têtes les plus élevées : il fit amener de Bruxelles (1568), et exécuter le même jour, Gilbert et Théodore de Batenbourg, qui avaient été pris, l'année précédente, en traversant le Zuyderzée; Pierre d'Andelot et quinze autres seigneurs. Le lendemain, il fit conduire à l'échafaud Jean de Montigny, de Villiers, de d'Huy, Quintin Benoît et Corneille de Nieen, orateur célèbre. Dix compagnies d'Espagnols et une troupe de cavalerie avaient conduit à Bruxelles les comtes d'Egmont et de Horn, qui étaient depuis neuf mois prisonniers dans la citadelle de Gand. Tous ces massacres juridiques, loin de détruire le parti du prince d'Orange, semblèrent lui prêter de nouvelles forces, et cette cause, qui d'abord fut celle de la liberté, prévalut. Cinquante ans plus tard, le stathouder renouvela les proscriptions, et fit monter sur les échafauds, sous le prétexte d'offense envers la religion, les défenseurs des droits du peuple. L'un des grands motifs de la révolte des sept provinces et des princes d'Orange contre l'Espagne, fut que le duc d'Albe faisait languir long-temps des prisonniers sans les juger, et qu'enfin il les faisait condamner par des commissaires. Les mêmes griefs dont on s'était plaint sous la monarchie espagnole se renouvelèrent au sein

482 TÊTE.

de la liberté. Le pensionnaire Barnevelt eut la tête tranchée dans La Haye plus injustement encore que les comtes d'Egmont et de Horn à Bruxelles. C'était un vieillard de soixante-douze ans, qui avait servi quarante ans sa république dans toutes les affaires politiques, avec autant de succès que Maurice et ses frères en avaient eu dans les armes. Un fils de Barnevelt, ayant depuis entrepris de venger le sang de son père sur celui de Maurice, échoua dans son entreprise, et parvint à échapper à son ennemi. Son jeune frère eut la tête tranchée uniquement pour avoir eu connaissance de la conspiration.

Indostan. Voyez Vol.

Italie. Pour ce qui regarde les anciens Romains, voyez Décapitation, t. III, p. 333, 334. Après la dissolution de l'empire, les chefs barbares qui régnèrent en Italie, infligèrent la décapitation pour le crime de trahison. Le célèbre Boëtius, d'une des plus illustres familles de Rome, consul en 487 et ministre de Théodoric, roi des Ostrogoths, fut condamné à avoir la tête tranchée, et son exécution eut lieu en 524. Il avait été détenu à Pavie pendant six mois entiers, et c'est dans sa prison qu'il composa son beau livre de la Consolation de la philosophie. — Dans l'Italie moderne, la décapitation s'est généralement conservée, principalement pour les personnages de considération. Naples, Rome, Venise ont vu tomber les têtes de leurs souverains: le jeune et malheureux Conradin subit ce supplice dans la première de ces villes, en 1268, avec Frédéric, duc d'Autriche, son cousin,

aussi jeune que lui. Frédéric fut exécuté le premier: Conradin, qui l'aimait tendrement, ramassa sa tête et reçut, en la baisant, le coup de la mort. Près d'un siècle avant on avait vu Henri VI, conquérant des Deux-Siciles, faire exhumer le corps de Tancrède, et, par une barbarie aussi atroce qu'inutile, faire couper la tête au cadavre par la main du bourreau. - En 800, Rome chrétienne fut témoin d'une profanation pareille ordonnée par un pape! Voyez Cadavre, t. III, p. 134. Plus tard, Crescentius, nommé consul, tenta vainement de rétablir le peuple roinain dans ses droits et de faire revivre la république. Il avait chassé du siége pontifical Grégoire V, neveu de l'empereur Othon III: Rome fut assiégée et prise; Crescentius, attiré hors du château Saint-Ange, sur la promesse d'un accommodement et sur la foi des sermens de l'empereur, eut la tête tranchée. - En 1355, le doge de Venise, vieillard octogénaire, reçut une cruelle offense d'un noble : le conseil, qui ne voulait jamais favoriser celui qui paraissait le chef de l'État, se contenta d'infliger au coupable une légère punition. Peu après ce jugement, un ouvrier sut frappé par un noble; il alla se plaindre au doge. «Que veux-tu que je fasse, dit celui-ci, puisque je ne puis être vengé moi-même? » L'ouvrier, homme de résolution, répondit : Si vous voulez, nous mettrons tous ces nobles à la raison; promettez-moi de me seconder, et je vous mettrai à même de vous venger. - Agis, répartit le doge; » et l'ouvrier, au même instant, courut s'occuper d'un plan de con484 TÊTE.

spiration dont le but n'était rien moins que d'exterterminer tous les nobles le même jour. Quand tout fut prêt, il retourna vers le doge, et il fut convenu que, le 15 avril, le signal serait donné par le doge lui-même, qui ferait sonner les cloches de Saint-Marc comme pour avertir de l'apparition. imprévue d'une flotte génoise. Mais le complot fut découvert la veille par l'indiscrétion d'un des chefs du complot, qui voulut sauver un noble, nommé Lioni, auquel il avait des obligations : il le fit avertir de ne pas sortir de chez lui le 15, quelque chose qu'il arrivât. Lioni voulut connaître la cause de cette défense, et fit mettre à la question celui qui l'avait généreusement averti. Le plus grand nombre des conjurés fut arrêté, et on les exécuta de suite sans plus ample information. Le doge, après avoir comparu devant le grand-conseil, fut unanimement condamné; on lui trancha la tête au lieu même où il avait été couronné, et son sang souillait encore le carreau de la salle d'élection quand on y proclama son successeur.

Japon. On y coupe la tête aux criminels de la classe du peuple, et c'est à titre de faveur que l'on accorde aux parens la faculté de faire eux-mêmes l'exécution. Le sabre est l'instrument dont on se sert: Voyez Décapitation, t. III, p. 352.

Juida, royaume d'Afrique. A la mort du roi, un certain nombre des officiers qui l'ont servi sont choisis par le sacrificateur pour accompagner leur défunt maître dans l'autre monde. On leur coupe la tête au bord du caveau où le corps du prince doit être déposé. Ces têtes sont ensuite placées au

haut de pieux plantés à quelque distance, en témoignage des honneurs qu'on a rendus au mort.

Maroc. C'est le supplice par excellence que d'y avoir la tête tranchée de la main même de l'empereur. L'usage en est venu de ce que les Miramolins étant regardés comme descendans de Mahomet, les premiers qui furent condamnés à mort, sous leur empire, demandèrent de mourir de la main du maître. Cet usage s'est si bien conservé que le fameux empereur de Maroc Muley Ismaël a exécuté ainsi de sa main près de dix mille hommes dans le cours de sa longue vie. Voy. Décapitation, t. III, p. 353.

Moluques (Iles). Les Alfouriens ou Alfouras, montagnards sauvages qui occupent les hauteurs de ces îles et notamment de Céram, ont une loi singulière mais inviolable parmi eux. Aucun jeune homme ne peut couvrir, pour la première fois, son corps ou sa main, se marier ni travailler, 's'il n'apporte préalablement la tête d'un ennemi dans son village, où elle est posée sur une pierre consacrée à cet usage. Celui qui compte le plus de têtes est réputé le plus noble et peut aspirer au meilleur parti. Aussi, les jeunes Alfouriens emploient-ils toute l'adresse dont ils sont capables à se pourvoir de ces barbares trophées. Ils battent la campagne en petites troupes et attaquent toujours leur ennemi par derrière et dans le moment où ils peuvent se promettre de le frapper à coup sûr. Si cependant ils le manquent, on les voit revenir remplis de frayeur, et de long-temps ils ne songent au mariage. Lorsqu'ils ont perdu quel486 TÈTE.

ques-uns des leurs dans un combat, et que les têtes en sont emportées, ils jettent les cadavres sur un arbre comme indignes de la sépulture. Mais si les morts ont encore leurs têtes, il est permis aux parens de les enterrer.

Perse. On y tranche la tête aux nobles avec un

rasoir. Voyez Décapitation, t. III, p. 333.

Prusse. Frédéric-Guillaume, père du grand Frédéric, et le plus despote de tous les monarques, ayant découvert le projet de fuite de son fils, qui voulait se soustraire à sa tyrannie, le fit arrêter avec deux jeunes gentilshommes qui devaient l'accompagner. L'un d'eux parvint à s'évader; mais l'autre, nommé Kat, fils unique d'un brave officier-général, fut destiné par le roi à donner un exemple à son fils. A cet effet, un officier, suivi de quatre grenadiers, entra, fondant en larmes, dans la chambre que le prince occupait au château de Custrin, et, le faisant saisir par les grenadiers, le força de se placer à une fenêtre où on lui tint la tête, tandis qu'on coupait celle de son ami Kat sur un échafaud dressé immédiatement sous la croisée. Frédéric tendit la main à Kat et s'évanouit : le père était présent à ce spectacle.

Russie. Cet empire a également offert l'exemple de la sévérité d'un souverain envers son propre fils; mais ici, c'est la tête même de l'héritier du trône qui tomba sous la hache du bourreau Alexis, fils du czar Pierre ler, subit ce supplice en 1718. Le prince n'était coupable que de faiblesse et d'une coopération peu réfléchie aux manœuvres

des prêtres et des nobles, ennemis des réformes et des améliorations apportées par leur souverain dans les mœurs et la constitution de l'empire. — La décapitation y était, avant l'abolition de la peine de mort, la peine ordinaire de la haute trahison (1).

Sibérie. Ostiaks. Lorsqu'en hiver les Ostiaks tuent quelque animal à la chasse, principalement des ours, ils pensent devoir apaiser par une singulière cérémonie les mânes de l'animal mort qu'ils croient errer dans les bois, et chercher à se venger sur eux à la première occasion. Voici en quoi consiste cette cérémonie expiatoire : ils écorchent l'animal, lui coupent la tête et la suspendent, avec la peau, à un arbre autour duquel ils font plusieurs tours en dansant : ils poussent ensuite des gémissemens, ou font des grimaces de douleur autour du cadavre, et lui adressent de grandes excuses de lui avoir donné la mort. Qui t'a ôté la vie? lui demandent - ils tous en chœur; et ils répondent : Ce sont les Russes. — Qui t'a coupé la tête? —C'est la hache d'un Russe. — Qui t'a ouvert le ventre? — C'est le couteau d'un Russe. - Nous t'en demandons pardon pour lui.

Suède. Voyez Régicide, t. V, p. 263.

Suisse. — Gentilis, dogmatiseur du temps de Calvin, allait être condamné, ainsi que Servet, à être brûlé vif à Genève, sur la sollicitation de l'in-

<sup>(1)</sup> Quoique la peine de mort ait été abolie par Catherine, on a cependant vu, lors de l'élévation au trône de l'empereur actuel, Nicolas I<sup>er</sup>, des mécontens condamnés au dernier supplice.

**48**3 **TÊTE.** 

tolérant sectaire. Celui-ci avait trouvé cinq avocats qui signèrent que Gentilis méritait de mourir dans les flammes. Cependant, plus avisé que Servet, il se rétracta, donna les louanges les plus ridicules à Calvin et fut sauvé. Mais son malheur voulut ensuite que, n'ayant pas assez ménagé un bailli du canton de Berne, il fût arrêté comme arien, et sur la déposition de témoins qui affirmèrent lui avoir entendu dire que les mots divinité, essence, hypostase n'étaient pas dans l'Écriture – Sainte, il fut condamné à perdre la tête.

Tunquin. Voyez Strangulation, t. V, p. 413.

Turquie. Avoir la tête tranchée y est un supplice déshonorant qu'on ne fait guère subir qu'aux esclaves. Voyez Billot, t. 11, p. 450; Décapitation, t. III, p. 332; Échafaud, t. III, p. 445; Guillotine, t. IV, p. 159; Maiden, t. IV, p. 350; Régicide, t. V, p. 256; Sabre, t. V, p. 296.

Tête couverte. Voyez Parricide, t. V, p. 26. Tête écorchée. Voyez Coupé en morceaux, t. III,

p. 298.

Tète écrasée. Au Japon, on inflige un supplice affreux, mais prompt, à l'étranger surpris avec une femme. Le coupable est étendu par terre; deux hommes lui tiennent les bras, et deux autres les jambes; le cinquième, qui porte une massue de fer, prend son élan à dix ou douze pas du criminel, et vient en dansant écraser la tête de ce malheureux.—Aux îles Sandwich, on couche le patient sur un banc, et le bourreau lui écrase la tête d'un coup de massue. —En Perse, on posait la tête du patient sur une pierre; un poids énorme, sou-



Supplice au Japon .



tenu en l'air par une corde et abandonné tout à coup à lui-même, écrasait la tête sur laquelle il était dirigé.

Tête exposée. Avant que les progrès de la raison eussent fait honte aux hommes de leurs excès en tous genres, les têtes des criminels décapités, victimes des dissensions politiques, étaient exposées aux yeux du public, et demeuraient quelquefois long-temps en cet état. — La plupart des nations sauvages, et surtout celles qui peuplaient le vaste continent des deux Amériques, avaient cette barbare coutume. - On sait que les Turcs garnissent, en temps de guerre, les murailles de leurs villes principales des tètes de leurs ennemis, et que la récompense accordée à ceux qui les apportent, leur donne le plus grand zèle à couper celles des blessés ou des morts sur le champ de bataille. - En France, comme dans les autres pays de l'Europe où la décapitation était en usage, le bourreau, après l'exécution, montrait au public la tête du supplicié. On a même des exemples d'expositions de têtes ordonnées par des arrêts de parlemens. Je ne citerai que deux faits. — Guillaume Guérin était avocat général au parlement de Provence sous Henri II. Ce magistrat, nouvellement revêtu de cette dignité, ayant à cœur de signaler son zèle, se chargea de mettre à exécution l'arrêt de la cour qui ordonnait la persécution des hérétiques nommés Vaudois. Guérin mit le plus grand acharnement à poursuivre ces infortunés. Un jeune homme de Mérindol tâchant de se sauver et les soldats favorisant sa fuite, l'avo490 - TÊTE.

cat général cria de toutes ses forces : Tolle, tolle! et le fuyard fut arquebusé. On compta vingt-deux bourgs détruits ou mis en cendres à son instigation. Enfin le roi permit aux seigneurs ruinés de ces villages détruits et de ces peuples égorgés, de porter leurs plaintes au parlement de Paris. On chercha des crimes pour faire périr Guérin, et l'on n'eut pas de peine à lui en trouver. Il fut condamné, non pour le massacre de Mérindol et de Cabrières, comme plusieurs historiens et Voltaire lui-même l'ont avancé, mais pour « plusieurs faussetés, culomnies, prévarications, abus et malversations aux deniers du roi et d'autres particuliers, sous couleur et titre de son état d'avocat du roi. » Voici le dispositif de l'arrêt qui fut rendu contre lui par le parlement de Paris le 20 avril 1554, et exécuté le même jour: « Sera ledit Guérin dévêtu de la longue robe et chaperon à bourlet et à longue cornette de son état, et vêtu d'un autre habit; et, ce fait, sera traîné sur une claie, qui sera attachée au cul d'un tombereau, jusqu'à la place des halles de cette ville de Paris, et là pendu et étranglé à une potence qui pour ce y sera dressée; et, après qu'il sera pendu et étranglé, sa tête sera séparée de son corps, et portée à Aix en Provence, où elle sera mise en plein jour aux heures accoutumées à faire exécution en ladite ville et place publique de la ville d'Aix. Ladite cour déclare ses biens confisqués, etc. » — Il y avait, en 1601, à Metz, un nommé Sauboles, à qui Henri IV avait confié le commandement de la place. Les confiscations étaient fort de son goût; aussi n'entendait-on parler à Metz que de prison,

de gibet, de proscription. La présence de quelques magistrats gênait cet homme cruel; il créa une conspiration dans laquelle il fit entrer ces citoyens, les accusant de vouloir livrer la ville au comte de Mansfeld, gouverneur de Luxembourg. Pour rendre son accusation plus vraisemblable, il y comprit quatre soldats de sa compagnie, qui furent arrêtés aussi. Un d'eux étant mort en prison, il le traita comme convaincu, le fit traîner sur la claie, pendre par les pieds à une potence sur le grand chemin de Thionville, et ordonna d'exposer sa tête au bout d'une pique sur la porte de Pontiffroy. Et Henri IV, que quelques historiens se sont efforcés de rendre populaire, laissa impunis les crimes de ce scélérat!

Tête incisée. Voyez Tête brûlée.

Tête MISE A PRIX. Voy. Proscription, t. V, p. 151. Tête Nue. C'est une des circonstances qui accompagnent l'exécution d'un criminel condamné au dernier supplice.

Tète rasée. Voyez Cheveux, t. III, p. 235; Ra-

ser, t. V, p. 229; Scalpage, t. V, p. 333.

THÉATRE. L'ouverture d'un théâtre ou spectacle, sans déclaration ou permission, est, suivant le décret du 13 août 1811, punie d'un emprisonnement de deux mois au moins et six mois au plus et d'une amende de cent francs à six mille francs.

— Tout directeur qui fait représenter une pièce au mépris des lois et réglemens sur la propriété des auteurs, est passible d'une amende de cinquante à cinq cents francs, et de plus, les recettes sont confisquées (aujourd'hui saisies) pour in-

demniser le propriétaire de la pièce du dommage qu'il a souffert. — Voyez Spectacle, t. V, p. 402.

THEUTAT ou THEUTATÈS. C'est sous ce nom que les Gaulois adoraient leur principale divinité, que l'on croit être le Mercure des anciens Égyptiens. Ils regardaient ce dieu comme le fondateur de leur nation, et faisaient gloire de descendre de lui; c'est ce qu'exprime le nom de Theutatès, qui signifie père du peuple. C'est en l'honneur de cette divinité que les Gaulois égorgeaient des victimes humaines et pratiquaient ces sacrifices barbares dont il a été déjà parlé. Voyez Sacrifices humains, t. V, p. 301.

THUNGINS, nom des commandans d'une compagnie de cent hommes, dans les premiers siècles de la monarchie française : leur principale fonction était de convoquer ceux qui devaient faire partie de l'armée en temps de guerre, de les assembler et de les conduire au rendez-vous général: Ils avaient aussi une juridiction particulière dans les provinces qui leur étaient assignées, et prononçaient spécialement des peines contre les délinquans, en fait de service militaire : la plus ordinaire était la privation de vin et de viande pendant tout le temps qu'on avait manqué à son service.

TIGRES (Dévoré par des). C'est un supplice ordinaire dans le royaume de Siam de faire dévorer les condamnés par des tigres affamés.—On lit dans une relation du père Tachard, que ce missionnaire fut témoin d'un supplice horrible infligé à des Macassars. Après leur avoir fait subir diverses

tortures, on les attacha à terre, pieds et poings liés, le corps nu; et dans cet état on lâcha sur eux un tigre qui, après les avoir flairés, sans leur causer de mal, essaya de sortir de l'enceinte haute de quatre pieds. Il était midi, qu'il n'avait point encore touché aux criminels, quoiqu'ils eussent été exposés depuis sept heures du matin. L'impatience des bourreaux leur fit retirer le tigre pour attacher ces misérables debout à degros pieux. Cette posture parut plus propre à animer le tigre, qui en tua trois avant la nuit. Les exécuteurs tenaient ce cruel animal par deux chaînes, passées des deux côtés hors de l'enceinte, et le tiraient malgré lui sur les criminels, qu'on n'entendit jamais ni se plaindre, ni seulement gémir. L'un se laissa dévorer le pied sans le retirer; l'autre, sans faire un cri, se sentit briser tous les os du bras. Un troisième souffrit que le tigre lui léchât le sang qui coulait de son visage, sans détourner les yeux, et sans remuer; le quatrième tourna autour du poteau, pour éviter l'animal furieux; mais il mourut avec la même constance que les autres. On lit dans le voyageur La Loubère que les femmes du roi coupables d'infidélité sont quelquefois livrées aux tigres. Dans le même royaume, quand les juges restent indécis après les épreuves de l'huile bouillante, de l'eau et des pilules, ils ordonnent celles des tigres : les adversaires sont abandonnés à ces animaux furieux, et celui qu'ils épargnent quelques minutes est réputé innocent; et si tous deux sont victimes de l'épreuve, on les croit également coupables. Voyez CHEVAL, t. III, p. 252.

TIMBRE, marque apposée sur le papier dont la loi française oblige de se servir pour tous les actes judiciaires et pour ceux qui doivent être produits en justice. Plusieurs lois fiscales ont réglé les différens cas relatifs à l'emploi du papier timbré, dont la vente, monopolisée par la régie de l'enregistrement et des domaines, est une des sources les plus productives pour le trésor public. Les principales dispositions pénales qui sanctionnent les défenses

imposées par ces lois sont les suivantes.

L'emploi de papier non timbré ou l'insertion de deux actes sur le même papier par les particuliers, entraîne une amende de trente francs que l'addition du décime porte à trente-trois francs. Pour les officiers publics l'amende est de cent francs. -Les particuliers qui couvrent d'écriture ou altèrent l'empreinte du timbre, encourent une amende de quinze francs, et les officiers ou fonctionnaires publics, dans le même cas, une amende de vingtcinq francs. — Une amende de cinquante francs est décernée contre les officiers publics qui se seraient servi, pour certains cas, de papier timbré d'une moindre dimension que celle fixée par la loi pour ces sortes d'actes. - Lorsqu'un effet négociable est écrit sur papier non timbré, ou que l'empreinte du timbre est couverte ou altérée, ou enfin que l'on a écrit plusieurs actes de cette espèce sur un même papier, il y a lieu à une amende égale au vingtième de la somme exprimée dans ces effets; cette amende est également encourue lorsqu'on se sert de papier de moindre dimension que celle voulue par la loi pour la somme énoncée dans le billet. Cependant, si cette somme est au-dessous de six cents francs, l'amende reste fixée à trente francs. - Les contrevenans, dans tous les cas, payent, en outre, les droits de timbre. - Aucune personne ne peut vendre ou distribuer du papier timbré, qu'en vertu d'une commission de la régie, à peine d'une amende de cent francs pour la première fois, et de trois cents francs en cas de récidive. — Le papier trouvé chez les contrevenans est confisqué. — La peine contre ceux qui abuseraient des timbres vrais pour timbrer et vendre frauduleusement du papier timbré, est la réclusion, et celle contre les contrefacteurs, les travaux forcés à temps, dont le maximum doit toujours être appliqué (Code pén., 140, 141). - Les contraventions aux droits du timbre sur les avis imprimés sont punis d'une amende de vingt-cinq francs pour la première fois, de cinquante francs pour la seconde et de cent francs pour chacune des autres récidives.

TIRÉ A QUATRE CHEVAUX. Voyez ÉCARTELÉ, t. III, p. 442.

TIRER au sort. Sous l'empire des anciennes ordonnances relatives aux peines infligées pour cause de désertion, lorsque plus de deux déserteurs étaient arrêtés ensemble, ou que plus de deux se trouvaient amenés dans une place ou quartier le même jour, après qu'ils avaient été condamnés à mort, on les faisait tirer au sort trois à trois: celui à qui tombait le fatal billet était passé par les armes; les deux autres étaient condamnés aux galères perpétuelles et remis entre les mains du geô496 TOGE.

lier des prisons avec un certificat constatant qu'ils avaient tiré les billets favorables. Ceux qui étaient convaincus d'avoir déserté étant en faction ou de garde, ou en pays étranger, n'étaient pas admis à tirer au sort.—La voie du sort était également employée pour désigner ceux qui, chez les Romains, devaient être victimes de la décimation. Voyez Armes (passer par les), t. I, p. 421; Décimation, t. III, p. 336.

TIREURS DE LAINE. Voyez Vol.

TOGE. Longue robe fort ample qui formait l'unique vêtement des Romains dans les premiers temps de la république et qui devint comme la marque distinctive de cette nation; gentemque togatam, dit Virgile. Plus tard ils portèrent par dessous une tunique qui ne tombait que jusqu'aux genoux. - La toge était un habit d'honneur, le petit peuple ne portait guère qu'une simple tunique. Les exilés perdaient le droit de la porter dans leur exil. On la quittait ordinairement à la campagne et dans le particulier; mais dans la ville et en public, même dans les pays étrangers, il était de la bienséance de ne paraître qu'en toge; on ne pouvait contrevenir à cet usage sans encourir le blâme des magistrats. Germanicus, dans un voyage qu'il fit en Égypte, marchant sans gardes, crut pouvoir prendre la chaussure et l'habillement des Grecs, à l'imitation de ce qu'avait fait autrefois Scipion l'Africain à Syracuse. Mais il en fut blâmé en plein sénat par Tibère, ainsi que Scipion l'avait été auparavant par la plupart de ses concitoyens.

TOITS. Les Arabes nabatéens défendaient, sous peine de mort, toutes les actions qui tendaient à quitter la vie nomade et par suite, disaient-ils, à perdre la liberté, et à s'assujettir à des maîtres. Au nombre de ces actions était celle de bâtir des habitations et de vivre sous des toits.

TOMBA ou TOMBO. C'est ainsi que l'on nomme en Afrique, parmi les habitans idolâtres, les cérémonies cruelles et superstitieuses qui se pratiquent aux funérailles des rois et des grands du pays et qui se terminent toujours par le sacrifice de plusieurs des officiers ou des esclaves qui ont servi le défunt pendant sa vie.

TOMBEAU (Supplice du). Voyez Boire et manger, t. II, p. 474; Poids de fer et de pierre, t. V,

p. 85.

TOMBEAUX. Les Chinois, les Égyptiens, les Grecs dépensaient une partie de leur fortune, soit pour se faire faire de magnifiques funérailles, soit pour la construction et l'embellissement de leur dernière demeure. Une loi de Solon défendit de dresser des tombeaux où il y eût plus d'ouvrage que dix hommes n'en pouvaient faire en trois jours. A cette défense il ajouta celle de les crépir et d'y mettre des hermès (1). Dans la suite, les Athéniens ayant remplacé ces hermès par des colonnes, Démétrius de Phalère retrancha encore cette superfluité. Il voulut que les tombeaux consistas-

<sup>(1)</sup> C'étaient des statues qu'on y plaçait d'ordinaire, parce qu'on croyait que le dieu qu'elles représentaient (Mercure) conduisait les âmes aux enfers.

sent en une simple élévation de terre, sur laquelle en ne placerait autre chose qu'une colonne qui maurait pas plus de trois coudées de haut, ou une petite cuvette, ou une table à manger. Platon défendit de choisir, pour sa sépulture, la partie féconde d'un champ; d'en élever la terre à plus de hauteur que cinq hommes ne pourraient l'élever en cinq jours, et d'assembler dessus des pierres plus grandes qu'il ne les fallait pour renfermer quatre vers héroïques à la louange du mort. - A Rome, où l'on avait un grand respect pour l'asile des morts, un sénatus-consulte défendit de faire servir les tombeaux à d'autres usages qu'à renfermer les cadavres, non plus que les vendre ou les échanger pour être convertis en lieux profanes: par la loi concernant la vente des fonds de terre où ils se trouvaient, on se réservait toujours le droit de les visiter et de s'y faire enterrer. - Puisque l'on donnait tant de soins à la construction des tombeaux, il faut penser que leur violation devait être rigoureusement punie. Toutes les législations n'ont pas prévu ce crime, parce qu'il a paru difficile à supposer; mais il en est qui l'ont supposé possible et qui lui ont appliqué les peines les plus sévères. Chez les Danois, il était irrémissible. En France, les premiers rois obligèrent à construire les tombeaux en pierre et à leur donner la forme d'une auge (1). Un capitulaire de Charlemagne porte:

<sup>(1)</sup> Les tombeaux des rois de la première race, depuis Clovis, étaient de grandes pierres profondément creusées, et couvertes d'autres pierres en forme de voûte.

Les laïcs convaincus d'avoir violé les sépulcres seront punis de la peine de l'infamie, avec confiscation de la moitié de leurs biens; à l'égard desclercs, ils seront punis de l'exil perpétuel et dégradés... Les juges qui négligeront de poursuivre cet outrage fait à la mémoire des morts, seront dépossédés de leurs charges.»

Voyez Cadavre, t. III, p. 134; Déterrer avec les ongles, t. III, p. 390; Exhumation, t. IV, p. 44; Funérailles, t. IV, p. 136; Infamie, t. IV, p. 203; Sépulture, t. V, p. 345; Tête coupée,

t. V, p. 473.

TOMBEREAU, sorte de charrette qui sert ordinairement à enlever les immondices des rues. Ducange dérive ce mot de tombrellum, dont les Anglais ont fait tumbrel, que Dodwell dit avoir été une espèce de charrette sur laquelle on promenait par les villes d'Angleterre les femmes coupables d'adultère, et qu'en quelques lieux on plongeait plusieurs fois dans l'eau, ce qu'on appelait la peine du tumbrel. C'était dans un tombereau, en France, en Espagne, que l'on conduisait les criminels au lieu de leur supplice, toutefois quand le jugement l'ordonnait. En parlant du comte de Lalli, Voltaire dit: « Réservé à la perdre (sa tête) sur l'échafaud, on le traîna dans un tombereau de boue, ayant dans la bouche un large bâillon qui, débordant sur ses lèvres, et défigurant son visage, formait un spectacle affreux. » Voy. Cage a canard, t. III, p. 145; CHAISE, t. III, p. 200; GARROTTE (el), t. IV, p. 144.

TONDRE. Voy. RASER, t. V, p. 229.

TONNEAU. Les auteurs latins rapportent que les Carthaginois, vainqueurs de Régulus, firent périr ce général dans des tourmens inouïs, l'enfermant dans un tonneau de bois hérissé de pointes de fer. — Henri VIII et Edouard VI avaient introduit le culte réformé en Angleterre; Marie, catholique romaine, montée sur le trône, laissa persécuter les réformés. Parmi les bourreaux on cite Bonner, évêque de Londres, et Gardiner, évêque de Winchester, et parmi les nombreuses victimes, le docteur Taylor. Ce malheureux fut mis dans un tonneau de poix qu'on entoura de feu. Tandis qu'il souffrait des tourmens extrêmes que la poix qui commençait à s'échausser lui faisait éprouver, un des assistans lui jeta un fagot d'épines à la figure, et la lui écorcha horriblement : « ô mon ami! s'écria Taylor, j'ai déjà assez de mal; pourquoi y ajouter celui-ci?»

TOPHET. J'extrais cet article du Dictionnaire philosophique de Voltaire. — Tophet était et est encore un précipice auprès de Jérusalem, dans la vallée d'Hennon. Cette vallée est un lieu affreux où il n'y a que des cailloux. C'est dans cette solitude horrible que les Juifs immolèrent leurs enfans à leur dieu qu'ils appelaient alors Moloc... Des doctes prétendent que Moloc était particulièrement le seigneur du feu, et que pour cette raison les Juifs brûlaient leurs enfans dans le creux de l'idole même de Moloc. C'était une grande statue de cuivre aussi hideuse que les Juifs la pouvaient faire. Ils faisaient rougir cette statue à un grand feu, quoiqu'ils eussent très-peu de bois; et ils jetaient leurs

petits enfans dans le ventre de ce dieu... Des commentateurs prétendent qu'Achas, roi de Juda, fit brûler son fils à l'honneur de Moloc, et que le roi Manassé fut coupable de la même barbarie... Cette vallée de Tophet était le Clamart de Paris; c'était là qu'on jetait toutes les immondices, toutes les charognes de la ville. C'était dans cette vallée qu'on précipitait le bouc émissaire; c'était la voirie où l'on laissait pourir les charognes des suppliciés. Ce fut là qu'on jeta les corps des deux voleurs qui furent suppliciés avec le fils de Dieu lui-même.

TORCHE, flambeau de résine ou de cire. En France, toutes les fois qu'un coupable était condamné à l'amende honorable, le jugement l'obligeait à porter une torche ardente, ordinairement de deux livres et quelquesois de quatre. Voyez

Amende honorable, t. I, p. 298 et suiv.

TORCHES HUMAINES. A l'article Bougie, j'ai renvoyé, par erreur, à *Torches humaines. Voyez* Bougie, t. III, p. 36.

TORTURE. Voyez Question, t. V, p. 196.

TORTURES, tourmens qu'on fait illégalement subir à des individus. Le Code pénal français a prévu deux cas dans lesquels la peine de mort doit être infligée au fauteur de ces tortures. Premier cas, art. 303: « Seront punis comme coupables d'assassinat tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie. » Second cas, art. 344 (relatif aux arrestations illégales): « Dans chacun des trois cas suivans, 1° si l'arrestation a été exécutée avec

le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique; 2° si l'individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de la mort; 3° s'il a été soumis à des tortures corporelles: les coupables seront punis de mort.

TOUCHER LE PIED DE LAREINE. On lit dans le Dict. rais. des lois pén., en France, par Bourguignon (T. I, p. 20): «L'épouse de Charles II, qui aimait à monter à cheval, voulut en essayer un qu'on lui avait amené d'Andalousic. A peine fut-elle placée, que le cheval s'emporta; la reine perdit l'équilibre, et tomba de côté; son pied resta engagé dans l'étrier, tandis que sa tête et une partie de son corps étaient traînées sur le pavé. Elle allait périr de la mort la plus cruelle; personne n'osait la secourir, de peur de violer une loi qui défendait à tout homme, sous peine de la vie, de toucher le pied d'une reine d'Espagne. Deux cavaliers, ne pouvant supporter cet horrible spectacle, se dévouèrent enfin, volèrent à son secours; l'un saisit la bride du cheval, l'autre dégagea le pied, et ils eurent la satisfaction et la gloire de sauver leur souveraine du plus épouvantable danger. Ils n'en furent pas moins traduits en jugement et condamnés à la peine de mort, pour avoir violé la loi. Ils auraient péri l'un et l'autre sur un échafaud, comme de vils criminels, si le roi n'eût, à la sollicitation de son épouse, déployé sa puissance en leur faisant grâce.»

TOUR, bâtiment fort élevé, de figure ronde, carrée ou à pans. Précipiter dans une tour remplie de cendre ou de poussière pour étouffer des cou-

pables, était un supplice plus en usage chez les Persans et les autres peuples voisins des Hébreux, que chez les Hébreux mêmes, où l'on n'en cite aucun exemple particulier à la nation.

TOUR, nom que l'on donnait, en Angleterre, à la fin du siècle dernier, à la cour d'un shérif, laquelle se tenait deux fois par an dans chaque canton de la province, savoir, un mois après Pâques, et un mois après la Saint-Michel. Personne n'était exempt de cette juridiction que les archevêques, les évêques, comtes, barons, religieux, religieuses, et tous ceux qui possédaient des cantons en propre et les faisaient valoir par euxmêmes. On l'appelait tour du shérif, parce que ce magistrat faisait une tournée dans la province, et tenait sa cour en différens endroits.

TOUR DE LONDRES, prison destinée aux criminels d'État et aux membres de la chambre des communes qui enfreignent gravement les réglemens de discipline intérieure. La construction de cette prison remonte à Guillaume-le-Conquérant.

TOURMENTEUR-JURÉ, nom que portait, avant celui de questionnaire, l'exécuteur particulièrement chargé d'appliquer les accusés à la question. Voy. Questionnaire, t. V, p. 220.

TOURNELLE, chambre établie dans les parlemens de France, et qui se divisait en deux sections, sous le nom de Tournelle civile et de Tournelle criminelle. Depuis 1515, les causes dans lesquelles on pouvait pressentir l'application de la peine de mort étaient portées en la grand'chambre.

TOURNIQUET, instrument de torture à Liége

et dans les Pays-Bas. Voyez QUESTION, t. V, p. 215. TOURS DE VISCONTE. Ce mot se trouve dans les lois d'Angleterre de Britton, ch. 29, pour désigner la tournée que le vicomte faisait deux fois l'an pour tenir les plaids généraux de chaque canton du comté.

TOZI. Ce nom, qui signifie grand'mère, était donné par les Mexicains à une de leurs anciennes reines, qu'ils avaient divinisée, et qui était comme leur Cybèle. La manière dont ils s'y prirent, pour faire son apothéose, est des plus singulières et des plus atroces. Ils n'attendirent pas qu'une mort naturelle terminât sa vie. Ils la tuèrent, l'écorchèrent ensuite et couvrirent de sa peau le corps d'un jeune homme. Ils ne pratiquèrent cette exécrable cérémonie que par l'ordre exprès de Vitziliputzli, le plus fameux de leurs dieux. Cette sanglante apothéose est l'époque des sacrifices barbares qu'ils commencèrent à offrir à leurs idoles. Et des hommes, sous le nom de prêtres, prononçaient les oracles de Vitziliputzli!

TRAHISON, perfidie, manque de fidélité envers la patrie et le prince; TRAITRE, auteur d'une trahison. — Allemagne. Suivant le ch. 24 de la célèbre bulle d'or, publiée en 1356 par l'empereur Charles IV, et copiée du code Justinien, le souverain peut épargner la vie des enfans d'un homme qui a attenté à la vie d'un électeur; mais il doit les priver de tous leurs biens et les déclarer incapables de tout honneur civil et ecclésiastique. L'art. 42 du code de Charles-Quint est ainsi conçu: « C'est un indice suffisant pour la question, contre celui

que l'on soupçonne, qui aura été vu se tenir d'une manière cachée, extraordinaire, et suspecte auprès de ceux qu'il est soupçonné d'avoir trahi, en faisant cependant voir, par sa contenance, qu'il est sur ses gardes contre eux, et qu'il soit d'ailleurs tel qu'on puisse le croire capable de cette action.» L'article 49 est relatif à l'interrogation du prévenu. Quant à l'article 124, il mérite d'être conservé: «Celui qui dans un mauvais dessein se rendra coupable de trahison, sera condamné, suivant l'usage, à la peine de mort. Si c'est une femme, elle sera précipitée dans l'eau. Dans les cas où la trahison aura causé un grand préjudice et scandale, qui regardât un pays, une ville, son propre seigneur, un des mariés, ou proche parent, on pourra augmenter la peine capitale, en faisant traîner le coupable sur la claie ou tenailler. La trahison pourrait même être de telle nature, que le criminel, après avoir eu la tête tranchée, méritera d'être écartelé: en quoi les juges se régleront sur la qualité du délit; et au cas de doute, ils consulteront les gens de loi. » La trahison n'était pas seulement dans l'entreprise ou conspiration contre le prince, contre la sûreté des villes, places et pays de sa domination, contre les commandans desdites places ou leurs officiers, contre les coupables de correspondance avec l'ennemi, d'assemblées secrètes dans une place assiégée, ou d'espionnage: elle était aussi dans les discours tendant à décourager pendant un combat, un assaut, une rencontre; dans le débit de nouvelles fausses ou dangereuses, au milieu du camp ou d'une ville assiégée; dans la connaissance du mot d'ordre donné à l'ennemi; dans le sommeil d'une sentinelle, ou l'abandon de son poste. La peine de mort atteignait également celui qui avait tenté de trahir (art. 178). Avant Joseph II, les traîtres étaient coupés par morceaux. Aujourd'hui on se contenterait de leur trancher la tête.

Angleterre. On appelle crime de haute trahison tout attentat contre la personne du roi, toute conspiration contre le roi et l'État, tout commerce criminel avec la reine ou les filles du roi, l'homicide de la personne du chancelier ou du grand-trésorier, l'altération des monnaies, la falsification du sceau du roi. On appelle crime de petite trahison le meurtre de la femme, du père, des enfans, du maître, du supérieur ecclésiastique. Avant Henri VIII, l'idiot ou le lunatique, soit que sa folie existât avant le crime, soit qu'elle ne se montrât qu'après, n'était passible d'aucune peine; mais ce prince fit un statut contraire à cet usage, que rétablit un autre statut de la reine Marie. Pendant la seconde moitié du siècle dernier, la peine de la haute trahison était encore celle-ci : le criminel n'était mené ni en voiture ni à pied, on le traînait sur le pavé. Cependant, pour lui épargner l'extrême tourment de battre le pavé avec sa tête et tout son corps, on le plaçait sur une claie; puis, pendu par le cou, avant qu'il expirât, on lui arrachait les entrailles pour les jeter au feu; enfin, on lui coupait la tête, et son corps était divisé en quatre quartiers. Quant aux femmes, comme la décence publique ne permettait pas d'exposer leur corps et de les couper par

morceaux, on les traînait au gibet, et, après les avoir étranglées, on les brûlait. La peine de la petite trahison, pour un homme, était d'être traîné sur la claie au gibet et pendu; pour une femme, d'être traînée sur la claie, étranglée et brûlée. Depuis la reine Anne, la peine ne porte plus sur les héritiers du traître : la confiscation de ses biens est pourtant prononcée. Henri VIII avait ordonné, par une loi, que tout homme instruit d'une galanterie de la reine, ou de la femme que veut épouser le roi, irait l'accuser, sous peine de haute trahison. Cette loi portait encore la disposition suivante : Toute fille qui épouse un roi d'Angleterre, et qui n'est pas vierge, doit le déclarer, sous la même peine. Par un autre statut, le même prince déclara coupable de ce crime quiconque prédirait la mort du roi. Selon des lois plus anciennes, c'était un crime de haute trahison de connaître les femmes qui servaient les enfans du prince. Voyez Attainder, t. II, p. 37; Bénéfice de clergie, t. II, p. 404; Bouillir, t. III, p. 37; Caur (arracher le), t. III, p. 245; Complet, t. III, p. 249; Confiscation, t. III, p. 263, 264; Félonie, t. IV, p. 65; Lèse-Majesté, t. IV, p. 316, 317; Libelle, t. IV, p. 323; Lunatique, t. IV, p. 342; Monnaie (fausse), t. IV, p. 456; Morceaux (couper par), t. IV, p. 469; Moulin à sucre, t. IV, p. 462; Potence, t. V, p. 109; Strangulation, t. V, p. 408.

ATHÈNES. Dans leur serment solennel de ne jamais tenir emprisonné tout citoyen pouvant donner trois cautions de même valeur que serait la sienne, les magistrats exceptaient le crime de fausse monnaie et de trahison contre l'État.

Chine. Les traîtres sont coupés en mille pièces, et leurs parens exilés. Voyez Lèse-Majesté, t. IV, p. 318; Tête écorchée, t. V, p. 488.

Cochinchine. Voyez Lèse-Majesté, t. IV, p. 318.

DANEMARCK. La loi royale, créée en 1660 et publiée en 1709, sous Frédéric IV, second roi héréditaire, dit que les rois de Danemarck et de Norwége jouiront d'un pouvoir absolu et illimité, et prononce que quiconque dira ou fera quelque » chose pour y porter atteinte, sera puni, comme » traître à la couronne, de la peine réservée au » crime de haute trahison. »

Écosse. On mettait la haute trahison à la tête des crimes capitaux. La législation est aujour-d'hui, et depuis la réunion, la même qu'en Angleterre.

ÉGYPTE. Voyez Langue coupée, t. IV, p. 302.

France. La trahison commise envers quelques particuliers a été et est encore punie, selon les circonstances, par des peines pécuniaires ou corporelles. La trahison envers le roi et l'État était plus grave et l'est encore : tel est le crime de ceux qui entrent dans quelque association, intelligence, ligue offensive ou défensive, soit entre eux ou avec des princes ou ambassadeurs étrangers, soit au dedans ou au dehors du royaume, directement ou indirectement, par eux ou par personnes interposées, verbalement ou par écrit. Sous la première race des rois, où tous les crimes s'expiaient

par des amendes, celui de trahison à l'égard du prince et de l'État était puni de la potence, et c'était le seul cas alors où cette peine pût être infligée aux nobles; plus tard, ce supplice fut celui des roturiers, puis la roue; on décapita les nobles. Enfin, la peine devint plus sévère quand le criminel eut attaqué la vie du roi. Aujourd'hui, la haute trahison est punie par la décapitation au moyen de la guillotine, seul genre de supplice autorisé pour tous les coupables non militaires; les militaires sont fusillés. Au commencement de la révolution, quelques-uns des émigrés le plus élevés en dignité sociale furent considérés comme traîtres à la patrie. Dans la séance du 31 décembre 1791, l'assemblée nationale décréta d'accusation Louis Stanislas-Xavier, Monsieur (depuis Louis XVIII); Charles-Philippe d'Artois (aujourd'hui Charles X); Louis-Joseph de Condé, princes français; l'ex-contrôleur-général Calonne, de Laqueuille aîné et Mirabeau cadet; et, dans les jours suivans, elle ajouta à ce décret que les ci-dessus nommés seraient traduits à la haute-cour nationale comme prévenus du crime de haute trahison contre l'État : ce décret fut sanctionné par le roi (Louis XVI). La convention nationale décréta, le 1er août 1793, « que tous » Français qui placeraient des fonds sur les comp-» toirs ou banques des pays avec lesquels la répu-» blique est en guerre, seraient déclarés traîtres à » la patrie. » Voyez Complot, t. III, p. 249; Echelle, t. III, p. 447; Lèse-Majesté, t. IV, p. 315, 316; Libelle, t. IV, p. 323; Parricide, t. V, p. 25; Révélation, t. V, p. 281.

GERMANIE. Voyez Arbre (supplice de l'), t. I, p. 392; Morceaux (couper par), t. IV, p. 459.

Issini. Les traîtres, c'est-à-dire ceux qui révèlent

les secrets du conseil, sont décapités.

JAPON. L'attentat sur la personne du souverain est haute trahison. Ce crime coûte la vie au coupable et à ses fils.

Kalmoukie. La trahison n'entraîne que la perte de ce que possède de biens le coupable; quelque-fois on ne lui impose qu'une amende proportionnée à sa richesse.

MACÉDOINE. Les lois macédoniennes étendaient la peine de trahison, non-seulement aux enfans, mais encore à tous les parens du traître; et comme il ne restait plus d'héritier, tout était confiscation. La peine principale était la lapidation.

MALABAR. Les plus proches parens du traître lui servent de bourreaux pour effacer la honte de la famille; ils le mettent en pièces avec des circonstances épouvantables.

Maroc. On fait mourir les traîtres à coups de bâton. Voyez Bâton, t. II, p. 386.

Naples. Voyez Sociétés secrètes, t. V, p. 389.

Rome. Voyez Lèse-Majesté, t. IV, p. 314, 315; Libelle, t. IV, p. 323.

SIAM. Voyez Lèse-Majesté, t. IV, p. 317.

Suède. Lors du supplice de Patkul, en 1707, on conduisit cet officier au lieu du supplice, et là on lut à haute voix : « On fait savoir que l'ordre très» exprès de Sa Majesté, notre seigneur très-clément,
» est que cet homme (Patkul), qui est traître à la
» patrie, soit roué et écartelé pour réparation de

» ses crimes et pour l'exemple des autres. Que » chacun se donne de garde de la trahison, et » serve son roi fidèlement! »

TLASCALANS (Mexique). Ils faisaient mourir, avec les traîtres, tous leurs parens jusqu'au septième degré, dans l'idée qu'un crime si noir ne pouvait venir à l'esprit de personne, si l'on n'y était porté par l'inclination du sang.

Tunquin. Les criminels du sang royal sont étranglés, et l'on coupe la tête aux autres. Celui qui découvre une trahison reçoit une récompense proportionnée à l'importance de la découverte.

TRAINER. L'historien de Thou rapporte qu'en 1561 le chevalier du guet Gabaston et un de ses archers ayant subi le supplice de la potence, pour avoir défendu des protestans, le peuple s'empara de leurs corps, les traîna dans les rues, et finit par les jeter dans la rivière. Voyez Cheval, t. III, p. 232; Claie, t. III, p. 242; Trahison, t. V, p. 505, 507.

TRAITE DES NÈGRES. C'est ainsi qu'on appelle l'achat des nègres que font les Européens sur les côtes d'Afrique, pour employer ces malheureux dans leurs colonies en qualité d'esclaves. Aux Portugais appartient la première idée de cet odieux trafic, qu'ils établirent au commencement du seizième siècle. Ils venaient d'étendre leurs découvertes sur les côtes d'Afrique, au-delà du fleuve Sénégal, lorsque les Espagnols s'adressèrent à eux pour trouver des hommes plus robustes et plus capables de soutenir la fatigue que les naturels de l'Amérique; les Portugais leur vendirent quelques

esclaves nègres. On s'aperçut bientôt que le travail d'un seul de ces derniers était égal à celui de quatre Américains; dès lors cet infâme commerce prit l'accroissement le plus rapide, et toutes les nations qui eurent des établissemens dans le nouveau monde y prirent une part plus ou moins active. Des navires qu'on appelle Négriers sont armés et disposés pour la traite; ils mettent à la voile, arrivent sur les côtes d'Afrique, où l'équipage embarque tous les nègres dont il peut s'emparer. Ces malheureuses victimes du droit du plus fort sont entassées dans le bâtiment de la manière la plus déplorable, et il n'est pas rare que la moitié périsse dans la traversée, par suite de souffrances inouïes. Voici ce qu'on lit au sujet d'un de ces bâtimens négriers dans une brochure publiée en 1824 par la Société religieuse des Amis: « Les es-» claves furent trouvés les uns couchés sur le dos, » les autres assis à fond de cale; ils étaient enchaî-» nés les uns aux autres par les bras et par les » jambes; des colliers de fer étaient autour de leur » cou. Pour ajouter encore à ces moyens atroces, » une longue chaîne les attachait les uns aux au-» tres, et allait s'adapter à plusieurs colliers, afin » que leurs maîtres fussent encore plus sûrs qu'ils » ne s'échapperaient pas de cette horrible prison. » Dans le désespoir que causaient aux noirs la capti-» vité et la souffrance, il leur arrivait souvent de se battre les uns les autres, et de décharger leur » rage sur ceux qui étaient leurs voisins, en les » mordant, en leur arrachant la chair: quelques-» uns étaient serrés avec des cordes, et beaucoup

» avaient les bras horriblement mutilés. » (Faits relatifs à la Traite des noirs, p. 20.) En 1790, le nombre des esclaves noirs, de la France et de l'Angleterre réunis, dans les Indes orientales, excédait un million. Pendant près de trois siècles, l'humanité réclama vainement contre cet odieux commerce contraire à la fois aux lois divines et humaines; sa voix devait enfin être entenduc. En 1807, l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique promulguèrent des lois qui défendirent entièrement la traite dans toutes ses branches à leurs sujets respectifs; en 1810, le Portugal, de son côté, consentit à la circonscrire dans de certaines limites sur les côtes de l'Afrique; et il resta peu de traces de ce commerce sur celle qui s'étend depuis le Sénégal jusqu'à la côte d'Or. A cette époque l'Europe était en guerre, et la lutte continuelle de l'Angleterre et de la France avait fermé les mers à cette dernière : aussi, pendant près de vingt ans, ne prit-elle aucune part à la traite; mais, en 1814 et 1815, elle s'y livra de nouveau. Cependant, par un article additionnel du traité avec l'Angleterre, en 1814, la France s'engageait à seconder les efforts de Sa Majesté Britannique auprès de toutes les puissances de la chrétienté qui devaient être représentées au congrès de Vienne, pour faire prononcer l'entière abolition de la traite des nègres. Ce que le gouvernement royal de 1814 avait projeté, ce fut Napoléon qui d'abord, pendant les cent jours, le mit à exécution, par un décret du 20 mars 1815, qui punissait, en outre, la contravention par la confiscation du bâtiment et de la

cargaison. Les membres du congrès de Vienne, après la seconde restauration, donnèrent suite aux ouvertures faites par la France et l'Angleterre, et arrêtèrent l'abolition de la traite, en laissant toutefois aux gouvernemens respectifs la liberté de déterminer l'époque où cette mesure générale pourrait être adoptée chez eux sans porter préjudice à leurs sujets. Une ordonnance royale du 8 janvier 1817 déclara « que tout bâtiment qui » tenterait d'introduire dans les colonies des noirs » de traite, soit française, soit étrangère, serait con-» fisqué, et que le capitaine, s'il était Français, serait » interdit de tout commandement. » Une autre ordonnance du 24 juin 1818 établit sur les côtes d'Afrique une croisière pour empêcher la traite des noirs. Les autres puissances ont rendu des lois plus ou moins sévères contre ce commerce; mais elles sont journellement éludées ou violées : il en est de même en France, où l'application des peines ne peut effrayer un nombre considérable d'armateurs, dont la ville de Nantes est le principal foyer.

TRAITRE. Voyez Transon.

TRANQUILLITÉ. Ceux qui, en France, troublent la tranquillité publique, sont punis d'une amende de onze à quinze francs; un emprisonnement de cinq jours pourrait être prononcé s'il y avait quelque circonstance aggravante. (Art. 479 et 480 du Code pénal.)

TRANSFUGE. On appelle ainsi celui qui quitte son parti pour se retirer chez l'ennemi. Le transfuge est plus coupable que le déserteur : il l'est quelquefois moins que le traître; cependant il peut s'assimiler à ce dernier, parce qu'il est rare que le transfuge ne serve pas le parti auquel il passe, au préjudice de celui qu'il abandonne; c'est ce qui arrive toujours dans les guerres civiles, alors que toutes les passions sont en mouvement, et que l'intérêt, l'ambition ou la vengeance sont les seuls mobiles des hommes qui prennent part à ces sanglans débats. Le code criminel de l'empereur Charles V, autrement dit la Caroline, était d'une rigoureuse sévérité pour ce crime; il considérait comme transfuge, et punissait de la peine de mort, comme tel, tout soldat qui, 1° les armées de part et d'autre étant en campagne, quittait le camp, et était saisi allant du côté de l'ennemi, ou prenant un chemin qui pouvait l'y conduire; 2° se trouvant dans une place assiégée, s'échappait et l'abandonnait, ne pouvant, dans ce cas, que se rendre vers l'ennemi; 3° la veille d'une action, ou dans l'action même, passait à l'ennemi. Dans ce dernier cas, chacun avait droit de tuer le transfuge; et bien loin d'avoir quelque chose à craindre, il obtenait une récompense. De tout temps, et chez tous les peuples, la peine de mort a été portée contre les transfuges, et la confiscation des biens, abolie aujourd'hui en France, suivait et précédait même parfois le jugement du coupable. Souvent un outrage sanglant, une injustice révoltante, des persécutions non méritées rendaient criminels des hommes que des services signalés avaient jusqu'alors recommandés à la reconnaissance de leur patrie. Tel fut, dans Rome, Coriolan; tel fut, en France, à une époque plus rapprochée, le connétable de Bourbon, que la perte de sa fortune, par suite d'un procès injustement intenté, jeta dans le parti de Charles V. Mais les lois sont positives, et ne peuvent admettre ces considérations. On poursuivit d'abord lentement l'affaire du connétable, qui fut d'abord ajournée à son de trompe; la captivité de François I<sup>er</sup> suspendit même l'instruction du procès, qui fut reprise plus tard; enfin, trois mois après la mort de Bourbon, tué au siége de Rome, le chancelier Duprat prononça l'arrêt (16 juillet 1527) qui damnait et abolissait sa mémoire et sa renommée à perpétuité, et qui confisquait tous ses biens, meubles et immeubles. — Voyez Déserteur, t. III, p. 378; Trahison, t. V, p. 504 et suiv.

TRANSPORTATION. Ce que l'on appelle ainsi en Angleterre n'est autre chose que la déportation dans les colonies anglaises. Voyez Déportation, t. III, p. 362; VAGABOND, t. V, p. 526, et Vol.

TRAVAIL (Journées de ). Il est arrivé quelquefois que des maîtres d'atelier, ou autres personnes employant des ouvriers, se sont entendus afin de faire baisser le prix des journées de ces derniers. Plus souvent encore, les ouvriers se sont coalisés contre ceux qui les emploient, pour obtenir une augmentation de salaire; et pour parvenir à ce but, chacun d'eux refuse l'ouvrage proposé, à moins qu'on ne leur accorde ce qu'ils exigent. Le Code pénal a prévu ces deux cas. Art. 414: « Toute coalition entre ceux qui font » travailler des ouvriers, tendant à forcer injus-

» tement et abusivement l'abaissement des salaires. » suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement » de six jours à un mois, et d'une amende de » deux cents francs à trois mille francs. » Art. 415. «Toute coalition de la part des ouvriers pour » faire cesser en même temps de travailler, in-» terdire le travail dans un atelier, empêcher de » s'y rendre et d'y rester avant ou après de cerntaines heures, et en général pour suspendre, » empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu ten-» tative ou commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus. Les chefs ou moteurs seront » punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

TRAVAUX CORRECTIONNELS. Voyez Emprisonnement, t. III, p. 475.

TRAVAUX FORCÉS. On distingue deux sortes de condamnation aux travaux forcés : celle à temps, et celle à perpétuité. La première est prononcée pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus; et toutes deux sont au nombre des peines afflictives et infamantes. Ceux qu'une de ces condamnations atteint sont envoyés, les hommes, au bagne, et les femmes, dans une maison de force; mais, pour être passibles de cette peine, les criminels doivent être âgés au moins de seize ans, et n'en pas compter plus de soixante-dix. Et même un condamné qui atteindrait ce dernier âge au bagne, en serait retiré, et achèverait sa peine dans une maison de réclusion. Les travaux forcés à per-

pétuité ou à temps, en ayant égard aux circonstances aggravantes ou atténuantes, s'appliquent aux personnes convaincues des crimes de recélé; de fabrication, altération, ou émission de fausse monnaie; de faux; d'évasion favorisée; de meurtre; de blessures ou violences envers les pères et mères, ou autres personnes; de viol; de détention arbitraire; de subornation de témoins; de banqueroute; de contrefaçon ou falsification de timbres, marteaux, ou poinçons nationaux; d'usage de ces objets contrefaits; de soustraction d'actes ou deniers publics; de bigamie; de rébellion par plus de vingt personnes armées; de bris de scellés; de menaces par écrit à l'effet d'obtenir une somme d'argent; d'avortement favorisé; d'enlèvement de mineur; de faux témoignage et de vol. Les travaux forcés à temps s'appliquent encore aux fonctionnaires, agens, préposés ou salariés du gouvernement qui ont aidé à faire manquer le service des fournitures des armées. Les travaux forcés à perpétuité emportent toujours la mort civile, la flétrissure et l'exposition; le condamné à temps ne peut jamais être juré, expert, ni employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignemens. Il devient incapable de tutelle ou de curatelle, si ce n'est à l'égard de ses enfans, et sur l'avis seulement de sa famille; il est déchu du droit de port d'armes et de celui de servir dans les armées françaises. Pendant la durée de sa peine, il est en état d'interdiction légale; on lui donne un curateur pour gérer et admi-

nistrer ses biens qui lui sont remis après l'expiration de cette peine; mais il demeure sous la surveillance de la haute police pendant le reste de sa vie. Ce que l'on appelle aujourd'hui travaux forcés n'est autre chose que ce que l'on nommait galères avant la révolution. Les Espagnols condamnent aux présides; quelques peuples anciens condamnaient aux mines; et ce dernier genre de peine est encore en usage au Brésil. — Voyez Abigeat. t. I, p. 38; Avortement, t. II, p. 206; BAGNE, t. II, p. 228; BANQUEROUTE, t. II, p. 311; BIGAMIE, t. II, p. 435; BLESSURES, t. II, p. 468; BRIS, t. III, p. 91; CHAINE, t. III, p. 196; CHIRURGIENS, t. III, p. 241; Détention, t. III, p. 388; Évasion, t. IV, p. 17; FAUX, t. IV, p. 63; FLÉTRISSURE, t. IV, p. 84; Forçat, t. IV, p. 90; Galères, t. IV, p. 142, 143; Menaces, t. IV, p. 436; Mines, t. IV, p. 451; Monnaie fausse, t. IV, p. 457; Présides, t. V, p. 118; Rébellion, t. V, p. 237; RAPT, t. V, p. 228; Scellé, t. V, p. 333; Témoin, t. V, p. 451; TIMBRE, t. V, p. 491; VIOL, t. V; VOL, t. V.

TRAVAUX PUBLICS. Rendez les supplices utiles, a dit Voltaire; que ceux qui ont fait tort aux hommes servent les hommes. Voltaire a raison; et la peine des travaux publics devrait être substituée à beaucoup d'autres qui vengent la société sans la servir. Sur la fin du dernier siècle le grand - duc de Toscane l'établit dans ses États. Mais cet utile exemple n'a pas été assez imité; et l'on ne peut considérer en France, comme travaux publics, ce que l'on appelle travaux forcés. Il en est de

même pour les pays où l'on condamne aux mines, etc.; la construction. l'entretien des chemins, les défrichemens, les desséchemens, voilà le travail qu'il convient d'assigner aux condamnés. En France, la peine des travaux publics ne s'applique qu'aux déserteurs, qui sont alors employés à des travaux militaires ou civils. Voyez Déserteur, t. III, p. 379 et suiv.

TRAVESTISSEMENT. C'est le déguisement d'une personne sous les habits d'un autre sexe, ou d'une autre condition. L'article 2 d'une loi rendue le 7 août 1793 dit: «Tout homme qui sera surpris » dans les rassemblemens , déguisé en femme , sera » puni de mort. » Cette loi porte le cachet de l'époque où elle fut rendue; aujourd'hui le travestissement, à moins qu'il ne soit accompagné de circonstances aggravantes, ne saurait être passible d'une peine aussi grave. - L'article 277 du Code pénal punit de deux à cinq ans d'emprisonnement tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi, travesti d'une manière quelconque. - Les Juifs évitent avec soin de jamais déguiser leur sexe, ne se fardent jamais le visage, et cela d'après un passage du Deutéronome qui dit: « Que l'habit de l'homme ne soit pas sur la femme; que la femme ne se revête point de celui de l'homme. Voyez Déguisement, t. III, p. 350.

TRIAVERDENS ou TRIVERDENS. Brigands qui exercèrent contre les chrétiens, au douzième siècle, toutes sortes de cruautés. Le troisième concile de Latran décerna les peines ecclésiastiques contre ceux qui leur donnaient retraite, les rece-

vaient, les secouraient, avaient la plus légère communication avec eux : ce concile voulait qu'ils fussent anathématisés comme les Albigeois.

TRIBADES. Voyez Sodomie, t. V, p. 371. TRIGAMIE. Voyez Polygamie, t. V, p. 94.

TRONC D'ARBRE. Lors de la fondation de Buenos-Ayres, par les Espagnols, une disette affreuse se fit sentir dans la ville naissante. Le chef militaire défendit de sortir de l'enceinte de la place. Une femme, nommée Maldonata, trompa la vigilance des gardes. Prise par les Indiens, puis reprise par les Espagnols, le commandant ordonna de l'attacher à un tronc d'arbre en pleine campagne, pour y mourir de faim, c'est - à - dire du mal dont elle avait voulu se garantir par sa fuite, ou pour y être dévorée par quelque bête féroce.

TUNIQUE DE PLOMB. Voyez Amende, t. Ier, p. 278.

TURBAN ROUGE. Quelques peuples mettent l'assassinat au nombre des grands exploits. L'habitant de Mindanao qui veut commettre un homicide, amasse une somme d'argent pour arrêter les poursuites : après son expédition, on l'élève au rang des braves, avec le droit de porter un turban rouge. Chez les Caraguos, il faut avoir tué sept hommes pour obtenir cet honneur.

TURBE (Enquête par ). Anciennement, en France, pour constater quelque fait ou quelque usage, on convoquait les habitans d'un lieu, ou d'autres personnes, afin d'avoir leur avis sur ce qui faisait l'objet de l'enquête : cette sorte d'enquête a été abrogée par l'ordonnance de 1667.

TUTEUR, celui qui remplace le père dans l'éducation d'un mineur et dans l'administration de ses biens. Dans les différens pays où l'usage de la tutelle est établi, on a exigé de celui à qui elle était confiée, de la probité et des mœurs, comme on l'a retirée à celui qui cessait d'en être digne. Je rapporterai quelques articles du Code pénal français. « Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la réclusion ou du carcan... sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfans, et sur l'avis seulement de sa famille (art. 28). - La dégradation civique consiste... dans la privation de tous les droits énoncés en l'article 28 (art. 34). — Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt-un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 50 francs à 500 francs (1er S). Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs, ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de 300 francs à 1,000 francs d'amende (2° S, article 334). Les coupables du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle et curatelle, et de toute participation aux conseils de famille, savoir, les individus

auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus (1er S). Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code Napoléon, liv. 1er, titre ix, de la Puissance paternelle (2° S). Dans tous les cas, les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, en observant, pour la durée de la surveillance, ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction mentionnée au présent article (3° S, art. 335). »

TYMPANUM ou FOUET. Les critiques ont été fort partagés sur la signification du mot tympanum; quelques-uns ont cru qu'il voulait dire écorcher vif, d'autres trancher la tête, d'autres tourmenter sur le chevalet. Dom Calmet croit, d'après le scoliaste d'Aristophane, qu'il signifie la bastonnade ou le supplice des verges, dans lequel on faisait étendre le criminel par terre, et on le frappait à coups de bâton, quelquefois jusqu'à lui ôter la vie. A l'égard du fouet, lorsqu'un homme y était condamné, les exécuteurs de la justice le saisissaient, le dépouillaient depuis les épaules jusqu'à la ceinture, et déchiraient même sa tunique depuis le cou jusqu'aux reins. Ils frappaient sur son dos avec un fouet de cuir de bœuf composé de quatre lanières et assez long pour atteindre jusqu'à sa poitrine; il y en a même qui veulent qu'on ait frappé six

coups sur le dos; puis trois coups sur la poitrine, alternativement. Le patient était attaché fortement par les bras à une colonne assez basse, afin qu'il fût penché, et celui qui frappait était derrière lui monté sur une pierre. Pendant l'exécution, les trois juges étaient présens, et l'un d'eux criait : si vous n'observez pas les paroles de cette loi, Dieu vous frappera de plaies extraordinaires, vous et vos enfans. Le second comptait les coups, et le troisième exhortait le licteur à faire son devoir. Le nombre des coups n'était, selon quelques-uns, que de trente-neuf, ni plus ni moins; mais Skikard prétend qu'on le diminuait pour les moindres fautes, et qu'on le réitérait pour les grandes.

## U.

URÈTRE. Dans la guerre de la première invasion d'Espagne, en 1808, les Espagnols, même les femmes, se portèrent à d'horribles cruautés envers les Français qui avaient le malheur de tomber vivans entre leurs mains. On a vu quelquefois des femmes qui faisaient rougir au feu de petites brochettes de fer, et les enfonçaient dans le canal de l'urètre de leurs prisonniers, se plaisant à voir les souffrances que leur occasionait ce nouveau genre de tourmens.

USURE. Intérêt qu'un prêteur exige au-dessus du taux fixé par la loi. Le Code Justinien fixa l'intérêt, pour les personnes riches, à quatre pour cent par an, pour les marchands à huit, et pour le reste des citoyens à six : au-delà il y eut délit d'usure. Les rois de France l'ont constamment condamné : Charlemagne, en 789 et en 806; Louis-le-Débonnaire, en 813; Louis IX, en 1254; Philippe III, en 1274; Philippe IV, en 1311 et 1312; Philippe VI, en 1349; Louis XII, en 1510; François Ier, en 1535; Charles IX, en 1560; Henri III, en 1576 et 1579; Henri IV, en 1606; Louis XIII, en 1629. La confiscation de corps et de biens a été prononcée par plusieurs de ces princes. Sous Louis XIV et Louis XV les cours de justice appliquèrent aux usuriers l'amende, l'amende honorable, le bannissement à temps. Aujourd'hui les usuriers sont passibles d'amende et d'emprisonnement (décret impérial du 3 septembre 1807). Voyez Bourguerie, t. III, p. 51.

## V.

VACCINE. Le pape Pie VII avait, sous les peines les plus sévères, ordonné la pratique de la vaccine; il avait même, en 1822, formé une commission spéciale pour la propager. Dans la première année de son pontificat, le pape Léon XII a dissous cette commission et a défendu aux autorités d'obliger les parens à faire vacciner leurs enfans. Aussi se plaint-on vivement de voir reparaître la petite-vérole dans tous les États romains. VACHE. Un Banian convaince d'avoir bu du

vin, ou d'avoir mangé de la vache, est retranché de la société de ses frères, c'est-à-dire excommunié. Avant la révolution, mais je ne puis préciser l'époque, la peine de mort était décernée, dans les établissemens français d'Amérique, contre ceux qui tuaient des vaches.

VADE IN PACE. Voyez BARATHRUM, t. II, p. 318; IN PACE, t. IV, p. 209; Oubliettes, t. V, p. 11.

VAGABOND. - VAGABONDAGE. Les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession. On peut ranger parmi eux les mendians valides que la paresse et la débauche éloignent de tout travail, ou dont les maux factices arrachent chaque jour quelqu'argent à la pitié des passans, ainsi que ces bandes auxquelles on a donné le nom de Bohémiens, et que l'histoire nous montre parcourant tous les pays. On conçoit facilement tout le danger que présente l'existence d'une pareille classe de gens au sein de la société : aussi de tout temps, et chez tous les peuples, des peines ont été portées contre le vagabondage. — Angleterre. Le statut 17 de Georges II, chap. 5, divise les fainéans en trois classes, les libertins, les débauchés vagabonds, et les débauchés incorrigibles; et inflige aux débauchés vagabonds la peine du fouet et deux mois de prison. Si le coupable s'échappe, et qu'il soit repris, il est alors déclaré felon, et transporté pour sept ans. De plus, celui qui donne une retraite au vagabond est condamné à une amende

de 40 schellings, et à payer les dépenses que ce dernier a pu faire dans la paroisse. Une loi antérieure autorisait les juges à exiger caution des vagabonds, qui sont aujourd'hui justiciables des juges de paix. — Chine. Les vagabonds, les mendians, les gens sans aveu sont punis du pan-tsé, ou bastonnade. — ÉGYPTE. D'après Hérodote, les Égyptiens ne souffraient ni mendians, ni fainéans, ni par conséquent de vagabonds. Amasis avait établi des juges de police dans chaque canton, par-devant lesquels tous les habitans du pays étaient obligés de comparaître de temps en temps, pour leur rendre compte de leur profession, de l'état de leur famille, ct de la manière dont ils l'entretenaient; et ceux qui se trouvaient convaincus de fainéantise ou vagabondage, étaient condamnés (on ne dit pas à quelles peines ) comme des sujets nuisibles à l'État. Asin d'ôter tout prétexte d'oisiveté qui conduit toujours au vagabondage, les intendans des provinces étaient chargés d'entretenir, chacun dans son district, des ouvrages publics, où ceux qui n'avaient point d'occupation étaient obligés de travailler. - France. On lit dans les Établissemens de Louis IX: « Se aucuns est qui n'est riens, et » soit dans la ville sans riens gaigner, et il hante » tavernes, la justice le doit prendre, et demander » de quoy il vit, et se il entent qu'il mente, et que » il soit de mauvaise vie, il le doit bien jetter hors » de la ville; car ce appartient à l'office de prévost « de nétoyer la jurisdiction et sa province de mau-» vais hons et mauveses fames, selon droit escrit » en Digeste. » On voit qu'en France les lois contré

le vagabondage sont fort anciennes. Charlemagne avait interdit toute mendicité vagabonde, avec défense de nourrir aucun mendiant valide qui refuserait de travailler. On fut obligé par la suite d'aggraver les peines portées contre les vagabonds : elles étaient devenues insuffisantes; et le bannissement fut remplacé par les galères à temps et à perpétuité. On réputait vagabonds, sous l'ancien régime, les individus qui allaient en pélerinage à St.-Jacques, à Notre-Dame-de-Lorette, et autres lieux hors du royaume, sans une permission expresse du roi, signée par un secrétaire d'État, et sur l'approbation de l'évêque diocésain. La déclaration de 1738 enjoignait aux magistrats, prévôts des marchands, exempts, syndics des villes, de les arrêter sur les frontières, et voulait qu'ils fussent condamnés par les juges des lieux en première instance, et par appel aux cours de parlemens, savoir : les hommes aux galères à perpétuité; les femmes à telle peine afflictive qui serait trouvée convenable par les juges. L'ordonnance des eaux et forêts enjoignait à tous les vagabonds de se retirer à deux lieues des forêts, et, dans le cas où ils reparaissaient, les officiers des maîtrises avaient le droit de les faire arrêter et de les condamner aux galères. - La loi du 10 vendémiaire an 4, sur la police des communes, tit. 1er, art. 6, mettait dans la classe des vagabonds tout individu voyageant, et trouvé hors de son canton, sans passeport, et ne pouvant justifier, dans le courant de deux décades, de son inscription sur le tableau d'une commune. L'article 4 de cette loi punissait

les vagabonds d'une année de détention, et de la transportation en cas de récidive. Toutes ces dispositions ont été changées par le Code pénal. - Les vagabonds ou gens sans aveu, légalement déclarés tels, sont punis de trois à six mois d'emprisonnement, et demeurent, après l'expiration de leur peine, à la disposition du gouvernement pendant le temps qu'il détermine, en ayant égard à leur conduite. Ceux qui sont étrangers sont conduits hors de France. Le vagabond qui est saisi travesti d'une manière quelconque, ou porteur d'armes. ou muni de limes, crochets ou autres instrumens propres, soit à commettre des vols ou autres délits, soit à se procurer des moyens de pénétrer dans les maisons, est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement. S'il exerce quelque acte de violence, il est puni de la réclusion, sans préjudice de peines plus graves s'il y a lieu; et marqué, s'il est condamné aux galères à temps. — Grèce. Solon, suivant Hérodote, établit une loi qui portait que chacun eût à déclarer aux magistrats son genre de vie. Un homme convaincu trois fois d'oisiveté subissait la peine d'infamie. Cette sévérité contre l'oisiveté et le vagabondage était générale chez les Grecs. Lycurgue ne souffrait point de sujets inutiles ; il régla les obligations de chaque particulier conformément à ses forces et à son industrie. Cet objet n'échappa point au législateur Dracon, qui ne connaissait aucune distinction dans la nature des crimes et des délits qu'il punissait tous de la peine de mort. — ITALIE. Il n'y a point de pays où les vagabonds soient plus nombreux et plus gé-

néralement tolérés. C'est dans le royaume de Naples surtout que l'on peut faire cette observation. Peut-être est-ce la faute du climat, peutêtre aussi celle des divers gouvernemens de ces contrées : ce qu'il y a de certain, c'est que les routes sont infestées de brigands que l'oisiveté et le vagabondage ont bientôt conduits aux derniers excès. Il est à remarquer cependant que sous la domination française le vagabondage avait presqu'entièrement disparu. - Romains. Les censeurs, dans l'ancienne Rome, étaient chargés de surveiller les vagabonds, et de faire rendre compte aux citoyens de l'emploi de leur temps. Cavebant ne quis otiosus in urbe oberraret. Les mines étaient la peine infligée ordinairement au vagabondage que l'on poursuivait toujours avec la plus grande sévérité. Potiùs expedit inertes fame perire, quàm in ignavià fovere: telle était l'expression morale de la loi. Plus tard Constantin, dans son zèle imprudent pour le christianisme, publia des édits en faveur des chrétiens condamnés pour leur religion, et voulut leur ouvrir des hôpitaux. Beaucoup d'entr'eux préférèrent courir le pays en étalant aux yeux des personnes pieuses les marques des tourmens qu'ils avaient soufferts, et réussirent ainsi à faire de la mendicité une profession lucrative. L'appât du gain entraîna sur leurs traces une foule de gens sans aveu; et bientôt l'empire fut rempli de vagabonds. Les excès auxquels ils se portèrent obligèrent enfin les successeurs de Constantin à publier de nouveaux édits par lesquels tout citoyen était autorisé à arrêter les mendians valides et les



## Question de la Veglia.



à Rome.

vagabonds, et à se les approprier en qualité d'esclaves ou de serfs perpétuels. — Voyez Bâton, t. II, p. 584; Bohémiens, t. II, p. 471, 472; Galères, t. IV, p. 140. Réclusion, t. V, p. 244; Surveillance, t. V, p. 430.

VAINCU. En 1303 ou 1306, Philippe-le-Bel, réglant les conditions du duel autorisé, ordonna que le corps du vaincu, s'il était tué, serait livré au maréchal du camp jusqu'à déclaration du roi s'il voulait lui pardonner ou en faire justice, c'est-à-dire le faire attacher au gibet par les pieds; qu'au vaincu, s'il était vivant, les aiguillettes seraient coupées; qu'il serait désarmé et déshabillé; que tout son harnais serait jeté çà et là par le camp; qu'il resterait couché à terre jusqu'à ce que le roi eût pareillement déclaré s'il voulait en faire justice ou lui pardonner; qu'au surplus tous ses biens seraient confisqués au profit du roi, après que le vainqueur aurait été préalablement payé de ses frais et dommages. Voyez Duel, t. III, p. 429.

VAUTOUR. Une loi, en Égypte, prononçait anciennement la peine de mort contre ceux qui tuaient un vautour.

VEGLIA. C'est ainsi qu'on nommait, à Rome, la question décrite sous le titre de chambre chauffée. Voyez Chambre chauffée, t. III, p. 204; question, t. V, p. 211.

VEINES (ouvrir les). C'était un complément de supplice, sous le règne de l'infâme Néron. Les victimes étaient ordinairement mises dans un bain, et là on leur ouvrait les veines. C'est ainsi que moururent Sénèque et Lucain. Il ne paraît pas 532 VENDU.

cependant que Sénèque eût été d'abord placé dans un bain, car presque tous les anciens ont écrit qu'atténué par ses abstinences continuelles, il ne coula point de sang de ses veines ouvertes, que le poison ne put le faire mourir, et qu'il eut recours à un bain chaud, dont la fumée mêlée à celle de quelques liqueurs l'étouffa. Chez les nations sauvages de l'Inde, le vaincu à la guerre est attaché à un poteau et on le force à s'ouvrir lui-même les veines. On croit assez généralement que Philippe II fit ouvrir les veines de don Carlos qui expira dans un bain chaud.

VENDU. Dans le Congo un naturel prend autant de femmes qu'il le juge à propos, et il a le droit de vendre celles qu'il a prises dans une classe inférieure. En Chine, lorsqu'une jeune fille est convaincue d'avoir violé les lois de la chasteté, ses parens l'envoient au marché pour y être vendue. Un mari a le même droit sur sa femme, lorsqu'il peut la convaincre d'adultère. Il est certains cas, dans ce pays, où un homme a la faculté de se vendre lui-même, soit, par exemple, pour assister un père dans la détresse, soit afin de pourvoir aux frais des funérailles d'un parent, ou de payer ce qu'il doit à la couronne.

VENGEANCE. Elle est naturelle à l'homme qui se sent outragé; mais la loi réserve aux tribunaux seuls le droit de venger la société des crimes, délits et outrages commis envers elle par l'un de ses membres. Chez certains peuples, cependant, la vengeance est abandonnée aux soins de la partie offensée. — Dans plusieurs parties de l'Afrique on

remet aux parens du mort le meurtrier qui n'est pas en état de payer l'amende fixée pour un homicide; le coupable doit alors s'attendre à souffrir tous les tourmens que la vengeance peut inspirer à ses bourreaux. — Les Arabes ne punissent pas l'homicide; on laisse ce soin à la famille du mort. Elle a droit de tuer ceux que les liens du sang unissent au meurtrier : il faut que l'un d'eux périsse par le fer ou par le poison; mais si un parent du défunt succombe dans le combat, il n'y a plus de paix à espérer, avant que deux hommes de l'autre parti n'aient subi le même sort. — A Benin un nègre peut tuer son ennemi, pourvu qu'il n'y ait pas esfusion de sang; il en est quitte pour l'enterrer à ses dépens, et pour faire exécuter un esclave à sa place. — Les Groënlandais lapident et précipitent dans la mer le meurtrier de leurs amis ou de leurs parens; et souvent il arrive qu'ils mangent le cœur et le foie de leur victime, pour ôter à sa famille le courage de venger sa mort. — Chez les Kirghis, peuple des bords de la mer Caspienne, un meurtrier peut être poursuivi et cherché par les parens du mort : s'ils le trouvent, ils ont droit de le tuer; mais s'il a pu se soustraire à leur vengeance pendant un an, il lui est permis d'acheter sa sûreté, en leur payant une amende d'un esclave, de cent chevaux et de deux chameaux. - Le Mexicain qui se plaignait d'un vol, s'il pouvait nommer et convaincre le voleur, était chargé de sa propre vengeance, en remplissant vis-à-vis du coupable l'office de bourreau. — Chez les naturels de Mindanao la vengeance était en

honneur, et celui qui était parvenu à sacrifier sept de ses ennemis avait le droit de porter un turban rouge, et était décoré du titre de brave. - Les Hébreux autorisaient la vengeance en certains cas. -Une feuille publique vient de rapporter le fait suivant, monument d'une atroce vengeance, et qui m'a paru digne d'être cité dans cet ouvrage. Jose Ferreira avait fait ses études à l'université de Coïmbre, et il fut du nombre de ces jeunes Portugais qui, lors de la première occupation de leur patrie par les troupes françaises, s'échappèrent des bancs de l'école, et se rangèrent volontairement sous les drapeaux de leur monarque fugitif. A l'exemple de son souverain, conseillé par de lâches courtisans, Ferreira s'embarqua sur le vaisseau le Jean VI, qui, depuis plus de vingt-cinq ans, est le seul appartenant à la couronne, et fit voile vers le riche pays découvert par Cabral. Ferreira avait fui le danger pour accompagner son roi; il était sûr par conséquent d'obtenir des récompenses, car c'est ainsi qu'en agissent souvent les princes malheureux : ils oublient ceux qui, au péril de leur vie, défendent une patrie opprimée, et dispensent les grâces aux serviteurs pusillanimes qui donnent à leur retraite la couleur de l'attachement. Arrivé à Rio-Janeiro, Ferreira commença à parler de ses immenses services : on le nomma chevalier de l'ordre du Christ, et on lui donna un emploi important dans les douanes. Mais la fortune étant trop lente au gré de ses désirs, il prit un parti qui pût l'y conduire, par une route plus aisée, dans un pays encore neuf, et où le respect

qu'on a pour les habits égale celui qu'on a chez nous pour le mérite; il se mit dans les ordres, et fut nommé bientôt après grand-prieur du couvent de San-Augustino. On ne peut pas être moine au Brésil sans fortune; Ferreira par conséquent n'avait qu'à demander. Son bien-aimé monarque Jean VI lui fit une concession de terrain immense; le couvent lui prêta les sommes nécessaires pour le défricher et pour acheter un nombre suffisant d'esclaves. Zinga était le plus beau, le plus fort de ces infortunés venus d'Angola; Maria aurait pu servir de modèle à nos statuaires. Le premier fut nommé chef de la plantation; la seconde, occupée des soins du ménage, était traitée avec plus de douceur que ses compagnes. Quoique nègre, Zinga avait un cœur; il ne fut pas insensible à la beauté d'ébène de Maria. Quoique moine, Ferreira fut frappé aussi des attraits de son esclave favorite, et lui avoua son amour. L'infortunée partagea bientôt la couche de son maître. Maria depuis quelque temps gardait la maison sans visiter les plantations; elle allait devenir mère, et le moine Ferreira s'en réjouissait d'avance. Un docteur est appelé, et quand le religieux a pénétré dans la chambre de son esclave, dont le calme annonçait la fin des souffrances, il ne peut maîtriser sa rage : Maria était mère d'une négresse. Le docteur est congédié, et le lendemain personne dans l'habitation ne peut donner des nouvelles du nouveau-né. Ferreira était parti pour la ville; huit jours après il fut de retour, apportant dans son chariot une grande cage en fer, dont les doubles barreaux

fermaient par un énorme cadenas. Il fait placer cette machine dans un vaste salon dont nul esclave n'approchait jamais, et, ferme et inébranlable dans ses projets de vengeance, il enferme Zinga, en lui annonçant les plus affreux tourmens. Le moine, furieux, fait dresser une couchette auprès de la cage, y place Maria enchaînée, qui ne peut que tendre la main au malheureux dont elle va causer la mort. L'heure du repas a sonné. Ferreira monte à l'appartement de ses deux victimes, et sert un dîner splendide à la jeune femme. Maria refuse tout aliment. Le soir, le même service a lieu, et Maria rejette toute espèce de nourriture qu'elle ne peut partager avec son bien-aimé. Celuici l'encourage, l'exhorte à prolonger ses jours, lui jure toujours un amour éternel, et lui promet une fermeté sans bornes dans les tourmens qu'on lui prépare. Le besoin impérieux se fait bientôt sentir; Maria, à côté des mets les plus recherchés, n'a plus la force de résister aux angoisses d'une faim dévorante, et goûte aux alimens qu'on lui présente. « Amie, lui disait Zinga, brise ta chaîne, viens avec moi : une goutte d'eau, un morceau de pain.... mes entrailles brûlent.... mon palais est desséché.... j'ai soif, j'ai faim! » Hélas! la jeune fille est à jamais séparée de son amant. La douleur de Zinga est à son comble, la rage et le désespoir lui prêtent encore un peu de force : il frappe de sa tête les barreaux qui le retiennent, il mord sa cage avec fureur, d'une dent cruelle il ouvre ses veines, et boit le sang noir qu'elles laissent jaillir. Ferreira vient visiter ses victimes: sa maîtresse est

VENT. 537

étendue sans connaissance sur le parquet, la cage est muette! D'un bras vigoureux il délie Maria, ouvre la prison de son rival, et la jette mourante sur un cadavre déchiré. Ferreira voulut cacher son double crime; mais ses esclaves le dénoncèrent, et fuirent son habitation. Jean VI fit instruire l'affaire; et tel était le respect qu'on avait au Brésil pour les moines, que le tribunal crut satisfaire à la justice en condamnant ce moine à un mois de prison dans son couvent! — Voyez Meurtre, t. IV, p. 446.

VENT. Parmi les Bédouins, celui qui laisse involontairement échapper un vent est souvent regardé comme un être infâme dont on doit fuir la société.

VENTRE BATONNÉ. Voy. BATON, t. II, p. 588. VENTRE FENDU. Quoiqu'il faille gouverner les Chingulais avec une sorte de rigueur, quel est l'homme assez atroce pour reconnaître la voix de la nécessité dans la barbarie d'un roi de Ceylan, nommé Radiasinga, qui créa, entr'autres supplices, celui de faire décapiter, pour cause de révoltes souvent imaginaires, les jeunes gens des meilleures familles, et de leur faire ensuite ouvrir le ventre pour y mettre leur tête! — Au Japon, l'auteur d'une malversation grave est condamné à avoir le ventre fendu; on permet quelquesois à la famille du coupable de l'exécuter dans sa maison; la plupart demandent et obtiennent la permission de s'ouvrir le ventre eux-mêmes. Les Persans ont adopté des supplices cruels, parmi lesquels figure celui d'avoir le ventre fendu. Le criminel condamné à le subir a le ventre fendu des deux côtés du nombril; dans cet état, il est attaché par les pieds sur le dos d'un chameau et promené dans toute la ville, accompagné d'un homme déclarant à haute voix au peuple le crime dont il s'est rendu coupable. — Lors des troubles qui agitèrent la Suède au commencement du XVIe siècle, le roi Christiern II ordonna cet épouvantable supplice. Voici comment le raconte Delacroix dans ses Constitutions des principaux états de l'Europe (éd. de 1791, t. I, p. 363): «Christiern II, et son infâme ministre, l'archevêque d'Upsal, conçurent le projet de se venger de l'opposition qu'ils avaient trouvée dans le sénat. Les troubles étaient calmés, mais leur haine, cachée sous le voile de la paix et de la religion, n'en était que plus violente. Ces deux monstres, dignes d'être associés à l'opprobre des Néron, avaient juré sur l'hostie d'oublier le passé. Le roi avait invité à souper, dans son palais, deux évêques, tout le sénat, quatre-vingt-quatorze seigneurs. Les tables étaient servies; on était dans la plus grande sécurité, lorsque Christiern et l'archevêque sortirent. Ils rentrèrent un moment après, mais suivis de satellites et de bourreaux. L'archevêque, une bulle à la main, sit massacrer tous les convives; on fendit le ventre au Grand-Prieur de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, et on lui arracha le cœur. » L'archevèque d'Upsal se nommait Troit.

VERGE D'OR. Par une ancienne ordonnance d'un roi d'Angleterre, si quelqu'un souillait le lit du prince, il payait une verge d'or pur, de l'épais-

seur du doigt d'un laboureur qui avait labouré neuf ans, ct assez longue pour que, de terre, elle touchât à la bouche du prince, quand il était assis (1).

VERGES (Battre de ). On lit dans le Dict. phil. de Voltaire, au mot verge: « Les verges de bouleau sont une poignée de scions dont on frappe les malfaiteurs sur le dos... Par une police incompréhensible, les jésuites du Paraguai fouettaient les pères et les mères de famille sur leurs fesses nues.» Voyez Fouet, t. IV, p. 103. Bien qu'on ait généralement confondu cette peine avec celle des baguettes, il y avait cette différence que pour la seconde on se servait d'une baguette au lieu de scions. — AL-LEMAGNE. - Voyez Baguettes (passer parles), t. II, p. 240. — Angleterre. Henri VIII, qui n'était papiste, luthérien ni sacramentaire, qui faisait un crime capital de croire au pape ou d'être protestant, poursuivait de son fanatisme et de sa haine tous ceux qui ne sacrifiaient pas leur conscience à son culte. Il avait fait des bourreaux de ses ministres. On cite, comme un abus épouvantable de l'un d'eux, le supplice que fit subir Thomas Morus, un an avant sa mort, à l'avocat Bainham. On accusait ce dernier de favoriser les opinions des luthériens : avant de lui faire souffrir les tortures les plus cruelles et de le faire brûler vif sur la place de Shmitfield, il le fit battre de verges en sa présence, ce qui passait pour honteux aux yeux du peuple anglais. — Espagne. Voyez Fouet, t. 1V, p. 112. — France. Sous la première race, cette peine était

<sup>(1)</sup> Sketches of the history of man.

réservée aux esclaves. On voit dans Frédégaire que Childérie II, dans un des accès de fureur auxquels il était sujet, fit attacher un des seigneurs de sa cour, nommé Bodillon, à un pilier et le fit battre de verges. La mort eût paru plus douce à un homme de la naissance de ce seigneur : il conspira contre Childéric et le tua. Cette vengeance, justifiée par l'affront, ne souleva point le peuple contre son auteur. Voici un passage de Grégoire de Tours, traduit par M. Dulaure: « Un jeune enfant de Frédégonde fut atteint de la dyssenterie, maladie alors dominante; il mourut : on sit croire à la mère que cette mort avait pour cause des enchantemens, des opérations magiques; alors, furieuse, elle fait arrêter plusieurs femmes parisiennes qu'elle soupconne coupables de ce prétendu maléfice; elles sont, par son ordre, battues à coups de verges, exposées à d'effroyables tortures. La douleur des tourmens leur arrache des aveux; elles consessent à la reine, présente à ce supplice, qu'elles ont donné la mort à plusieurs personnes; enfin, qu'elles ont fait périr son fils, pour sauver la vie du préfet Mummolus. Ces aveux, loin de calmer Frédégonde, accroissent sa rage; elle fait souffrir à ces femmes des supplices plus affreux encore; les unes sont assommées, d'autres brûlées vives; plusieurs, après avoir eu les membres rompus, sont attachées sur des roues. » Plus tard, battre de verges ne fut qu'une peine attachée à une peine plus forte, surtout pour les coupables non militaires. Avant 1789, le soldat convaincu de vol était puni par les rerges, par les baguettes ou par les courroies; quelquefois

on le faisait périr sous les coups : ce supplice était horrible. Les articles 36 et 42 de l'édit du mois de mars 1724, lesquels forment une partie du recueil des réglemens coloniaux, intitulé, Code noir, ordonnent, 1º que l'esclave qui aura volé moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes de sucre, pois ou manive et autres légumes, sera battu de verges et marqué à l'épaule d'une fleur de lis; 2° que les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, pourront les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes. Voy. Baguettes (passer par les), t. II, p. 240; Fouet, t. IV, p. 101, 105 à 112; Main coupée, t. IV, p. 358. — Grèce. Voyez Fouet, t. IV, p. 101, 102; Mastigophore, t. IV, p. 430. — HEBREUX. Voyez Fouet, t. IV, p. 101, 102; Tympanum, t. V, p. 523. — Lacédémone. On battait de verges le voleur. Les Lacédémoniens avaient pris cet usage des Crétois. - Perse. Vovez Fouet, t. IV, p. 102; Menotles, t. IV, p. 437. — PRUSSE. Voyez Baguettes ( passer par les), t. II, p. 240. — Rome. Battre de verges était une punition née dans l'enfance de la république; laloi des Douze-Tables l'ordonna dans plusieurs cas, particulièrement contre les incendiaires qui étaient ensuite jetés au feu; mais la loi Porcia, faite l'an 454 de Rome, et qui était en vigueur à l'époque de la conjuration de Catilina, défendit l'emploi de cette peine. Le ch. 3 du code Théodoric, rédigé à la fin du ve siècle ou au commencement du vie, contient celte disposition : « Celui qui enterrera dans la ville de Rome, sera dépouillé de la quatrième partie de ses biens, s'il en a; et

s'il n'en a point, il sera battu de verges et chassé.» Malgré le vœu de la loi Porcia, on continua de fustiger ainsi les esclaves, et les empereurs prescrivirent l'application de cette peine. Domitien voulut que ceux qui auraient commis un inceste avec des vestales fussent battus de verges jusqu'à la mort. Adrien, par un rescrit adressé à Fulvius, légat d'Aquitaine, commanda de battre de verges et de placer dans une milice inférieure le soldat qui, commis à la garde d'un prisonnier, l'aurait laissé échapper par paresse ou à cause de son état d'ivresse. Julien fit battre de verges et emprisonner ceux qui ne voulaient pas renier la foi du Christ. Les esclaves et les soldats coupables de vol n'étaient pas, à Rome, les seuls qui subissent la peine des verges; on trouve dans les historiens que les commandans militaires étaient quelquefois punis de la sorte. Voyez Baguettes (passer par les ), t. II, p. 240; Discipline, t. III, p. 405; Eponge, t. III, p. 493; Fouct, t. IV, p. 102; Vestales; Vin; Vol-Voleur. -Toscane. Le dernier code en vigueur en 1789 infligeait la peine des verges pour les délits légers.

Voyez, sur la matière qui fait le sujet de cet article, les mots Baguettes (passer par les), t. II,

p. 240; Fouet, t. IV, p. 101 à 112.

VÉROLE. — VÉROLÉS. Voyez Mal de Naples,

t. IV, p. 567; Prostituées, t. V, p. 167.

VESTALES. — Cette dénomination peut aussibien s'appliquer aux prêtresses du soleil du Mexique et du Pérou, qu'à celles de Vesta dans l'ancienne Rome. — A Mexico, dans l'enceinte du grand temple, était une maison de retraite pour un certain

nombre de jeunes filles de douze à treize ans; elles étaient chargées du soin de préparer les mets des idoles et des prêtres; elles vivaient dans une si grande retenue, que les moindres fautes étaient rigoureusement punies; et lorsqu'elles oubliaient le vœu de chasteté, qui embrassait tout le temps qu'elles devaient habiter l'enceinte du temple, la mort était le prix de leur faiblesse. — Voyez Chasteté, t. III, p. 228 à 230.

VEUVE. C'est la qualification par laquelle on désigne une femme dont le mari est mort, et qui n'est pas remariée. Autrefois, en France, la veuve qui vivait, pendant l'année de son deuil, dans un désordre scandaleux, perdait son douaire; elle perdait également tous les avantages qu'elle tenait de son premier mari, si, dans cette même année, elle convolait en secondes noces. L'article 228 du Code civil ne permet le mariage aux veuves qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent; mais l'officier de l'état civil est seul passible d'une amende pour contravention à la loi. - Dans le royaume de Golconde, il est défendu à une veuve de se remarier; elle deit rentrer dans le sein de sa famille, et s'y livrer aux fonctions les plus dures et les plus humiliantes. Des peines sont sans doute portées contre celles qui voudraient se soustraire à la loi; mais elles ne sont pas connues. — Chez les Ostrogoths, d'après une loi de Théodoric, une veuve ne pouvait se remarier, et l'homme qui était convaincu d'avoir entretenu avec elle un commerce charnel était brûlé. — Chez les Romains, Numa interdit le

mariage aux veuves avant l'expiration de leur deuil qu'il avait fixé à dix mois. Celles qui vio-laient cette loi devaient expier leur faute par le sacrifice d'une vache pleine. Dans les beaux temps de la république, une veuve qui convolait en secondes noces était à peu près perdue de réputation. — Indépendamment des peuples que l'on vient de citer, il en est d'autres chez lesquels on trouve des lois relatives aux veuves. Voyez Bruler, t. III, p. 100; Soulier, t. V, p. 399.

VIANDE (Abstinence de la). Voyez Abstinence, t. I, p. 62 et suiv.; Carème, t. III, p. 161 et suiv.;

JEUNE, t. IV, p. 242 et suiv.

VICAIRE. D'après le plan de cet ouvrage, on ne peut parler que de deux espèces de personnes à qui cette dénomination était appliquée : 1° le vicaire était anciennement celui qui remplaçait quelqu'un, soit pour se battre en duel, soit pour subir quelque épreuve; on le nommait aussi champion; 2° on appelait vicaire, ou vicomte, celui qui remplissait les fonctions du comte, en qualité de son lieutenant. Voyez Champion, t. III, p. 208, 209; Vicomte.

VICOMTE, vice-comes, signifie en général celui qui tient la place de comte, vicem comitis gerens. C'est en France que ce titre a commencé à être usité. Les comtes qui avaient le gouvernement des villes étant chargés à la fois du commandement militaire et de l'administration de la justice, abandonnaient les soins de cette dernière partie à des vicaires ou lieutenans, que l'on appelait vicomtes ou viguiers, quasi vicarii, et aussi châtelains, selon

l'usage de chaque province. Il y a apparence que l'on donna le titre de vicomte singulièrement à ceux qui tenaient dans les villes la place du comte; aussi ces sortes de vicomtes, nommés quelquefois par le roi, tenaient-ils à peu près le même rang que les comtes, et étaient-ils beaucoup plus que les autres vicaires ou lieutenans des comtes, qu'on nommait viguiers, prévôts ou châtelains. Leur institution remonte au temps de la première race; il en est fait mention dans le chapitre 36 de la loi des Allemands, publiée par Thierry ou Théodoric, fils de Clovis, roi de Metz et de Thuringe; ils y sont nommés missi comitum, parce que c'étaient des commissaires envoyés par les comtes pour gouverner en leur place. La loi des Lombards les nommait ministri comitum. Dans les Capitulaires de Charlemagne, ils sont désignés sous le titre de vicarii comitum, et, plus tard, de vicecomites, d'où l'on a fait vicomtes. Ils remplaçaient les comtes dans les plaids ordinaires, et aux grandes assises ou plaids généraux, appelés mallum publicum. Cependant généralement la compétence des comtes était distincte de celle de leurs vicomtes; les premiers connaissaient des causes majeures, et les seconds jugeaient les affaires de moindre importance. Ce n'était qu'en l'absence du comte que son lieutenant remplissait toute l'étendue des fonctions du premier. Vers la fin de la seconde race, les offices de vicomtes furent inféodés, à l'exemple de ceux de comtes, etc. Les comtes de Paris inféodèrent à des vicomtes une partie de leur comté, et leur abandonnèrent le ressort sur

les justices enclavées dans la vicomté, et qui ressortissaient auparavant à la prévôté. Le vicomte de Paris avait son prévôt; mais on croit qu'il n'exerçait la justice que militairement, c'est-à-dire sur-le-champ, et par rapport à des délits qui se commettaient en sa présence. Au reste, les priviléges et attributions des vicomtes variaient suivant les coutumes et usages des provinces où ils étaient placés; et aujourd'hui la qualité de vicomte n'est plus qu'un titre honorifique entièrement étranger à la nature des fonctions qui y étaient jadis attachées.

VICTIMES HUMAINES. Voyez Sacrifices Hu-MAINS, t. V, p. 299.

VIDAME vient de vice-dominus, vice-seigneur, c'est-à-dire, vicaire ou lieutenant du seigneur. C'était jadis le propriétaire d'un office inféodé, auquel les seigneurs ecclésiastiques, et principalement les évêques, avaient autrefois donné le droit de les représenter dans leurs affaires temporelles.

VIDANGES. — VIDANGEURS. Avant de commencer les vidanges d'une fosse, les entrepreneurs doivent en prévenir, vingt-quatre heures d'avance, le commissaire de police du quartier, à peine de 50 francs d'amende. A défaut d'exécution des précautions ordonnées par la loi pour la sûreté des vidangeurs, les entrepreneurs des vidanges sont rayés de la liste. Il leur est expressément ordonnée de se servir de tinettes semblables à celles dont la compagnie du ventilateur faisait usage, à peine de 500 francs d'amende. Elles doivent être placées au

bord de la fosse pour recevoir les matières, ensuite couvertes et scellées hermétiquement avec du plâtre, et lavées aussitôt au fur et à mesure qu'elles sont remplies, à peine de prison contre les ouvriers.... Le travail ne peut commencer qu'aux heures fixées par la loi, ni se prolonger au delà de celles également fixées, à peine de 50 francs d'amende. Les ouvriers doivent déclarer à l'instant au juge de paix ou au commissaire de police le plus voisin la découverte qu'ils auraient faite d'un cadavre ou de quelques parties du corps humain, ou enfin d'effets. Ils reçoivent pour récompense 12 francs pour un cadavre, 6 francs pour une partie du corps humain, et pour tout autre objet, à raison de sa nature et de sa valeur. Faute de déclaration, ils sont punis de retenues de pareilles sommes sur leurs salaires. Les entrepreneurs doivent faire laver à grande eau les cours et autres emplacemens des maisons, ainsi que le terrain occupé dans la rue pour les vidanges ou le curage, et à cet effet ils sont tenus de fournir à chaque atelier un seau et une grosse éponge, à peine de 300 francs d'amende. Le charretier doit avoir un maillet pour refermer les tinettes qui pourraient se desceller, à peine de prison. Les entrepreneurs sont personnellement responsables des faits de leurs préposés, ouvriers et charretiers. Indépendamment des cas précités, il en est d'autres encore qu'il serait trop long de rapporter. Mais toutes ces contraventions sont punies d'amendes qui généralement ne s'élèvent pas au-dessus de 50 francs. Ces dispositions furent arrêtées et approuvées, le 2 vendémiaire an 8, par l'administration du département de la Seine.

VIEILLARDS.—VIEILLESSE. La vieillesse était particulièrement vénérée à Sparte. Le législateur Lycurgue donna aux vieillards un droit de surveillance générale sur les jeunes gens : c'était une espèce d'autorité paternelle. Par la loi de Lycurgue, ils étaient obligés de sévir contre les jeunes Spartiates qu'ils prenaient en faute, sous peine de partager eux-mêmes la condamnation encourue par les coupables.

VIERGE. — VIRGINITÉ. A Rome, les vierges condamnées à mort étaient violées par le bourreau. — Voy. Bruler, t. III, p. 101; Culage, t. III, p. 316; Prélibation, t. V, p. 116; Vestales, t. V, p. 542.

VIGILES. C'est ainsi qu'on nommait, chez les Romains, les soldats qui faisaient, comme nos sentinelles, la garde dans le camp. Il y a cette différence entre les vigiles, ou sentinelles romaines, et les sentinelles modernes, que les premières n'étaient point armées; au lieu qu'aujourd'hui elles sont toujours prêtes à faire feu à la première alerte. Il paraît que les Romains s'étaient aperçus que leurs vigiles pouvaient s'endormir en s'appuyant sur leurs boucliers ou leurs piques, et que c'est là le motif qui les fit désarmer. Au reste la négligence était sévèrement punie; et cette sévérité était juste puisque sur leur vigilance seule reposait la sûreté du camp. Aujourd'hui, en temps de guerre, une sentinelle qu'on surprendrait endormie serait fusillée. Tous les Codes militaires de l'Europe sont d'accord sur cette peine. Il en est de même pour la sentinelle

qui aurait momentanément abandonné son poste. En temps de paix cependant la pénalité n'offre pas à beaucoup près la même sévérité; le coupable n'est puni que correctionnellement. — On lit dans un ouvrage intitulé Campagnes de Napoléon, par Maingarnauld, le trait suivant : « Après la fameuse bataille d'Arcole, dans la nuit, Bonaparte se déguisa en simple officier, et alla parcourir le camp; il y trouva une sentinelle profondément assoupie, la tête appuyée sur la crosse de son fusil. Aussitôt il soulève le soldat, le pose doucement à terre, s'empare de son fusil et fait la faction pendant près de deux heures, au bout desquelles on vint le relever. Le soldat se réveille : quelle est sa surprise ! un jeune officier est de garde à sa place! il demeure confondu; mais lorsqu'en observant attentivement l'officier, il reconnaît le général en chef : « Bonaparte! s'écria-t-il, je suis perdu! — Non, lui répond le général avec douceur; rassure-toi, mon camarade; après tant de fatigues il est bien permis à un brave comme toi de s'endormir; mais une autre fois choisis mieux ton temps.»

VIGILES. Ce mot vient du latin vigiliæ (veilles, veillées). C'est ainsi qu'on nomme les jours qui précèdent les fêtes solennelles. Dans l'ancienne église, les fidèles s'assemblaient la veille de Pâques pour prier et veiller ensemble, en attendant l'office que l'on faisait le matin en mémoire de la résurrection de Jésus-Christ. Par la suite les chrétiens firent la même chose à d'autres fêtes; mais il se glissa naturellement des abus dans ces assemblées nocturnes; les choses vinrent même

au point qu'un concile, tenu en 1322, fut obligé de défendre, sous des peines très-sévères, ces veilles ou vigiles; et à leur place on institua des jeûnes, qui jusqu'à ce jour ont retenu le nom de vigiles.

VIGUIER. Voyez VICOMTE, t. V, p. 544.

VILAIN. Ce mot signifiait autrefois en France un roturier, un vassal, un serf; il était injurieux. Du temps des Anglo-Saxons, il y avait en Angleterre deux espèces de vilains: les uns, qu'on nommait vilains en gros, étaient assujettis à la personne de leur seigneur et de ses héritiers; les autres étaient les vilains du manoir seigneurial; ceux-ci appartenaient et étaient annexés à un manoir. — Voy. Affranchissement, t. I, p. 158; Péculat, t. V, p. 40.

VILLE. Il n'entre pas dans le plan de cet ouvrage de rappeler le nom des villes qui, par leur résistance aux armes victorieuses des princes et des conquérans, ou par leur rebellion, attirèrent sur elles la destruction ou du moins des châtimens rigoureux. On ne peut rapporter que les événemens de ce genre qui sont le résultat d'une législation particulière. — Dans la Corée, lorsqu'une femme assassine son mari, le châtiment s'étend jusque sur la ville où le crime a été commis. Cette ville est privée de ses juges et de son gouverneur, et tombe sous la dépendance d'une autre cité. Cette même peine lui est aussi infligée pour le fait d'inculpations calomnieuses dirigées contre son gouverneur. — Au Pérou, les Incas inspiraient tant de vénération à leurs sujets, qui les regardaient comme les fils du soleil et les croyaient infaillibles, que si quelqu'un

VIN. 551.

leur faisait la plus légère offense, la ville d'où le coupable était originaire, ou celle qu'il habitait, était détruite de fond en comble. Il y avait encore d'autres occasions où une ville entière était enveloppée dans le châtiment réservé aux coupables. Voyez Chasteté, t. III, p. 229, 230.

VIN. Édouard IV, roi d'Angleterre, soupçonnait son frère Georges, duc de Clarence, d'ambitionner le trône. « Le malheur fut tel, dit Pasquier, qu'vn deuin luy dit que son successeur deuoit porter pour première lettre de son nom vn G., qui fut cause qu'il condamna à mort Georges, lequel voulut finir ses iours dans vne pipe de Maluoisie, nouuelle délicatesse de mort. » — Diodore de Sicile prétend que les Arabes Nabatéens « défendirent, sous peine de mort, de semer du blé, de planter des arbres fruitiers, de boire du vin, ou de vivre sous des toits, parce que ceux qui contractent ces habitudes s'assujettissent bientôt à des maîtres pour les conserver. » — Chez les Romains, le vin fut interdit aux hommes avant l'âge de trente ans, et plus particulièrement aux femmes dès avant Romulus. Le mari était le juge à la fois et le vengeur du délit. Fauna, sœur et femme de Faunus, en ayant bu, dit-on, fut battue de verges par son mari jusqu'à la mort. Egnatius Mecennius tua la sienne pour la même raison, sans que Romulus y trouvât à redire. Une autre dame romaine fut condamnée par ses parens à mourir de faim, pour avoir enlevé les clefs de la cave. Mais pour que les femmes ne pussent en aucune manière cacher qu'elles avaient bu du vin, Caton voulut qu'elles donnassent chaque matin le

baiser à leurs proches, afin que leur haleine découvrît leur fraude. Enfin ce délit était compté parmi les causes légitimes de répudiation. On lit dans Suétone (trad. de Duteil, éd. de 1663, p. 223): « Entre les tourmens de son inuention (de Tibère), vn des plus cruels fut celuy de faire boire beaucoup de vin à des personnes qui ne se doutoient de rien, puis leur faire lier les parties honteuses auec de petites cordes; ainsi leur douleur estoit extrême, tant à cause de la ligature que de la rétention de l'vrine. » — En Turquie, depuis Mahomet IV, l'usage du vin est spécialement défendu aux soldats sous peine de la vie; la loi du prophète Mahomet l'interdit à tout le monde, sous peine de soixante coups de bâton. — Voyez Vache.

VINAIGRE. Les Grecs ont long-temps employé le vinaigre dans l'exécution de leurs peines. Avant l'établissement de l'empire, ils attachaient le criminel à l'échelle; on l'y suspendait pour le fouetter; quelquefois on lui tordait les membres, on le mettait la tête en bas pour lui verser du vinaigre dans les narines. Voltaire a écrit, dans son Essai sur les mœurs, au sujet du jeune Lascaris: « Michel Paléologue se signala d'abord en privant son pupille de la vue et de la liberté. On se servait auparavant d'une lame de métal ardente: Michel employa le vinaigre bouillant, et l'habitude s'en conserva, car la mode entre jusque dans les crimes. Paléologue ne manqua pas de se faire absoudre solennellement de cette cruauté par son patriarche et par ses évêques, qui répandaient des larmes de joie, dit-on, à cette pieuse cérémonie. Paléologue se frappait la poitrine, demandait pardon à Dieu, et se gardait bien de délivrer de prison son pupille et

son empereur. »

VINCENNES, forteresse près de Paris, du côté de l'orient. On y voit un donjon, qui a long-temps servi de prison pour les prisonniers d'État. Le maréchal d'Ornant y mourut prisonnier en 1626; le duc de Vendôme et le chevalier, son frère, y furent aussi renfermés: le dernier y mourut, ainsi que le duc de Puylaurens qui y fut écroué en 1636. Dans ces derniers temps, au commencement de ce siècle, MM. de Polignac y furent renfermés, ainsi que le marquis de Puivert qui ne sortit du donjon que pour prendre possession du gouvernement du château. C'est dans les fossés de Vincennes que le duc d'Enghien fut fusillé en 1804.

VIOL. C'est le crime que commet celui qui use de force et de violence sur la personne d'une fille, femme ou veuve, pour en jouir charnellement, malgré la résistance forte et persévérante que celleci fait pour s'en défendre. Pour caractériser le viol, il faut que la violence soit employée contre la personne même, et non pas seulement contre les obstacles intermédiaires, tels qu'une porte que l'on aurait brisée pour arriver jusqu'à elle. Il faut aussi que la résistance ait été persévérante jusqu'à la fin (1). Bien que ce crime prenne sa source dans la nature et dans l'énergie des passions de l'homme, il a toujours été considéré comme l'un des plus révoltans de la société; et tous les législateurs ont

<sup>(1)</sup> Encyclopédie, tom. XXXV, pag. 514.

cru devoir le poursuivre des peines les plus sévères. Cependant la gravité du crime s'accroît en proportion de l'ascendant et de la supériorité que l'âge, le rang, l'état, l'autorité, peuvent donner au criminel sur l'offensée; c'est une distinction qui n'a pas toujours été admise. L'inceste, joint au viol, doit aggraver encore ce dernier crime - Afrique. Engénéral, le viol est puni de mort. — Angleterre. Autrefois les lois saxonnes, et en particulier celles d'Athelstane, punissaient aussi le viol de mort. Guillaume-le-Conquérant substitua à cette peine celle de la castration et de la perte des deux yeux; mais, pour prévenir les fausses accusations, la femme violée était tenue d'aller de suite, dùm recens maleficium, à la ville voisine découvrir l'outrage à des hommes dignes de foi, et d'en informer le grand constable du canton, les coroners et le shériff. Cependant, après sa plainte, elle pouvait, avec le consentement des juges et de ses parens, sauver le coupable en l'épousant, pourvu que luimême y consentît. Sous le règne d'Édouard ler, le statut de Westminster, chap. XIII, adoucit la peine du viol, qui fut traité de simple inconduite, lorsqu'il n'était pas poursuivi par la femme dans l'espace de quarante jours, et ce statut condamnait le coupable à deux ans de prison, et à une amende que le roi fixait arbitrairement; mais ce relâchement de sévérité dans la loi donna carrière à de tels excès, que dix ans après on fut obligé de ranger le viol dans la classe de félonie. « C'est ce » qui fut fait, dit Blackstone, par le statut 2 de » Westminster, chap. IV, et même sans recours au

» privilége clérical, comme l'a déclaré le statut 18 a d'Elisabeth, chap. VII. On comprend dans cette » rigueur le crime de viol sur une petite fille audessous de l'âge de dix ans, et, dans ce cas, on n'a aucun égard au consentement ou à la résisv tance, parce que cet âge est incapable de jugement » et de discernement suffisant. » La loi anglaise n'admet pas qu'un garçon au-dessous de quatorze ans soit coupable de viol; elle suppose à cet âge une faiblesse de corps aussi-bien que d'esprit; et, contrairement aux lois romaines, elle qualifie de félonie le viol d'une prostituée ou d'une concubine : en cela elle se fonde sur ce que l'une et l'autre peuvent avoir renoncé au désordre dans lequel elles ont vécu jusqu'à ce moment. « Une » femme, remarque judicieusement Bracton, bien » qu'elle ait été jusque-là prostituée, ne l'est certai-» nement pas au moment même où elle résiste à la » violence. » — Brachmanes. Quiconque fait violence à une semme d'une caste égale ou inférieure à la sienne, doit être puni de la confiscation de ses biens; on lui coupe de plus la partie coupable, et, après l'avoir ainsi mutilé, on le promène sur un âne autour de la ville ou du bourg où le viol a été commis. Quiconque fait violence à une fille d'une caste supérieure à la sienne, doit perdre la vie. -ÉGYPTE. Le viol d'une femme libre était puni dans ce pays par la castration. —France. De tout temps chez nous le viol a été sévèrement puni; et il est à remarquer que c'est de nos jours seulement que les peines portées contre ce crime ont été adoucies. On lit dans les Établissemens de Louis IX : « Se

» un gentilhoms baille une pucelle à garder à un » autre gentilhoms son hons (qui relève de lui), se » il la dépucelloit et il en porroit estre prouvés, il » en perdroit son fié (fief), tout fust-ce à la volonté » de la pucelle et ce estoit à force, il en seroit » pendu, se il en pooit estre prouvés. » Avant la révolution, la loi infligeait indistinctement la peine de mort contre tous les coupables de viol. Elle était vicieuse en cela qu'elle n'admettait aucune gradation dans le crime; cependant les parlemens ne l'appliquaient souvent qu'aux hommes assez dépravés pour n'avoir pas respecté l'enfance. Par un arrêt du 30 août 1636, le parlement de Grenoble condamna au supplice de la roue un homme convaincu d'avoir violé une fille qui n'était âgée que de quatre ans et demi. Il y a près de soixante ans, un vieillard octogénaire fut pendu, par arrêt du parlement de Paris, pour avoir violé, de la manière la plus outrageante à la nature, une fille qui avait à peine six ans. -Si le viol était commis sur la personne d'une religieuse professe, ou s'il constituait l'inceste, le coupable était condamné au feu. Si la femme qui prétendait avoir été violée n'avait pas rendu plainte sur-le-champ, ayant eu toutesois la possibilité de le faire, elle n'y était plus recevable et n'était point écoutée; cependant le ministère public conservait la faculté de poursuivre les informations qui n'avaient alors, la plupart du temps, aucun résultat. Lorsque le viol n'avait pas été consommé, l'accusé était-il passible de la peine de mort? Cette question fut souvent controversée. Un arrêt du parlement de Grenoble

sembla conclure en faveur de la négative. homme que la frayeur sépara de sa victime avant d'avoir assouvi sa brutale passion, fut seulement condamné aux galères. Au reste, telle était l'horreur qu'inspirait ce crime, que le roi s'interdisait, à son sacre, le pouvoir de faire grâce au coupable. L'article 4 du titre XVI de l'ordonnance de 1670 porte: « qu'il ne sera donné aucunes lettres d'abolition pour le crime de rapt commis par vio-· lence. · La même ordonnance le rangeait dans la classe des délits qui ne pouvaient être poursuivis que devant les juges royaux. — Aujourd'hui les peines ne sont plus les mêmes, et l'on fait des distinctions dans la gravité du crime. Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion (Cod. pén., art. 331).—Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps (Id., art. 332). — La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou s'ils sont fonctionnaires publics ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes (Id., art. 333). Les tribunaux n'ont malheureusement aujourd'hui que de trop fréquentes occasions d'appliquer les peines por-

tées par les articles du Code pénal. — Goтнs. Chez ce peuple, le viol était puni de mort. — Hébreux. La mort était encore la peine réservée au viol, lorsque la fille violée était fiancée à un autre, sinon le coupable était condamné à une forte amende payable au père de la fille, et à épouser celle-ci sans pouvoir jamais la répudier.—Kirghis. Chez ce peuple le coupable dédommage sa victime en lui donnant cinquante chevaux et un chameau. - Romains. Ils ne faisaient aucune différence entre ce crime et celui de rapt : l'un et l'autre, ou l'un des deux sans l'autre, était un crime capital. On lit dans Démeunier : « Le métier de bour-» reau était d'autant plus infâme qu'on l'obligeait » à violer les vierges avant de les étrangler. Après la » condamnation de Séjan, on traîna en prison sa » fille, âgée de huit ou dix ans; elle demandait » sans cesse où on la menait, et ce qu'elle avait fait; » elle disait qu'elle ne le ferait plus, et qu'on n'avait » qu'à lui donner le fouet. On la condamna à mort, » et le bourreau la viola avant de l'étrangler » (1). - Scandinaves. Ils avaient établi, comme presque tous les autres peuples, la peine de mort contre le viol. — Allemagne, L'art, cxix du Code de Charles V dit : « Celui qui fera violence à une femme » mariée, à une veuve, ou fille, et qui malgré elle » en abusera, aura mérité la mort, et par la pro-» cédure qui lui sera faite, sur la plainte de la per-» sonne violée, il sera, de même qu'un ravisseur,

<sup>(1)</sup> Esprit des Us. et Cout. des différens peuples, tom. III, pag. 200.

» condamné à périr par le glaive; et celui qui, de pro» pos délibéré et violemment, aura tenté de forcer
» une femme ou une fille, et que par la résistance
» qu'elle aurait faite, ou par un autre secours, elle
» en aurait été délivrée, il sera puni sur la plainte
» de la personne violentée, eu égard aux circon» stances du fait, et à la condition des personnes:
» en quoi les juges doivent demander conseil. » Il
paraît que lorsque, par la force de la résistance, ou
autres obstacles, le viol n'avait pas été consommé,
la loi, en exemptant de la peine capitale, en infligeait d'autres proportionnées aux degrés de violence employée contre la femme; mais elles étaient
encore très-sévères.

On a pu voir, par ce qui précède, que la pénalité des différens pays est très-rigoureuse contre le viol. Il faut ajouter que les preuves du crime sont très-difficiles à produire; et les juges ne peuvent apporter trop de précaution dans leur admission. Quelques auteurs, hors certains cas, nient la possibilité du viol. Selon eux il est impossible qu'un homme seul triomphe d'une femme armée de toute sa raison, et bien résolue à se défendre. Des faits trop réels détruisent cette assertion. Il est à remarquer cependant que c'est presque toujours sur des enfans aujourd'hui, que, par une monstrueuse dépravation, ces attentats sont renouvelés. On n'a point encore oublié les scandaleux procès des prêtres Molitor et Contrafatto. - Voyez Amende, t. I, p. 269; Félonie, t. IV, p. 64; Fonctionnaires, t. IV, p. 88; Inceste, t. IV, p. 200; Instituteurs, t. IV, p. 218; OuTRAGE, t. V, p. 14; Poing coupé, t. V, p. 87; Prêtres, t. V, p. 136; Rapt, t. V, p. 225; Réclusion, t. V, p. 244; Travaux forcés, t. V, p. 517; Vierge, t. V, p. 548; Yeux, t. V.

VIOLATION de domicile. Voy. Domicile, t. III,

p. 419.

VIOLATION de sépulture. Voy. CADAVRE, t. III,

p. 138; Tombeaux, t. V, p. 497.

VIOLATION du réglement des manufactures. L'industrie et le commerce de la France ont dû nécessairement, par leur importance et leur étendue, appeler l'attention du législateur. Le Code pénal a prévu divers délits et contraventions qui intéressent les manufactures en général. Voici les principales dispositions de la loi : Toute violation des réglemens d'administration publique, relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de deux cents francs au moins, de trois mille francs au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances (Code pén., art. 413). Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis, ou ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante à trois cents francs (Id., art. 417). Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en

pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni de la réclusion, et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs. Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de seize fr. à deux cents francs ( Id., art. 418). Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux, semés à dessein dans le public, par des sur - offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes. par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises. ou des papiers et effets publics, au-dessus ou audessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables pourront, de plus, être mis, par l'arrêt, sous la surveillance de la haute police, pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus (Id., art. 419).

VIOLENCE. C'est tout acte par lequel on emploie la force contre le droit commun, contre les lois, contre la liberté publique. — Les Romains la punissaient par l'interdiction de l'eau et du feu pour les gens de condition libre, et par la mort pour les esclaves. L'interdiction de l'eau et du feu fut remplacée par le transport dans une île. — On punis-

sait autrefois en France les actes de violence selon les circonstances et la qualité du délit. Par un arrêt du 12 décembre 1747, le parlement de Paris a condamné un soldat aux gardes, racoleur avec violence et à main armée, au fouet, à la flétrissure, au carcan, et aux galères à perpétuité. Les lois punissent encore aujourd'hui sévèrement les actes de violence. Voyez Agens, t. I, p. 178, 179; AVORTEMENT, t. II, p. 208, 209; BANNISSEMENT, t. II, p. 309; Blessés-Blessures, t. II, p. 468, 469; Bris de prison, t. III, p. 93; Bris de scellés, t. III, p. 96; CARCAN, t. III, p. 160; COUPS, t. III, p. 302, 303; Cultes, t. III, p. 319, 320; Outrage, t. V, p. 15; RAPT, t. V, p. 228; REBELLION, t. V, p. 257; Réclusion, t. V, p. 244; Travaux forcés, t. V, p. 517; VAGABOND, t. V, p. 526; Voies de fait, t. V, p. 571.

VIPÈRE. Plusieurs auteurs anciens, cités par Démeunier, parlent d'un peuple de l'antiquité qui éprouvait la chasteté des femmes en exposant les enfans aux morsures des aspics et des vipères.

Voyez PARRICIDE, t. V, p. 27.

VISIR (Grand-). C'est, après le sultan, le premier personnage de l'empire ottoman. Ce poste éminent est le but auquel aspirent tous les ambitieux; il n'y a point de ruses, de cabales, d'intrigues que l'on n'emploie pour y arriver; et pourtant il est rare qu'un grand-visir ne finisse point d'une manière tragique. Entre ses mains puissantes l'État est-il florissant, fait-il aimer son administration, la victoire couronne-t-elle ses opérations militaires, aussitôt les soupçons jaloux d'un despote ombrageux font tomber sa tête. Si, au contraire, dans

VITIS. 563

ses mains inhabiles l'État dépérit, si les armes ottomanes éprouvent quelques revers, il devient encore la victime que son maître sacrifie à son courroux et aux murmures de la nation. La dignité de grand-visir fut créée, en 1370, par Amurat ler. «Toute l'administration de l'État tombe sur ce ministre, car il est chargé des finances, des affaires étrangères, du soin de rendre la justice pour les affaires civiles et criminelles, du département de la guerre et du commandement des armées. Le sultan installe le grand-visir en lui remettant le sceau de l'empire, sur lequel est gravé son nom : avec le sceau, le suprême ministre expédie tous les ordres, sans être obligé de prendre l'avis de personne, et sans qu'on puisse lui demander compte de sa conduite... Il nomme à toutes les charges de l'empire, excepté à celles de judicature. Il a sous lui six autres visirs qui sont conseillers du divan. et c'est à eux que le grand-visir renvoie la décision des procès de peu d'importance. »

VITIS. C'était, chez les Romains, un bâton de sarment de vigne, qui était la marque distinctive du centurion, et avec laquelle il châtiait les soldats quand ils sortaient de leurs rangs, ou pour quelque autre faute. Les soldats étrangers et ceux qui n'avaient pas le droit de bourgeoisie romaine, étaient punis avec des verges dont on leur frappait les

épaules nues.

VIVRES ET REPAS. Les Lacédémoniens, les Athéniens, les Romains et les Français ont eu des lois pour réprimer le luxe de la table. Lycurgue institua les tables, chez les premiers, et fixa le nom-

bre des convives à quinze. — Chez les Romains, après la seconde guerre punique, les tables étant devenues trop nombreuses, le tribun Orchius régla que le nombre des convives ne serait pas plus de neuf. Quelque temps après, le sénat défendit à tous magistrats et principaux citoyens de dépenser plus de 120 sous pour chaque repas qui se donnerait après les jeux mégalésiens, et d'y servir d'autre vin que celui du pays. Le consul Fannius fit étendre cette loi à tous les festins, et la loi fut appelée de son nom Fannia. Il fut défendu de s'assembler plus de trois, outre les personnes de la famille, les jours ordinaires, et plus de cinq les jours des nones et des foires. La dépense fut fixée à cent sous par repas, les jours de jeux et fêtes publiques; à trente sous, les jours des nones ou des foires, et à dix sous les autres jours. Il fut défendu de servir des volailles engraissées, parce que cette préparation coûtait beaucoup. La loi Didia, en renouvelant les défenses précédentes, ajouta que non-seulement ceux qui inviteraient, mais encore ceux qui se trouveraient à un repas contraire aux lois, seraient punis comme prévaricateurs. La dépense du repas fut encore réglée selon les jours et les occasions, par la loi Licinia. Mais comme elle permettait de servir à discrétion tout ce que la terre produisait, on inventa des ragoûts de légumes si délicats, que Cicéron dit les avoir préférés aux huîtres et aux lamproies qu'il aimait beaucoup. La loi Cornelia renouvela toutes les précédentes, régla le prix des vivres. Jules-César fit aussi une loi somptuaire; mais tout ce que l'on en sait, c'est

qu'il établit des gardes dans les marchés, pour enlever ce qui y était exposé en contravention, et des huissiers qui avaient ordre de saisir jusque sur les tables ce qui était échappé à ces gardes. Auguste mitigea les lois somptuaires, dans l'espérance qu'elles seraient mieux observées. Il permit de s'assembler jusqu'à douze; d'employer aux jours des repas ordinaires deux cents sous; à ceux des calendes, ides, nones, et aux autres fêtes trois cents; et aux jours des noces et du lendemain, jusqu'à mille sesterces. Tibère permit de dépenser depuis trois cents sesterces jusqu'à deux mille, selon les différentes solennités. Le luxe des tables augmenta encore sous Caligula, Claude et Néron. Les lois somptuaires étaient si mal observées que l'on cessa d'en faire. - En France, les capitulaires de la deuxième race, et les ordonnances de Louis IX, défendent l'ébriété, ce qui concerne plutôt l'intempérance que le luxe. Par un édit de l'an 1295, Philippe-le-Bel défendit de donner dans un grand repas plus de deux mets et un potage au lard; et dans un repas ordinaire, un mets et un entre-mets. Il permit, les jours de jeune seulement, de servir deux potages aux harengs, et deux mets, ou un seul potage et trois mets. Il désendit de servir dans un plat plus d'une pièce de viande, ou d'une seule sorte de poisson; enfin il déclara que toute grosse viande serait comptée pour un mets, et que le fromage ne passerait pas pour un mets, s'il n'était en pâte ou cuit dans l'eau. François Ier fit un édit contre l'ivrognerie; du reste il ne régla rien pour la table. L'édit du 20 janvier 1563, de Char-

les IX, mit un taux aux vivres, et régla les repas. Il porte qu'en quelques noces, festins ou tables particulières que ce soit, il n'y aura que trois services, savoir : les entrées, la viande ou le poisson, et le dessert; qu'en toute sorte d'entrées, soit en potage, fricassée ou pâtisserie, il n'y aura au plus que six plats, et autant pour la viande ou le poisson, et dans chaque plat une seule sorte de viande; que ces viandes ne seront pas mises doubles, comme deux chapons, deux lapins, deux perdrix pour un plat; que l'on pourra servir jusqu'à trois poulets ou pigeonneaux, les grives, bécassines, et autres oiseaux semblables, jusqu'à quatre, et les alouettes et autres espèces semblables, jusqu'à une douzaine; qu'au dessert, soit fruits, pâtisseric, fromage ou autre chose, il ne pourra non plus être servi que six plats, le tout sous peine de deux cents livres d'amende pour la première fois, et quatre cents pour la seconde. Il ordonne que ceux qui se trouveront à un festin où l'on contreviendra à cette loi, le dénonceront dans le jour, à peine de quarante livres d'amende; et si ce sont des officiers de justice qui se trouvent à de pareils festins, qu'ils aient à se retirer aussitôt, et procéder contre les contrevenans. Que les cuisiniers qui auraient servi à ces repas, seront condamnés pour la première fois en dix livres d'amende, à tenir prison quinze ans au pain et à l'eau; pour la seconde fois, au double de l'amende et du temps de la prison, et pour la troisième, au quadruple, au fouet et au bannissement du lieu. Enfin il défend de servir chair et poisson en un même repas. La

disette qui se fit sentir en 1573, donna lieu à une déclaration du 20 octobre, par laquelle le roi ordonne à la police générale de Paris, de faire cesser les grandes et excessives dépenses qui se faisaient en habits et en festins, et de faire de nouveau publier et garder inviolablement toutes sesordonnances somptuaires; et afin d'être averti des contraventions qui se commettaient à cet égard, il voulut que les commissaires de Paris pussent aller et assister aux banquets qui se feraient. Une autre déclaration du 18 novembre suivant enjoignit aux commissaires du Châtelet et juges des lieux, chacun en droit soi, de faire les perquisitions nécessaires pour la découverte des contraventions. La ville de Paris étant bloquée, en 1591, les magistrats, dans une assemblée générale de police, rendirent une ordonnance portant défense de faire aucuns festins ou banquets en salles publiques, soit pour noces ou autrement, jusqu'à ce que par justice il en eût été autrement ordonné; et, à l'égard des maisons particulières, il fut défendu d'y traiter plus de douze personnes. Une dernière loi touchant les repas est l'ordonnance de 1629, dont quelques articles concernent la réformation du luxe des tables. Il y est dit qu'il n'y aura que trois services d'un simple rang chacun, et de six pièces au plus dans chaque plat : tous les repas de réception furent abolis; enfin on défendit aux traiteurs de prendre plus d'un écu par tête pour noces et festins. Quant aux repas patriotiques qui eurent lieu dans Paris au mois de juillet 1794, voici ce qu'en dit M. Dulaure dans ses Esquisses sur la ré-

volution, t. III, p. 240: « Une section de cette ville imagina de célébrer des repas civiques, et les autres sections l'imitèrent. Toutes les rues, vers le milieu de messidor, offrirent des tables dressées, chargées de mets plus ou moins abondans ou recherchés. Les convives d'une table passaient à la table voisine et réciproquement. On buvait au salut de la patrie, on entonnait des chants patriotiques, et les cris de vive la république! se faisaient fréquemment entendre. Des guirlandes de feuillages, des couronnes de fleurs étaient dans plusieurs rues suspendues au - dessus des tables. Aucune baïonnette, aucune voiture, aucun événement, peu ou point de désordres ne troublèrent le calme de ces repas fraternels; partout éclata la gaîté française: on chantait, on dansait; Paris offrait le spectacle d'une grande famille réunie à la même table. Ces scènes aimables se seraient sans doute répétées; mais le gouvernement en conçut des alarmes. Le 28 messidor (an 2), Barrère fit à la Convention un rapport sur les repas civiques, où, parlant avec éloge de ces fêtes fraternelles, il en montra le côté dangereux, et laissa le soin de leur suppression à l'opinion publique. Un arrêté de la commune de Paris les prohiba; les repas civiques cessèrent. » Voyez Amende, t. I, p. 264, 265; Luxe, t. IV, p. 343 et suiv.

VOEUX MONASTIQUES, ou de RELIGION, étaient ceux qu'un novice proférait en faisant profession. Ces vœux qu'on appelait solennels étaient ordinairement au nombre de trois, savoir : de chasteté, de pauvreté, d'obéissance. Les religieuses fai-

saient en outrevœu de clôture. L'âge auquel on pouvait s'engager par des vœux solennels avait été fixé à seize ans par le concile de Trente; avant cet âge l'engagement était nul. L'empereur Majorien et saint Léon ne voulaient même pas que les filles prissent le voile avant l'âge de quarante ans, afin de s'éprouver davantage; et d'après Justinien, il fallait que le religieux, avant de prononcer ses vœux, fût soumis à une épreuve de trois ans. Dans le dernier siècle, l'âge de profession fut fixé à vingtun ans accomplis pour les hommes, et à dix-huit pour les femmes. On n'est point d'accord sur l'époque précise où l'on institua l'usage de prononcer des vœux solennels; mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'anciennement l'émission des vœux n'emportait pas la mort civile, et que le religieux, en rentrant dans le monde, rentrait également dans tous ses droits. Depuis, les vœux furent indissolubles, hors le cas de réclamations légales. Le concile de Trente fixa le délai de réclamation à cinq ans; et cette décision fut adoptée par tous les conciles de France postérieurs. Les moyens d'annulation étaient, 1° le défaut de l'âge voulu par les saints décrets et les ordonnances; 2° le défaut de noviciat en tout ou en partie; 3° le défaut de liberté. On se pourvoyait devant l'official du diocèse par demande en nullité de vœux, ou bien au parlement par la voie d'appel comme d'abus, s'il y avait lieu. -Celui qui violait ses vœux était sévèrement puni par l'ordre auquel il appartenait. Voltaire parle d'un jeune homme entré malgré lui chez les capueins. Il parvint à s'échapper, mais il fut repris, et

conduit bien garrotté à son couvent. On le descendit dans une fosse profonde; il y fut enchaîné par un pied; on mit auprès de lui un pain d'orge et une cruche d'eau; après quoi la fosse fut refermée avec un large plateau de grès. Au bout de trois jours on le retira de ce tombeau pour comparaître devant quelques capucins qui s'érigèrent en cour de justice : pour engager ce malheureux à révéler les complices de son évasion, ils l'appliquèrent à la question usitée dans le couvent, et qui consistait en une espèce d'estrapade, et finirent par le condamner à être enfermé pendant deux ans dans son cachot, à en être extrait trois fois par semaine pour recevoir, à nu, la discipline avec des chaînes de fer. Ab uno disce omnes. A l'époque de la révolution les couvens et monastères furent supprimés en France; ils ont reparu depuis; mais l'on ne peut prononcer de vœux pour plus de cinq ans. — C'était bien aussi une espèce de vœu monastique qu'on exigeait des vestales; mais on en a déjà parlé. -Voy. Снастете, t. III, p. 228, 229.

VOIE PUBLIQUE. On nomme voie publique les routes, les chemins, les rues, les places publiques. La voie publique est sous la surveillance de l'autorité municipale. Les maires, adjoints, commissaires de police dans chaque commune, doivent donc veiller à ce que, 1° elle soit sûre; 2° elle soit éclairée dans les cas de besoin; 3° personne n'y commette de dégradations; 4° elle soit balayée et tenue propre; 5° on n'y laisse vaguer des furieux, des insensés, des animaux malfaisans ou dangereux; 6° dans les temps de verglas ou de neige, elle soit

sablée ou couverte de paille, pour empêcher les accidens; 7° il n'y soit rien exposé qui, par chute, pourrait blesser les passans; 8° personne n'y soit en danger d'être blessé par la marche trop rapide des chevaux, charrettes, voitures et carrosses; 9° la libre circulation n'en soit obstruée par le déchargement et dépôt de marchandises devant les portes des maisons et magasins; 10° les boues et immondices en soient enlevées. Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ordinairement la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui, en contravention aux lois et réglemens, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés, ou les excavations par eux faites dans les rues et places (Code pén., art. 471).

VOIES DE FAIT. « Ce mot, dans le sens le plus étendu, désigne presque toutes les actions qui blessent une personne dans son corps, dans son honneur ou dans ses biens, ou seulement qui contrarient ses prétentions, comme violences, dommage, méfait injurieux, mauvais traitement, construction ou destruction d'ouvrages, dégradation, détérioration, innovation, spoliation, trouble à la possession, en un mot, tout ce que les jurisconsultes comprennent sous le nom d'injure réelle. Mais, dans une acception plus étroite et plus ordinaire, voie de fait se dit de tout acte par lequel on exerce, de son autorité privée, des prétentions ou des droits contraires aux droits ou aux

prétentions d'autrui. Si pareille voie de fait est commise malgré la résistance des intéressés, en les repoussant, forçant ou intimidant, avec armes ou sans armes, c'est une violence, rarement innocente dans l'état social, au contraire, le plus souvent criminelle, ou du moins répréhensible. » Il y a cette différence entre voie de fait et violence, que toute violence est voie de fait, mais que toute voie de fait n'est pas violence. Certaines voies de fait sont permises: celles, entre autres, qui sont employées dans le cas de légitime défense, ou souvent contre une arrestation arbitraire. En Angleterre, un mandat d'arrestation, ou warrent, fut lancé contre un citoyen; ses nom et prénoms s'y trouvaient exactement désignés; mais il était qualifié chevalier au lieu de baronnet. Son domestique refuse l'exécution du mandat, se constitue en état de légitime défense et tue l'officier de justice. Le domestique fut acquitté. On a vu en France, assez fréquemment dans ces derniers temps, des soldats traduits devant des conseils de guerre pour cause d'homicide : les voies de fait n'étaient certes pas douteuses; la mort des victimes, les aveux des accusés, les dépositions des témoins, tout prouvait leur existence: mais ces soldats furent acquittés, parce qu'on supposa qu'ils ne les avaient employés que pour leur légitime défense. Autant que possible cependant, l'homme sage doit s'abstenir des voies de fait et s'en rapporter aux tribunaux; mais si quelquefois une juste nécessité excuse même la violence, à plus forte raison doit - elle excuser la simple voie de fait. — Les voies de fait sont pu-

nissables lorsqu'elles participent de la rebellion, qu'elles sont attentatoires aux droits civiques, qu'elles dégénèrent en violence injuste, etc... Quiconque aussi par des voies de fait se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize francs. Les moteurs subiront le maximum de la peine (Code pén., art. 438). Ceux qui dans l'adjudication de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou lès soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs au moins et de cinq mille francs au plus. La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs (Code pén. art. 412). Par la loi du 7 messidor an 2, si le délit avait été commis par des fonctionnaires publics, commissaires, gardiens et dépositaires, les coupables et leurs complices étaient punis de douze années de fers. Voyez Blessés - Blessures, t. II, p. 468, 469; Droits civiques, t. III, p. 423; Coups, t. III, p. 302; Corruption, t. III, p. 294; Cultes, t. III, p. 319; Injure, t. IV, p. 206; REBELLION,

t. V, p. 237; VAGABOND, t. V, p. 527, et VIOLENCE, t. V, p. 561.

VOIRIE. On nomme voirie cette partie de la police administrative qui a pour objet la liberté, la commodité, la sûreté des routes, chemins, rues et passages publics. Les contraventions à ses réglemens sont punies d'une amende et d'une peine correctionnelle, prononcée quelquefois cumulativement, quelquefois séparément, selon les circonstances; mais la loi n'est pas rigoureuse. La police de la voirie était connue des Romains qui la nommaient viaria, terme qu'on leur a évidemment emprunté. « Les coutumes distinguaient deux sortes » de voiries, la grande et la petite qui était aussi » nommée basse voirie ou simple voirie. La grande » voirie avait été ainsi nommée parce qu'elle appar-» tenait anciennement à la haute justice, du temps » qu'il n'y avait encore en France que deux degrés » de justice, la haute et la basse; mais depuis que » l'on eut établi un degré de justice moyen entre » la haute et la basse, la voirie fut attribuée à la » moyenne justice; et les coutumes la donnaient » toutes au moyen justicier. La petite voirie était confondue par les coutumes avec la basse jus-» tice..... On entend aussi quelquefois par voirie » certaines places publiques, vaines et vagues, ad-» jacentes aux chemins, qui servent de décharge pour les immondices des villes et bourgs. C'est ainsi que la ville de Paris a, au dehors, une voirie » particulière... Anciennement les bouchers y je-» taient le sang et les boyaux des animaux... On y

» jetait les cadavres des criminels exécutés à mort, » et particulièrement de ceux qui avaient été traî» nés sur la claie..... » Jeter à la voirie était souvent le complément d'une condamnation capitale et infamante. Souvent aussi ce fut le dernier outrage d'une populace égarée, ou d'un tyran féroce. Ainsi, sous Tibère, les cadavres d'un grand nombre de victimes furent traînés dans les rucs et jetés à la voirie. Voyez Apostat, t. I, p. 556.

VOISINS. Il existe chez certains nègres de l'A-frique un usage assez singulier. Les créanciers enlèvent aux voisins de leurs débiteurs la première chose dont ils peuvent se saisir, en disant aux propriétaires qu'ils peuvent se faire payer par tel autre habitant, sur lequel ils expliquent leurs droits.

VOITURES. Elles se divisent en plusieurs classes. On donne le nom de voitures publiques, ou messageries, à celles qui transportent des voyageurs et des effets d'un lieu à un autre, en partant à des jours fixes, et en suivant une route déterminée. Les voitures de roulage sont d'une autre espèce, et ne transportent que des effets. Il y a encore les voitures des marchands de légumes qui entrent journellement dans Paris; puis enfin les voitures de place et de la banlieue, connues sous différens noms. Toutes ces voitures et leurs entrepreneurs sont assujettis à divers réglemens de police; et les contraventions à ces réglemens sont punies d'une amende, de la confiscation ou même quelquefois d'un emprisonnement, selon la gravité des cas qu'il serait trop long de rapporter ici. Voici les principaux, tels qu'ils ont été spécifiés dans le décret

5;6 VOL.

impérial du mois de juin 1806 : Tout entrepreneur convaincu d'avoir omis de faire une déclaration détaillée de son entreprise, ou d'en avoir fait une fausse, est condamné à la confiscation des voitures, harnais, et à une amende qui ne pourra être moindre de cent francs, ni portée au-delà de mille fr. Les fraudes par le moyen de voitures publiques sont punies par la confiscation des objets de cette fraude, et par une amende contre les contrevenans égale au quadruple des droits fraudés. Les contraventions relatives au poids des voitures, pour excès de chargement au-delà de celui qui est fixé par la loi, sont punies d'amendes qui varient de vingt - cinq à trois cents francs. La largeur des voitures ayant été également fixée par une loi, les contraventions y relatives sont punies d'une amende de quinze francs. Tout emploi de faux registres, de fausses feuilles ou de faux enregistremens, peut et doit, selon le cas, être poursuivi comme crime de faux. — La pénalité attachée aux contraventions et délits, dans ce genre de service public, offre certainement beaucoup plus de détails; mais outre que l'on en a déjà parlé dans un article précédent, ces détails présentent entre eux une similitude fastidieuse et insignifiante. Voyez Charretiers, t. III, p. 217, 218, 219.

VOITURIERS. Voyez Charretiers, t. III, p. 217,

218, 219, et l'article précédent.

VOIX. Voy. Bulletin, t. III, p. 116; Jury, t. IV, p. 280, 282, 287; Suffrages, t. V, p. 416, 417.

VOL. Ce délit a été puni avec une rigueur excessive chez presque tous les peuples. Je vais rapporter, dans l'ordre alphabétique, les diverses punitions que soixante nations ont infligées pour ce genre de délit.

ALBANIE. Les Albanais sont portés au vol et à la rapine : ils ne punissent que le vol accompagné de violence, parce qu'ils le considèrent comme une lâcheté; ils éloignent d'eux le voleur.

Alger. Ceux qui sont préposés à la garde de la ville sont responsables des vols qui s'y commettent, et payent sur-le-champ. Voyez Main coupée, t. IV, p. 357.

ALLEMAGNE. D'après le code de Charles-Quint, la personne qui se trouve saisie d'une partie des objets volés, qui les a vendus ou donnés; celle qui. dans un temps où il s'est fait un vol considérable, se livre à une dépense plus forte que ne le peuvent faire supposer son revenu et sa condition, offrent des indices de culpabilité et sont soumises à la question. « C'est aussi un indice pour la question contre celui qui sciemment et d'une manière dangereuse s'approprie une partie du bien volé, ou du butin; celui qui de même le sachant, fournit de la subsistance aux volcurs, qui les retire chez lui, les cache et les héberge, et qui recèle en tout ou en partie le bien injuste, l'échange en cachette, le vend ou le dissipe; ou qui d'une autre manière, telle qu'elle soit, assiste les voleurs par son conseil, ou les secourt, ou bien qui aura avec eux des liaisons suspectes au sujet de leurs vols. La question aura de même lieu contre celui qui cachera des prisonniers, lorsqu'après s'être évadés, ils déclareront où ils ont été cachés. De plus, celui qui

5<sub>7</sub>8 VOL.

sera soupçonné, et que l'on croit assez capable d'être complice du vol, lequel insistera fortement à se déclarer pour le parti des coupables, fera des accords et des engagemens, à l'insu des juges du prisonnier, en recevra des gages, et se portera caution sur cela; toutes ces circonstances comprises dans ces deux parties, soit qu'elles se trouvent ensemble ou séparément, forment des indices qui dénotent suffisamment l'aide donnée aux coupables, et autorisent la question. (Art. 40.). Le supplice de la corde est celui de la plupart des voleurs, excepté des voleurs de grands chemins que l'article 126 ordonne de rompre vifs et de laisser expirer sur la roue. Comme on distingue, dans ce code, différentes espèces de vol qui entraînent à des peines différentes, j'entrerai ici dans quelques détails : Le vol est caché ou il est public ; le vol public est celui qui devient connu avant que le voleur ait pu atteindre sa demeure ou sa retraite, ce qui peut arriver de trois manières : 1° si le voleur est pris sur le fait; 2° s'il est poursuivi avant qu'il ait gagné sa retraite, quoiqu'on ne puisse point l'attraper; 5° si les gens crient après lui dans le temps qu'il a fait le vol, soit que ce soit la personne volée ou d'autres qui le poursuivent et fassent ces cris. En second lieu, le vol est commun et de peu de conséquence, ou il est périlleux. Le vol périlleux est celui qui se commet 1° par effraction; 2° par escalade; 3° ou avec des armes capables de blesser celui qui voudrait faire résistance. En troisième lieu, le vol est petit ou grand. Le petit est celui dont la chose volée est au-dessous de

cinq ducats; et le grand, dont la chose volée est de cinq ducats et plus. En quatrième lieu et enfin, le vol est commis pour la première fois, ou il est réitéré, soit pour la seconde fois, soit pour la troisième fois. Pour ce qui est du vol de peu de conséquence, caché et petit, la loi ordonne que le voleur doit être condamné à la restitution du double à la personne volée, ou, au défaut de moyens. par la prison pendant quelque temps, et à restituer au moins la chose volée ou un équivalent, ou à se convenir avec la personne volée. Il est à observer que si le juge dictait une peine pécuniaire au voleur, la personne volée serait préférée à l'amende pécuniaire pour la valeur simple de la chose volée, mais non pas pour le surplus, savoir. la double restitution. La valeur du vol dont il vient d'être parlé ne peut pas diminuer la qualité du vol qui est fait par un domestique à son maître : ce crime est d'autant plus sévèrement puni, qu'il est difficile de se précautionner contre, puisque la vie et les biens des maîtres sont nécessairement confiés aux domestiques; c'est pourquoi tout vol fait par un domestique à son maître, doit être puni de mort, quand bien même la chose volée serait peu considérable. Voici le texte de l'art. 159: «Si le voleur, pour commettre les vols susdits, escaladait ou entrait avec effraction, de jour ou de nuit, dans la maison ou habitation de quelqu'un, ou bien s'il y entrait avec des armes capables de blesser celui qui voudrait lui faire résistance, que ce soit la première ou la seconde fois, que le vol soit considérable ou petit, étant accompagné d'ef58o VOL.

fraction ou d'escalade, de même que celui qui se fait avec des armes où l'on doit craindre la violence : il sera regardé pour un vol prémédité et périlleux; et le coupable, si c'est un homme, sera condamné à être pendu; si c'est une femme, à être précipitée dans l'eau, ou bien, suivant l'état des personnes et le discernement des juges, à d'autres grandes peines afflictives telles qu'est la privation de la vue, ou l'amputation de la main. » On doit rapporter à cette espèce de vol ceux qui sont commis par force et par violence sur les grands chemins, dans la campagne ou dans la ville, de nuit et de jour; la peine qui est prononcée est celle de la roue, quand bien même le meurtre n'aurait pas été joint au vol. Quoique le vol ne soit pas d'une valeur de cinq ducats, on a égard, dans l'application de la peine, à l'état de la personne volée. Ainsi, le vol fait à un pauvre artisan, des outils de son métier, et dont la privation lui ôterait toute ressource pour travailler et gagner sa subsistance, entraînerait la peine de mort. Le voleur qui commet un second vol peut être condamné au carcan, à la flagellation et au bannissement (art. 161). Il n'y a aucun adoucissement pour celui ou celle qui est convaincu d'un troisième vol: si c'est un homme, il est pendu et étranglé; si c'est une femme, elle est précipitée, ou elle subit tout autre supplice équivalent. « Lorsque dans un vol il y aura plus d'une circonstance aggravante, la peine sera prononcée suivant celle qui se trouvera être la plus criminelle (art. 163). » Aucune disposition ne fait mieux connaître l'esprit de ce code, que celle de

l'art. 164, que je vais rapporter : « Le voleur ou la voleuse, qui sera au-dessous de l'âge de quatorze ans, ne pourra point être condamné à la peine de mort sans une raison particulière, mais bien à une punition corporelle, avec la caution durable. Cependant si le voleur approchait de sa quatorzième année, et que le vol fût considérable, ou que l'on y trouvât des susdites circonstances aggravantes, accompagnées de danger, en sorte que la malice eût suppléé à la force de l'âge, les juges, avant de prononcer, auront recours au conseil des gens de loi, pour savoir de quelle manière un tel jeune voleur doit être puni en ses biens, en son corps ou en sa vie. » Ordinairement on ne devait prononcer contre les jeunes voleurs que la prison, le bannissement ou la fustigation. Si quelqu'un, pressé par une véritable famine, que lui, sa femme ou ses enfans pourraient souffrir, venait à voler des nourritures, dit l'article 166, les juges auraient la faculté de le décharger de toute accusation. L'annotateur de l'édition de ce Code, publiée en 1767, cite un fait qui prouve que le voleur, en pareil cas, pouvait être condamné à mort. Le voici (page 233) : « Un soldat ayant été arrêté pour avoir volé un pain, dans un temps où les troupes souffraient réellement par le manque de vivres, il ordonna (le général) que le prisonnier fût fusillé, et que son procès lui fût fait au cas qu'il se trouvât avoir sur lui assez d'argent pour qu'il eût pu s'en fournir : le malheur voulut que la quantité de monnaie trouvée était même plus que suffisante pour l'empêcher de com-

mettre ce vol, et rien ne put arrêter le cours de la sévérité ordinaire, par le jugement du conseil de guerre et l'exécution qui en suivit. » Ceux qui volaient les fruits et les biens de la terre pouvaient être condamnés à la peine capitale. Ceux qui volaient ou coupaient illicitement le bois étaient punis des galères. La fustigation, le bannissement, les galères, la mort même, se prononçaient contre les voleurs de poisson dans les étangs et réservoirs. On pouvait pendre, couper le poing, jeter au feu, brûler vif le voleur de choses saintes ou de choses profanes dans des lieux consacrés. Les militaires étaient punis d'après l'ordonnance de 1727. Voici les dispositions qui se rapportent au vol, et se retrouvent dans les art. 22, 24 et 27 de cette ordonnance : « Il. est défendu, sous peine de la vie, à tous soldats, cavaliers et dragons de voler ou piller les vivandiers, ou marchands venant dans les villes ou dans les camps, et de prendre par force et sans paiement, soit pain, vin, viande, bière, brandevin, ou autres denrées et marchandises, tant dans les marchés des villes, et dans les boutiques, que dans les camps ou en route... Il leur est défendu, sous peine de la vie, de voler les meubles ou ustensiles des maisons où ils seront logés, soit en route ou en garnison... Celui qui dérobera les armes de son camarade ou autre soldat, en quelque lieu que ce soit, sera pendu et étranglé; et celui qui dérobera dans les chambres des casernes, leur linge, habit ou équipage, ainsi que le prêt, ou pain de sa chambrée, sera condamné à mort, ou aux galères perpétuelles, suivant les circonstances du cas.»

Amboine (Ile de). On coupe le nez et les oreilles aux voleurs, et on les fait esclaves pour leur vie.

Amis (lles des). J'extrais le passage suivant de la relation du voyage de Cook aux îles de la Société: «... Le roi dîna avec moi, et j'observai que nos assiettes attiraient beaucoup son attention. Je lui en offris une d'étain et une de faïence : il préféra celle d'étain, et se mit à nous indiquer les dissérens usages auxquels il la destinait; il en indiqua deux si extraordinaires, que je ne dois pas les oublier ici : il nous dit que, lorsqu'il irait faire un voyage sur quelques-unes des autres îles, il laisserait son assiette à Tongatabou, pour le représenter pendant son absence, et que les habitans paieraient à ce meuble le tribut d'hommages qu'ils rendent à sa personne. Je lui demandai ce qu'il avait employé jusqu'alors en pareille occasion, et j'eus la satisfaction d'apprendre que, lorsqu'il s'éloignait de sa résidence, les insulaires avaient fait leur cour à un vase de bois, dans lequel il se lavait les mains. Le second usage auquel il voulait employer l'assiette n'était pas moins singulier; il comptait s'en servir au lieu de son vase de bois pour découvrir les voleurs. Il nous assura que, lorsqu'on dérobait quelque chose, et qu'on ne pouvait découvrir le voleur, tous les naturels s'assemblaient devant lui, au moment où il lavait ses mains dans le vase de bois; qu'on nettoyait ce vase, que les insulaires s'approchaient l'un après l'autre, et le touchaient de la même manière qu'ils touchent ses pieds quand ils viennent lui faire leur cour; que si le coupable osait le toucher, il mou-

rait sur-le-champ; qu'il expirait de la main des dieux, sans qu'il fût nécessaire de le tuer, et que si quelqu'un refuse d'approcher, son refus prouvait clairement qu'il avait commis le vol. »

Angleterre. Anciennement, on coupait un pouce, une orcille, un pied ou une main pour les plus petits vols. Les habitans d'Halifax, au comté d'Yorck, tranchaient la tête à quiconque volait des effets, ou de l'argent, de la valeur de treize pences et demi. On amenait le coupable au bailli du lieu, qui était tout à la fois son juge et son bourreau. Ce bailli gardait une hache qui servait à l'exécution des criminels; il assemblait quelques jurés; et pour épouvanter, par la promptitude du châtiment, il décapitait sur-le-champ le voleur. Au commencement du règne de Georges Ier, le fameux Jonathan Wild avait sous ses ordres un corps de voleurs bien disciplinés; tous les vols lui revenaient, et il se chargeait d'en procurer la restitution aux propriétaires, moitié prix de leur valeur. Pour détruire ce brigandage, Georges ler déclara par son statut 4 que quiconque recevrait une récompense, sous prétexte d'avoir aidé à recouvrer un bien volé, serait puni comme le voleur même, à moins qu'il ne décelât le voleur, en le faisant arrêter, et en témoignant contre lui dans le procès. Wild, en conséquence de ce statut, qui ne l'empêcha pas de continuer son commerce, fut enfin arrêlé et pendu. Recéler des biens volés avec connaissance qu'ils sont volés, c'est haute inconduite et une injure à la justice publique. Ce délit, qui ne fut traité que d'inconduite par la commune loi, est devenu accessoire

au vol et à la félonie par les statuts 3 et 4 de Guillaume et Maric, et 5 d'Anne: mais comme l'accessoire ne peut être jugé qu'avec ou après le principal, les recéleurs, par ce moyen, éludaient souvent l'effet de la justice. Pour y remédier, les statuts 1 et 5 de la reine Anne déclarèrent que le recéleur serait poursuivi par inconduite, et puni par l'amende et la prison, même avant que le voleur fût pris et convaincu; et en cas qu'il ait recélé du plomb, du fer ou certains autres métaux, le statut 29 de Georges II inflige la transportation pour quatre ans; de façon que le poursuivant en justice a le choix, ou de faire punir le recéleur pour inconduite avant que le voleur soit pris, ou d'attendre que le voleur soit pris et jugé pour faire punir le recéleur comme accessoire au vol. Le même statut a pourvu à ne pas user des deux moyens l'un après l'autre. Un délit qui approche de celui-là, c'est lorsque la personne volée, connaissant le voleur, se fait restituer le vol, sous condition de ne pas poursuivre le voleur. Cela s'appelait autrefois composition en félonie; et on punissait le composant comme accessoire avec le voleur, c'est-à-dire trèssévèrement. Aujourd'hui c'est une amende ou la prison. Il est défendu aussi par le statut 25 de Georges II de publier une récompense pour celui qui rapportera une chose volée, sans lui faire aucune question, sous peine de 500 livres d'amende pour le proposant et l'imprimeur. Le statut 24 de Henri VIII reconnaît que tuer un malfaiteur qui tente de voler, d'assassiner, de forcer une maison pendant la nuit, c'est un homicide justifiable.

La conséquence de la nécessité ne s'étend pas aux délits qui se commettent sans violence; par exemple, aux filous, et à celui qui forcerait une maison pendant le jour, à moins que ce délit ne fût accompagné de vol. A la fin du siècle dernier on enchaînait à un gibet le cadavre des plus fameux voleurs. J'extrais du 17° chapitre de Blackstone le passage suivant : « La loi distingue deux sortes de vol; le simple vol et le vol mixte qui renferme des circonstances aggravantes. Le simple vol au-dessus de la valeur de douze sous est nommé grand larcin; et de cette valeur au-dessous, petit larcin: la punition de l'un et de l'autre est fort différente. Commettre un simple vol, c'est prendre félonieusement et emporter le bien d'autrui. Par un statut de Henri VIII, si un domestique soustrait du bien de son maître la valeur de quarante schellings, c'est félonie, à moins que cela n'arrive à un apprenti ou à un domestique au-dessous de dix-huit ans. Pareillement celui qui aurait le soin et l'inspection de quelques biens, par exemple, un domestique chargé de la vaisselle d'une maison, ou d'un troupeau et autres choses semblables, s'il en dissipe pour la valeur de quarante schellings, c'est félonie dans le droit coutumier. De même, si quelqu'un dérobe, dans l'hôtellerie où il loge, une pièce de vaisselle, c'est vol. Dans certaines circonstances on peut être coupable de félonie en prenant son propre bien, par exemple, à celui qui l'a en gage, ou à tout autre à qui il l'aurait confié, avec intention d'en répéter la valeur; ou s'il vole sur le chemin le messager qu'il a chargé de son argent et

qui doit en compter : ainsi s'en est expliqué le statut de Winchester. La définition dit prendre et emporter. Le simple transport de l'effet du lieu où il était, quoique le voleur n'ait pas encore pris la fuite, suffit pour le sens d'emporter; par exemple, on surprend un homme qui emmène un cheval hors du clos où il était; un autre se trouve saisi, au bas de l'escalier, de quelque effet appartenant à l'hôtellerie où il loge; un troisième voulant enlever une pièce de vaisselle de la caisse où elle est, la laisse tomber sur le plancher; on entend le bruit, on accourt, on l'arrête: ces trois cas et semblables sont décidés vols. La définition dit prendre et emporter félonieusement le bien d'autrui. Selon le statut 4 de Georges II, arracher du plomb ou du fer qui tient à une maison, ou même à la cour, ou au jardin de cette maison, dans l'intention de se l'approprier, c'est vol, c'est félonie punissable par la transportation pour sept ans. De même, enlever des bois taillis, des haies qui défendent un héritage, et choses pareilles, enlever les fruits d'un jardin, d'un verger, enlever ou détruire des pieds de garance dans leur végétation : tous ces délits, en vertu des statuts 45 d'Élisabeth, 15 de Charles 11 et 23 de Georges II, sont punissables par le fouet, l'emprisonnement, des amendes, des indemnités de la partie lésée, suivant la nature du délit. Dérober pendant la nuit des fruits, des racines, des arbrisseaux, des plantes, c'est felonie par le statut 6 de Georges III, non-seulement dans le principal délinquant, mais encore dans les accessoires. Le même statut déclare que quiconque vo-

lera du bois de charpente, de jour ou de nuit. sera soumis à des peines pécuniaires pour les deux premières fois, et que pour la troisième il sera coupable de félonie, et condamné à la transportation pour sept ans. Enlever du minerai n'est pas compris dans la classe du vol, par le même principe d'adhérence à la terre, excepté la mine de plomb à crayon: ce délit est déclaré félonie, avec exclusion du privilége clérical, pour le statut 25 de Georges II. Les contrats, lettres de change et billets qui ne peuvent profiter au voleur, n'étaient pas reconnus par le droit coutumier pour matière de vol, n'ayant aucune valeur intrinsèque pour le voleur et ne causant aucun dommage au propriétaire. Mais par le statut de Georges II, ce délit est mis dans la classe du vol, comme s'il était question de l'argent même assuré par ces papiers; et par le statut 7 de Georges III, si quelque officier ou commis de la poste soustrait ou détruit quelque lettre ou paquet qui renferme des billets de banque, ou quelque autre papier de valeur, spécifié dans le statut, ou qu'il les tire des lettres ou paquets, il est coupable de félonie, sans recours au privilége clérical. De plus, s'il détruit quelque lettre ou paquet dont il a reçu le port, ou s'il augmente le prix de la poste, et qu'il s'approprie cette surtaxe frauduleuse, il est coupable de félonie; selon le droit coutumier, le vol n'a lieu, à l'égard d'un trésor trouvé, ou d'un débris de naufrage, qu'après que le roi les a saisis, ou celui qui en a le privilége; car avant cette saisie, personne n'en a la propriété déterminée. Par le statut 26 de Georges II, piller ou soustraire

quelque chose d'un navire en détresse qu'il y ait naufrage ou non, c'est félonie, sans pouvoir réclamer le privilége clérical; c'est ainsi que la loi civile punit l'inhumanité au même degré que le vol le plus atroce. Par le statut de Georges ler, tuer ou prendre un daim enfermé dans un parc, braconner dans une garenne, ou prendre du poisson dans un étang, en armes et sous un déguisement, c'est félonie, avec exclusion du privilége clérical; et par le statut 13 de Charles II, prendre un daim dans une forêt même ouverte, c'est encourir une amende de vingt livres pour la première fois, et pour la seconde, le statut 10 de Georges II ordonne la transportation pour sept ans. Le statut 5 de Georges III punit de la transportation pour sept ans ceux qui voleraient du poisson enfermé dans un parc, dans un verger ou autre enclos. Voler des faucons, contre l'esprit du statut 37 d'Édouard III, c'est aussi félonie. Pour les animaux domestiques qui ont une valeur intrinsèque, chevaux, cochons, moutons, volailles, et autres semblables, c'est matière de vol, aussi-bien que la chair des animaux sauvages, lorsqu'ils sont tués. Quoiqu'il n'y ait point de vol où il n'y a ni propriété ni propriétaire, cependant, pour établir le vol, il suffit que la propriété soit connue, le propriétaire restant inconnu; et la poursuite se ferait pour des biens d'une personne inconnue. Tel serait le cas de celui qui enlèverait du tombeau le suaire d'un mort; car ce suaire est la propriété de celui, qui que ce soit, qui a donné là sépulture au mort; mais enlever le corps même qui n'appartient à personne, ce ne serait

pas félonie, à moins qu'on cût enlevé en même temps les habits funèbres dont on l'aurait revêtu. L'ancienne loi saxonne punissait le vol de mort, s'il était au-dessus de douze sous; mais le voleur pouvait racheter sa vie par une rançon pécuniaire, comme parmi les anciens Germains, ancêtres des Anglais, par un certain nombre de pièces de bétail. Dans la première année du règne de Henri Ier, ce pouvoir de se racheter fut abrogé; et tout voleur au-dessus de douze sous fut puni par la corde. Cette loi est encore en vigueur aujourd'hui (1780); car quoique l'espèce inférieure du larcin, nommée petit larcin, soit sculement punie par le fouet dans le droit coutumier, ou dans certains cas par la transportation pour sept ans, en vertu du statut 4 de Georges Ier, cependant la punition du grand larcin, c'est-à-dire au-dessus de douze sous, somme qui était la juste mesure dès le temps du roi Athlestan, il y a huit cents ans, cette punition est régulièrement la mort dans le droit coutumier. Dans plusieurs cas le simple vol est exclus du privilége clérical. Par exemple, le vol d'un cheval, d'une étoffe de laine ou d'une pièce de toile dans une manufacture; d'un mouton ou de quelque autre pièce de bétail spécifiée dans l'acte (stat. 14 de Georges II); un vol, sur une rivière navigable, au-dessus de quarante schellings; le pillage d'un vaisseau en détresse ou naufragé; la soustraction des lettres de crédit envoyées par la poste; l'enlèvement de daims, de lièvres, de lapins, dans les conjonctures particulières mentionnées dans l'acte noir (stat. 9 de Georges ler). Le vol mixte ou com-

posé a toutes les qualités du vol simple, et de plus il est accompagné d'une, quelquefois de deux circonstances aggravantes; il peut se commettre sur la maison ou sur la personne. Le vol commis sur la maison, quoiqu'il renferme un plus haut degré de malice que le simple vol, n'en est pourtant pas dislingué dans le droit coutumier, à moins qu'il ne soit joint à l'effraction de nuit : alors il entre dans une autre espèce, savoir la burglarie. Divers actes du parlement ont ôté le privilége clérical aux vols commis dans les maisons, presque dans tous les cas. La multiplicité de ces actes paraissant produire quelque confusion, voici, en les comparant, ce qu'on y trouve de circonstances aggravantes pour être exclus du privilége clérical : 1º Tout vol au-dessus de douze sous dans une église, dans une maison d'habitation, ou dans une cabane, une loge habitées. 2° Tout vol au-dessus de cinq sous avec effraction, dans une maison d'habitation, quand même personne n'y serait dans ce moment. 3° Tout vol au-dessus de quarante sous dans une maison d'habitation ou ses dépendances, quoique sans effraction. 4° Tout volvau dessus de cinq sous dans une boutique, un magasin, une remise, une écurie, avec effraction ou sans effraction: dans tous les cas, de jour ou de nuit, point de privilége clérical pour le voleur. Le vol sur la personne se commet, ou en prenant en cachette ou à force ouverte. Le premier de ces deux délits a été exclus du privilége clérical par le statut 8 d'Élisabeth; mais il faut pour cela que la chose volée excède la valeur de douze sous, autrement le voleur ne peut

être condamné à mort; car le statut ne crée pas un nouveau délit, il ôte seulement le privilége clérical, qui était un moyen de grâce, et il laisse le filou au jugement de la loi ancienne. Le vol à découvert sur la personne, nommé en anglais robbery, dont on fait robberie, consiste à prendre félonieusement et de force des effets ou de l'argent, de quelque valeur que ce soit, en effrayant la personne. 1° C'est prendre réellement, sinon le vol n'existerait pas. Il est vrai pourtant que la simple tentative de voler était déclarée félonie au temps de Henri IV. Dans la suite ce ne fut plus qu'inconduite punissable par l'amende ou la prison, jusqu'au statut 7 de Georges II, qui l'avait remise au degré de félonie, en y attachant la transportation pour sept ans ; si le voleur, après avoir pris la bourse, la reporte, il reste coupable de robberie. Il faut encore observer que le délit est le même, soit que le délinquant commette le vol sur la personne même, soit en sa présence seulement; par exemple, si, après avoir usé de menaces et de violence, il emmène quelque pièce de bétail aux yeux même du propriétaire ou du gardien. 2º 11 n'importe de quelle valeur est la chose volée; un sou, aussi-bien qu'une livre, ainsi extorqué par violence, établit la robberie. 3° Pour l'établir véritablement, il faut donc qu'elle soit accompagnée de la force et de l'effroi; ce qui rend la violation de la personne plus atroce que la simple filouterie: celui qui ravit par violence ajoute au vol un degré de méchanceté. Cet effroi préliminaire qui saisit la personne volée distingue la robberie des autres

VCL. 593

vols; car, si quelqu'un filoutait six sous, et que pour les conserver il cût besoin d'effrayer, ce ne serait plus robberie, l'effroi n'étant que subséquent; et ce vol. considéré comme filouterie, ne serait pas capital, étant au-dessous de la valeur de douze sous. Toutefois, pour constituer la robberie, il n'est pas nécessaire que l'effroi causé par le voleur soit poussé au dernier degré, il suffit que la force et les menaces se montrent assez en paroles ou en gestes pour produire la crainte, et obliger la personne effrayée à donner ce qu'on lui arrache. Par exemple, une personne est terrassée subitement par un voleur, sans aucun préliminaire; et tandis qu'elle a perdu connaissance, elle est volée; quoiqu'il n'y ait point eu d'effroi antécédent, c'est robberie. Autre cas : un mendiant, le sabre tiré, me demande l'aumône; je la lui donne, crainte de violence, c'est rabberie. La robberie est exclue du privilége clérical, par le statut 23 de Henri VIII. Des statuts subséquens ne l'avaient pas exclue en général, mais seulement lorsque le vol se faisait sur le grand chemin; et par conséquent le vol dans une campagne écartée du grand chemin, ou dans un sentier, n'était pas puni de mort. En dernier lieu, les statuts 5 et 4 de Guillaume et Marie ont ôté le privilége clérical à la robberie, quelle qu'elle soit. » Cette longue citation de Blackstone m'a paru indispensable, parce qu'elle indique le caractère et la pénalité attachés à chaque genre de vols. J'emprunterai encore au même criminaliste le passage suivant (ch. xxi): « Il y a une espèce de prise de corps qui regarde tout à la fois les officiers de justice et les

particuliers, c'est par des cris, des huées sur le crime: ancienne pratique du droit coutumier de poursuivre à cors et à cris les malfaiteurs. Le principal statut relatif à cette manière est celui de Winchester, 13 d'Édouard ler: il ordonne ces cris, ces huées sur le crime de ville en ville, de campagne en campagne, jusqu'à ce que le coupable soit pris, et mené au shérif; et afin d'atteindre plus sûrement au but, tout le canton est tenu, par le même statut, de répondre du vol, jusqu'à ce qu'on ait pris le voleur ; et la personne volée a droit d'actionner le canton. Le statut 27 d'Élisabeth va plus loin, il déclare les cors et les cris insuffisans, à moins qu'ils ne soient exécutés par deux hommes à cheval et deux à pied. Et par le statut 8 de Georges II, le commissaire du quartier, ou tel autre officier de police qui refuse ou néglige la poursuite du délit par cris et par huées, est condamné à 5 livres d'amende; et tout le canton est aussi amendé en restant dans l'obligation de répondre du vol, si le coupable échappe...Les cris et les huées peuvent s'élever par l'ordre du juge de paix, ou d'un de ses officiers, ou encore par la volonté d'un particulier qui a connaissance du crime... Si un étourdi, par mauvaise plaisanterie, ou par malice, donnait l'alarme par les cris et les huées, il serait puni sévèrement comme perturbateur de la paix... Les statuts 4 et 5 de Guillaume et Marie assurent à celui qui arrêtera un voleur de grand chemin, une récompense de 50 liv. payable par le shérif du comté, aux frais du comté, ou, s'il est tué dans l'entreprise, à son exécuteur testa-

mentaire en fayeur des héritiers. Le statut 8 de Georges II ajoute à cette disposition une autre somme de dix livres payable par le canton qui se trouve soulagé par la prise du voleur. Deux autres statuts, 10 et 11 de Guillaume III, exemptent de toutes les charges de paroisse quiconque arrêtera et poursuivra jusqu'à conviction un félon coupable de burglarie ou de vol domestique; et par le statut 5 de la reine Anne, quiconque arrête un tel voleur, ou un voleur avec effraction, outre l'exemption de tout office paroissial, reçoit une récompense de 40 livres; et s'il est tué dans son entreprise, cette somme est payée à son exécuteur testamentaire. » Ce que Blackstone n'a pu dire, c'est que maintenant la loi punit le mari d'une femme qui commet un simple vol; c'est que la potence est la seule peine du simple voleur, du voleur de grand chemin, de l'assassin, du parricide et de tous les plus grands crimes; c'est que le voleur élude facilement les rigueurs de la loi, témoin ce fait récent. Le baronnet C\*\*\*, membre du parlement, revenait de sa campagne, dans sa voiture à quatre chevaux, conduite par deux jockeis et suivie de deux laquais à cheval : il traversait un petit bois touffu, quand un homme d'assez mauvaise mine, armé d'un fusil à deux coups, paraît subitement en criant aux jockeis d'arrêter (strop). A cette brusque invitation, les deux enfans font halte, et les laquais épouvantés s'enfuient au grand galop. L'homme au fusil s'approche de la voiture en saluant milord avec un profond respect, mais en dirigeant vers sa seigneurie le double tube de son

arme; milord était sans défense, pas de moyens d'échapper... «Je demande mille pardons à votre Honneur, si je me permets d'arrêter sa marche; mais le besoin le plus pressant... - Achevez, monsieur, les lâches m'ont abandonné, je suis à votre merci. - Dieu me garde de vouloir faire aucun mal à votre Excellence; je fais un commerce honnête.... — Oh! très-honnête, assurément. — Je suis armurier, et ayant grand besoin d'argent, je vendrai ce fusil à son Honneur, si son Honneur veut bien l'acheter. » En disant ces mots, le commercant de nouvelle fabrique armait les deux batteries, et présentait le fusil autrement que par la crosse. « Finissons, s'écrie le baronnet; combien vous faut-il? - Milord, ce fusil n'est pas bon marché, mais il est excellent. — Enfin? — Il me faut quatre cents guinées. — Je n'en ai que cent dans ma voiture.— Un petit bon sur le banquier de milord me suffira pour le reste. - Comment écrire?- Voici du papier, une plume et de l'encre. — Monsieur est homme de précaution. — Je ne voyage jamais sur les grandes routes sans en prendre beaucoup.-Je m'en doute.» Le billet fait, les cent guinées payées comptant, monsieur l'armurier remet le fusil à milord: et le saluant jusqu'à terre, lui souhaite un bon et heureux voyage. Notre homme se retirait paisiblement; il vient une idée à milord : ce voleur est maintenant désarmé, je puis le forcer à me rendre mon argent. Soudain le baronnet réarme le fusil, et, s'allongeant par la portière, il met en joue le piéton... « Malheureux, si tu fais un pas de plus, je te brûle... Rends-moi mon or, et va

te faire pendre ailleurs. - Mais, milord... - Rendsle, dis-je, ou tu es mort. »L'étrange marchand revient avec calme vers la voiture, sans chercher à écarter l'arme qui le menace. « Notre marché est consommé, milord, ma marchandise livrée, l'argent recu; j'avoue que le fusil est un peu cher, mais j'v attache un grand prix, et milord était libre de ne pas l'acheter. — Scélérat, c'en est trop, je vais faire feu. — Tirez, milord, il n'est pas chargé.» Le baronnet reste confondu; le voleur se retire en riant, et se perd dans l'épaisseur des bois. Le lendemain, le drôle effronté se présente chez le banquier à Londres pour toucher le montant du bon; le banquier était prévenu; on arrête le coupable; il est emprisonné, jugé... Le jury déclare à l'unanimité qu'il n'existe point de loi dans le code criminel anglais qui défende de vendre des armes sur le grand chemin, et, d'après cette étrange décision. le voleur est absous, et milord condamné à payer le prix convenu. Voyez Amende, t. I, p. 276; Bénésice de clergie, t. II, p. 404; Filouterie, t. IV, p. 78, 79; Larcin, t. IV, p. 310.

ARABES. Les anciens Arabes étaient déjà des brigands, et, pour réprimer le larcin, on coupait sur-le-champ la main droite à quiconque était surpris commettant un vol. Les Arabes nabatéens impossaient une amende à celui qui se laissait voler.

Athènes. Voy. Larcin, t. IV, p. 309.

Bantans. Lorsqu'un Banian a perdu quelque chose, il est condamné à porter la même valeur au grand-prêtre des Bramines, comme une amende imposée à sa négligence.

598 - **VOL.** 

Benin. Un voleur est obligé de restituer ce qu'if a pris, et de payer une amende proportionnée au vol et à ses facultés. Le voleur qui ne peut satisfaire à la loi est puni corporellement; si le vol a été commis dans la maison d'un grand, le voleur ne peut se sauver de la mort.

BIRMANS. Voy. Poitrine marquée, t. V, p. 90.

CARINTHIE. Lorsque les Carinthiens soupçonnaient quelqu'un de vol, on le pendait d'abord, ensuite on jugeait du soupçon; si l'on prouvait l'innocence du mort, on l'ensevelissait, et on lui faisait des funérailles aux dépens du public. Démeunier, qui rapporte cet usage d'après Boëmus, Mores gentium, ajoute: « Si Boëmus n'annonçait pas ce fait d'une manière aussi positive, on pourrait croire que la loi des Carinthiens ressemblait aux arrêts de nos cours souveraines, qui condamnent souvent un homme à être pendu pour avoir volé telle chose, ce dont il a été véhémentement soupçonné. »

CEYLAN. C'est aux enchanteurs que les Chingulais s'adressent quand ils ont été volés. Ces imposteurs se vantent de pouvoir connaître, par le moyen d'une noix de coco, quel est celui qui a commis le vol. Le voyageur Knox décrit ainsi la manière dont ils font ce charme: « Ils prononcent quelques mots sur cette noix, puis l'enfilent dans un bâton qu'ils mettent à la porte ou au trou par où le voleur est sorti; quelqu'un tient le bâton, au bout duquel est la noix, et suit les traces du voleur; les autres suivent celui qui tient le bâton, et observent de répéter toujours les paroles mystérieuses.... Le bâton les conduit enfin

au lieu où le voleur s'est retiré, et tombe même sur ses pieds. Quelquefois la noix qui dirige le bâton tourne de côté et d'autre, ou s'arrête; alors on recommence les charmes, et l'on jette des, fleurs de coco, ce qui fait aller la noix de coco et le bâton. Cela ne suffit pas encore pour convaincre le voleur. Il faut, pour le déclarer coupable, que celui qui a fait le charme jure que c'est lui: et c'est ce qu'il fait souvent, sur la confiance qu'il a en son charme : en ce cas-là, le voleur est obligé de faire serment du contraire.... » Le même voyageur remarque qu'il se trouve quelquefois des voleurs « qui, ayant du courage et de la vigueur, se pourvoient de bons bâtons, et frottent bien l'enchanteur et tous ceux qui sont avec lui, de sorte que le charme perd son effet. »

CHINE. Les vols sont punis, la première fois, par une marque sur le bras gauche avec un fer chaud, et la seconde fois, par une marque sur le bras droit; la troisième, ils sont livrés au tribunal criminel. Les voleurs qui sont pris armés sont condamnés à mort par la loi; s'ils ne sont point en état de tuer ou de blesser, on leur fait subir quelque châtiment corporel, suivant la nature du vol; si leur entreprise n'a point eu d'exécution, ils en sont quittes pour vingt ou trente coups de bâton. Le voleur cruel est coupé en dix mille morceaux. Voici ce qu'en dit le P. Duhalde : « L'exécuteur attache le criminel à un poteau; il lui cerne la tête, et, en arrachant la peau de force, il l'abat sur ses yeux, ensuite il lui déchiquette toutes les parties du corps, et, après s'être lassé dans ce bar-

bare exercice, il l'abandonne à la cruauté de la populace et des spectateurs. » Gemelli Carreri, docteur napolitain, qui a laissé une relation de son voyage en Chine, raconte qu'un jour qu'il passait par la cour du gouverneur de Canton, il vit donner la bastonnade à un malheureux qui la recevait pour le crime d'un autre dont il avait pris le nom dans cette vue. C'est un usage ordinaire entre les pauvres de la Chine, dit-il, de se louer pour souffrir la punition d'autrui; mais ils doivent obtenir, à prix d'argent, la permission du geôlier. On assura à Gemelli que cet abus avait été poussé si loin, que les amis de quelques voleurs condamnés à mort, ayant engagé de pauvres malheureux à recevoir pour eux la sentence, sous le prétexte qu'elle ne pouvait que les exposer à la bastonnade, ces coupables supposés, après avoir pris les noms et s'être chargés du crime des véritables brigands, avaient été conduits au dernier supplice. Cependant on découvrit ensuite cette odieuse trahison, et tous ceux qui furent convaincus d'y avoir eu quelque part furent condamnés à mort.

Cenco. Battel parle d'une sonnette du roi, qui ressemble à celles des vaches de l'Europe, et dont le son est si redoutable aux voleurs, qu'ils n'osent garder un moment leurs vols après l'avoir entendu. Ce voyageur, étant logé dans une petite maison à la mode du pays, avait suspendu son fusil au mur; il lui fut enlevé pendant son absence. Sur ses plaintes, le roi fit sonner la cloche, et dès le matia

du jour suivant le fusil se trouva devant la porte de Battel.

Corée. Le supplice infligé aux voleurs est d'être

foulé aux pieds jusqu'à la mort.

Corse. L'art. 25 des Statuts criminels donnés par les Génois à la Corse, le 7 décembre 1571, prononçait la peine de mort contre ceux qui, sur les chemins ou en d'autres endroits, commettaient des vols auxquels ils employaient la force ouverte et la violence, et contre ceux qui, sans violence, volaient une somme au-dessus de cent livres; mais si la chose volée sans violence était du prix de cent livres et au-dessous, le voleur n'était condamné, pour la première fois, qu'à la restitution du vol, et à payer à la chambre le double de la valeur; la seconde fois, il encourait les mêmes peines avec le bannissement ou les galères; et la troisième fois, la corde.

Côte d'or. Un nègre qui vole un autre nègre est regardé parmi eux avec détestation; mais ils ne considèrent pas comme un crime de voler les Européens; ils font gloire, au contraire, de les avoir trompés, et c'est, aux yeux de leur nation, une preuve d'esprit et d'adresse. Lorsqu'on les surprend sur le fait, ils donnent pour excuse que les Européens ont quantité de biens superflus, au lieu que tout manque dans le pays des nègres.

Crétois. Voyez Verges (battre de).

Domingue (Saint-). Voyez Larcin, t. IV, p. 510. Égypte. Une loi réglait le métier de ceux qui vousaient être volcurs; ils devaient se faire inscrire

chez le chef, lui rendre compte chaque jour de tous leurs vols, dont il devait tenir registre. Ceux qui avaient été volés s'adressaient à lui, et le registre leur était communiqué; et si le vol s'y trouvait, on le leur rendait, en retenant seulement un quart pour les voleurs, étant, disait cette loi, plus avantageux, ne pouvant abolir totalement le mauvais usage des vols, d'en retirer une partie par cette discipline, que de perdre le tout. Voyez Nez coupé, t. IV, p. 468.

France. Les lois contre le vol remontent à l'établissement de la monarchie. La loi salique, qui n'est pour ainsi dire qu'une ordonnance criminelle, a prévu le vol; mais elle a cela de particulier, qu'elle ne prononce la peine de mort contre aucun des crimes dont elle parle, chose remarquable pour l'époque! et qu'elle n'assujettit les coupables qu'à des compositions avec les parties lésées, ou à des amendes. Ainsi, au sujet des droits de chasse, dont les Francs étaient très-jaloux, la loi salique établit une amende contre celui qui volera un cerf ou un sanglier que les chiens d'un chasseur auront forcé. Le vol d'un chien de chasse est puni d'une amende de 15 sous, et de 40 si le chien est dressé. La loi Gombette, ou des Bourguignons, ne la porte qu'à 7 sous, dont 5 au profit du propriétaire; mais elle condamne en outre le voleur à faire trois fois le tour de la place publique en baisant le derrière du chien. La femme qui ne révélait pas le vol de son mari, quand elle en avait connaissance, devenait esclave; il en était de même du

fils à l'égard de son père. Un voleur d'épervier était condamné à une amende de huit écus d'or, ou à se laisser manger par cet oiseau cinq onces de chair prises sur ses fesses. On se ferait une idée entièrement fausse de la valeur de ces amendes, si on ne l'évaluait qu'au pair de notre monnaie courante; elles représentent une somme considérable de notre époque. Toutefois la loi salique ne regardait que les Francs, c'est-à-dire qu'elle était personnelle et non territoriale. Childebert, roi de Paris, changea tout à coup des dispositions qui, par leur faiblesse, semblaient autoriser le crime, de quelque nature qu'il fût, et désormais le malfaiteur dut trembler devant une pénalité rigoureuse. Le vol fut puni de mort. En 595, Clotaire II rendit une ordonnance dont voici la substance : « Lorsqu'un vol sera fait de nuit, ceux qui seront de garde dans le quartier en répondront, s'ils n'arrêtent pas le voleur; et si le voleur, en fuyant devant ces premiers, est vu dans un autre quartier, et que les gardes de ce second quartier, en étant aussitôt avertis, négligent de l'arrêter, la perte causée par le vol tombera sur eux, et ils seront en outre condamnés à cinq sous d'amende. » En 789 Charlemagne décida qu'un premier larcin serait puni de la perte d'un œil, le deuxième par l'amputation du nez, et le troisième de mort. C'est ici le cas de faire remarquer qu'anciennement en France on faisait une différence entre le vol et le larcin : on n'appliquait le terme de vol que lorsque le délit avait lieu sur les grands chemins, ailleurs ce n'était plus qu'un

larcin. La pénalité relative à ces délits varia souvent selon le caractère du souverain, ou d'après le plus ou moins grand nombre de malfaiteurs qui infestèrent le pays. Voici à peu près le texte d'un capitulaire de Carloman, qui régnait vers la fin du IX° siècle : « Celui qui aura volé quelque chose payera le triple de ce qu'elle vaut avec l'amende prescrite par la loi; ou bien son maître, qui doit en répondre, recevra pour lui soixante coups, et, de plus, le coupable fera une pénitence réglée par l'évêque..... Les évêques excommunieront, après trois monitions, ceux qui auront volé dans l'étendue de leur diocèse, quand même ces voleurs ne seraient pas du nombre de leurs diocésains. Pour ôter tout prétexte de rapine, les prêtres exerceront l'hospitalité envers ceux qui voyagent, et engageront leurs paroissiens à les imiter, et on ne vendra rien aux passans qui soit d'un prix plus élevé qu'au marché. » Peu de temps après, un peuple, qu'un traité venait de naturaliser, offrit un singulier exemple de renonciation à des habitudes de vol et de rapine qui jusqu'alors avaient formé le fond de son caractère. Je veux parler des Normands. Quand la Neustrie fut cédée à ces barbares, Rollon, leur duc, défendit sévèrement le vol à ses compagnons d'armes; et tel était le respect qu'il leur inspirait, que des bracelets d'or, si l'on en croit certains historiens, restèrent pendant trois ans suspendus à un arbre sans que personne osât y toucher. Cependant, dans certaines parties de la France, on déployait une grande sévérité contre ce crime; et en Touraine

le moindre vol domestique était puni par l'amputation de la main : mais sous le règne de Robert, au commencement de la troisième race, cette sévérité se relâcha, et l'on peut dire que le vol fut privilégié. Robert, par une faiblesse qu'on ne saurait excuser, permit à son égard ce délit aux gens sans ressources. « Un malheureux, dit Saint-Foix, ayant coupé la moitié d'une frange d'or, voulait emporter encore le reste: Retirez-vous, lui dit le roi avec bonté, il doit vous suffire de ce que vous avez; ce qui reste pourra suffire aux besoins de vos camarades. » En lisant un trait pareil, on ne sait ce qu'on doit le plus admirer, ou de l'impudence du voleur, ou de la coupable faiblesse du monarque. Au reste, l'exemple de Robert n'était pas généralement suivi; l'Église se montrait un peu plus sévère, et l'on voit qu'elle lançait des anathèmes contre quiconque osait distraire quelque chose d'une somme de vingt sous destinée par un abbé à acheter du poisson pour régaler son monastère. Lorsqu'en 1189 Philippe-Auguste et Richard-Cœur-de-Lion s'embarquèrent pour la Palestine, ces deux princes, ne pouvant douter que, parmi ceux qui se précipitaient sur leurs pas à la conquête de la Terre-Sainte, il n'y en eût un grand nombre attirés par l'espoir du pillage, ordonnèrent que quiconque serait convaincu de vol aurait les cheveux coupés, qu'on lui verserait de la poix bouillante sur la tête que l'on couvrirait ensuite de plumes, et qu'on l'exposerait en cet état sur le premier rivage qui se présenterait. Il nous reste, sous la dénomination d'Établissemens,

un grand nombre de lois de Louis IX. On y lit que celui qui vole un cheval ou une jumént..... mérite d'être pendu....; que l'on crèvera les yeux à celui qui aura volé dans une église.....; que celui qui dérobera le soc d'une charrue ou quelque instrument semblable, ou qui volera, soit habit, soit argent, ou autre chose de peu de valeur, doit perdre l'oreille la première fois, le pied la seconde, et à la troisième être pendu....; que celui qui vole le maître qui le nourrit, doit être pendu, car c'est une espèce de trahison, et le maître a le droit de le faire pendre lui-même, s'il a justice en sa terre.....; que tous ceux ou celles qui font société avec les voleurs..... ou qui les recèlent, seront condamnés au feu.....; que tous compagnons et recéleurs des voleurs seront traités comme eux, lors même qu'ils n'auraient rien volé. » Il paraît, de plus, que les biens d'un condamné à mort pour vol appartenaient au seigneur du lieu en qualité d'amende. « Celui qui enlève de force l'habit ou la bourse des passans sur la voie publique, ou dans les bois, doit être pendu, ensuite traîné, puis tous ses meubles confisqués au profit du baron, sa maison rasée, ses terres ravagées, ses prés brûlés, ses vignes arrachées, ses arbres dépouillés de leurs écorces. » Les successeurs de Louis IX n'étendirent pas leur sévérité jusque sur l'héritage du criminel; mais, à cela près, ces lois furent généralement exécutées, et si on négligea parfois d'en faire l'application, ce ne fut qu'à la fatale époque de ces guerres longues et sanglantes que la France eut à soutenir contre l'Angleterre;

souvent même les peines prescrites par Louis IX furent aggravées; ainsi, par sentence du bailli de Sainte-Geneviève, Marie de Romainville, soupconnée de larcin, fut, en 1295, enfouie publiquement à Auteuil sous les fourches. Par une autre sentence du même bailli, en 1302, Amelotte de Christeuil subit le même supplice, pour avoir dérobé, entre autres choses, une cotte, deux anneaux et deux ceintures. Telle fut encore longtemps après, sous Louis XI, la peine infligée à Perrette Mauger, accusée d'avoir été larronnesse et receleuse. Au commencement du XVe siècle, à la faveur des troubles civils, les voleurs commencèrent à se montrer avec plus d'audace, et telle était la faiblesse du gouvernement, que les archers qui, dans l'espoir d'obtenir une partie de l'amende, parvenaient à s'emparer de quelquesuns de ces malfaiteurs, les relâchaient presque toujours moyennant quelque argent que leurs prisonniers leur donnaient furtivement. Peu à peu l'ordre se rétablit dans le royaume, et l'on voit, sous le règne de Louis XI et de Charles VIII, faire une rigoureuse application des lois trop longtemps enfreintes ou éludées. Dans le cours d'un long règne trop fécond en événemens désastreux, François Ier s'occupa activement de la répression du vol. En 1534 il rendit un édit qui porte « que ceux qui auront, par embûches et agression, pillé et détroussé les allans et venans ès-villes et villages et lieux du royaume, pays, terres et seigneuries, en mettant embûches pour les guetter, et aussi ceux qui feront le semblable au-dedans

desdites villes, guettant et épiant de nuit les passans, seront condamnés à avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus, et à être attachés sur une roue, le visage tourné vers le ciel, où ils demeureront vivans tant qu'il plaira à Dieu les laisser en vie..... Que ceux qui entreront au dedans des maisons, icelles crocheteront et forceront, prendront et emporteront les biens qu'ils trouveront èsdites maisons, soient punis du supplice de la roue. » Cet édit est la base de la pénalité appliquée aux voleurs de grands chemins. Quant à la seconde partie, relative au vol avec effraction, elle ne s'observa point à l'égard des vols faits de nuit, quoiqu'avec effraction, s'il n'y avait assassinat ou excès, et mauvais traitemens commis avec port d'armes et violence publique. Les vols avec déguisement furent aussi prévus, et des ordonnances de 1539, renouvelées en 1692, permirent de courir sur ceux qui allaient ainsi masqués, comme s'ils étaient déjà convaincus. A peu près vers le milieu du XVIe siècle, on vit punir avec la dernière sévérité certains filous qui avaient pris le sanctuaire de la justice pour théâtre de leurs exploits. Un arrêt du 10 mai 1550 condamne à mort un jeune homme de dix-huit ans, pour avoir, pendant l'audience, volé une bourse qui ne contenait que quelques pièces d'argent. Deux autres jeunes gens, par suite de cette disposition dans la pénalité, furent, en 1678, condamnés à faire amende honorable et à être pendus, pour avoir, pendant l'audience de la Tournelle, volé un mouchoir qu'ils rejetèrent en se voyant poursuivis. Cependant des arrêts

**60**0

postérieurs ont seulement condamné des voleurs coupables du même délit à faire amende honorable et à trois ans de galères. Une déclaration de 1550, confirmée en 1677, veut que le vol commis dans des maisons rovales soit puni de mort; mais il fallait, selon plusieurs criminalistes, pour infliger cette peine, que le vol fût fait à la personne du souverain, et dans une maison où il résidât. - Ce n'est pas sans étonnement qu'on voit, sous le règne de Henri IV, de hauts et puissans seigneurs exécutés en place de Grève pour cause de vols sur les grands chemins : c'était chez eux un reste des habitudes prises du temps de la ligue. Quoi qu'il en soit, voici un extrait du journal de Henri IV, qui peut donner une idée des mœurs de cette époque : « Le 19 avril 1597, un gentilhomme fut décapité pour volerie. En 1602, Gui Eder de Beaumanoir de Lavardin, baron de Fontenelles, cousin germain du maréchal de Lavardin, appartenant à une des plus illustres maisons de Bretagne, faisait le métier de voleur sur terre et sur mer. Le vendredi, 27 septembre 1602, il fut rompu vif en place de Grève, ainsi que quelquesuns de ses nobles complices. L'année suivante, La Grange-Santerre, gentilhomme de haut lieu et insigne voleur, fut également exécuté en place de Grève. De Vitry demanda sa grâce à Henri IV, qui répondit : Prouvez-moi qu'il n'a jamais volé sur les grands chemins, et je vous l'accorde. On a remarqué de La Grange et de sa maison une chose notable, ajoute l'Estoile; c'est que son grandpère avait été exécuté pour voleries, et son père

39

était en prison pour le même crime. Deux frères de ce même La Grange furent décapités en place de Grève, avec un gentilhomme du Gastinois, nommé La Rivière, tous grands voleurs, principa-lement La Rivière. Trois frères, nobles bretons, appelés Guilleris, rassemblèrent une troupe d'environ quatre cents gentilshommes, qui, pendant six ans, ne démentirent pas la devise qu'ils avaient adoptée : Paix aux gentilshommes, mort aux prévôts et archers, et la bourse aux marchands. Il fallut faire marcher un corps d'armée contre ces brigands, dont plusieurs périrent les armes à la main; quatre-vingts furent pris et roués vifs. » On n'en finirait pas si l'on voulait énumérer toutes les exécutions de ces nobles voleurs et brigands: quelques-uns eurent le bonheur d'obtenir des lettres de rémission; d'autres ne furent pas même inquiétés. Bien plus, n'a-t-on pas fait l'éloge de ce baron de Sancy, qui amena des troupes suisses au roi dans un moment pressant! Ce n'est pourtant que par un vol avéré qu'il vint à bout de remplir sa mission. Il était alors à Bâle, et manquait d'argent, dit Bassompierre; il apprend que vingt-deux voyageurs, portant chacun 4,000 écus cousus dans les selles de leurs chevaux, doivent passer près de cette ville; il va, bien accompagné, se mettre en embuscade sur leur chemin, les dépouille, les attache à des arbres, et se retire chargé de leur or qui lui sert à payer les Suisses. Sur la fin du règne de Henri IV, Paris fut infesté de ces voleurs, que l'Estoile nomme coupe-bourse et tireurs de laine. Ce jour, 24 janvier 1604, dit-il, un de

ces tireurs de laine fut pendu au bout du pont Saint-Michel. C'est encore à cette époque que parurent les barbets, qui en plein jour entraient dans les maisons, sous prétexte d'affaires, et dépouillaient les propriétaires. Les vols se multiplièrent sous toutes les formes avec une audace effrayante dans les premières années du règne de Louis XIII. et les lois déployèrent inutilement toute leur sévérité. Sous ce prince et sous Louis XIV, presque toutes les anciennes lois répressives de vol furent remises en vigueur, et de nouvelles publiées. Ainsi, sous ces deux règnes, on établit la peine de mort contre ceux qui auraient trouvé des effets appartenant à des incendiés, et qui ne les rapporteraient pas (1); contre ceux qui attenteraient à la vie ou aux biens de ceux qui font naufrage (2); contre les voituriers qui voleraient le sel dont on leur aurait confié la conduite pour la fourniture des gabelles (5); et contre tout parti, en temps de guerre, composé de moins de 25 hommes d'infanterie, ou de moins de 20 cavaliers ou dragons: au-dessous de ce nombre, l'ordonnance du 30 novembre 1710 les traite comme voleurs. Louis XV, à l'exemple de ses deux prédécesseurs, renouvela quelques anciennes dispositions pénales contre le vol, et en établit de nouvelles. Ainsi ceux qui volaient des pavés dans les rues, dans les chaussées des faubourgs et de la banlieue, etc..., qui

(1) Arrêt du parlement du 26 octobre 1621.

(3) Edit de sévrier 1669.

<sup>(2)</sup> Ordonnance de la marine du mois d'août 1681.

volaient des fers, bois, pierres et autres matériaux destinés aux ouvrages publics, ou déjà mis en œuvre, devaient être exposés au carcan avec un écriteau sur lequel le délit était expliqué; la récidive était punie des galères (1). La même ordonnance défendait, sous peine de mille livres de dommages et intérêts, à toutes personnes d'acheter ces objets, ou de les recéler. La même année un arrêt de la cour du parlement condamne trois femmes à être battues de verges, flétries de la lettre V avec un fer chaud, et ensuite au bannissement, pour avoir volé des grains pendant la moisson, sous prétexte de glaner. Une déclaration du 18 avril 1724 porte la peine de mort contre ceux qui volent, dans les hôtels des monnaies, des espèces et matières d'or et d'argent, billon et cuivre, soit qu'il y ait effraction ou non. Une autre déclaration du 5 mai 1725 porte « que ceux ou celles qui se trouveront convaincus de vols et larcins faits dans les églises, ensemble leurs complices et suppôts, ne pourront être punis de moindre peine; savoir : les hommes, des galères à temps ou à perpétuité; les femmes, d'être flétries d'une marque en forme de la lettre V, et ensermées à temps ou pour leur vie dans une maison de force; le tout sans préjudice de la peine de mort, s'il y échet, suivant l'exigence des cas. » Plusieurs arrêts ont condamné à être pendus, et préalablement à avoir le poing coupé et à faire amende honorable, des individus convaincus d'avoir volé des calices, ciboires ou

<sup>(1)</sup> Ordonnance du roi du 4 août 1731.

autres vases sacrés. Quant aux lois pénales relatives au vol pour les colonies, elles se réduisent à deux ou trois articles : « Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peine afflictive, même de mort si le cas le requiert. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, grains, fourrage, pois, fèves ou autres légumes et denrées, faits par les esclaves, seront punis, selon la qualité du vol, par les juges, qui pourront, s'il y échet, les condamner à être battus de verges par l'exécuteur de la hautejustice, et marqués d'une fleur de lis (Art. xxix et xxx du code noir). » Telle a été jusqu'à la fin du siècle dernier la pénalité à l'égard du vol; pénalité rigoureuse, puisque la peine de mort s'y retrouve à chaque instant, savoir : pour le vol domestique; le vol avec effraction; le vol sur les grands chemins; le vol des choses sacrées; le vol avec récidive; le vol commis par les préposés des postes qui décachètent les lettres et paquets qui leur sont confiés, afin de s'emparer des titres, effets, etc.; le vol au préjudice des incendiés et des naufragés; le vol de bestiaux, ou abigeat, en certains cas; le vol dans les maisons royales, dans les audiences, dans les hôtels des monnaies; le recélé considéré comme vol; le vol de sel par les voituriers à qui il est confié, etc. Cependant la peine de mort ne fut pas régulièrement infligée dans les cas précédens, et souvent l'on eut égard aux circonstances atténuantes du délit. D'ailleurs les peines changeaient encore suivant les coutumes.

des provinces, ce qui était, il est vrai, un vice dans la législation de cette époque : ainsi, d'après la jurisprudence de certains tribunaux, le vol avec effraction n'était puni que des galères perpétuelles lorsqu'il n'était point caractérisé vol domestique, et qu'il n'était ni nocturne ni accompagné de violences. Bref, il était assez généralement adopté dans les tribunaux de punir le vol simple de trois ans de galères; le vol avec effraction dans le jour, de neuf ans de la même peine; le vol de nuit, des galères perpétuelles; et de mort le vol de nuit accompagné de violences et de voies de fait. Il y a sans doute beaucoup de cas particuliers que les bornes de cet article ne permettent pas de mentionner; autant que possible on a rapporté les principaux, et cela doit paraître suffisant pour une pénalité qui a disparu à la révolution. Je vais donner les dispositions les plus remarquables du Code pénal actuellement en vigueur, me réservant ensuite, pour complément de cet article, de renvoyer à ceux de cet ouvrage qui renferment quelque pénalité relativement au vol. — Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. (Art. 379.) Seront punis de la peine de mort les individus coupables de vol commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes : 1° si le vol a été commis de nuit; 2° s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; 3° si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées; 4° s'ils out commis le crime, soit à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade, ou de fausses clefs; dans

une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtu de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire; 5° s'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes. (Art. 581.) Sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence, et, de plus, avec deux des quatre premières circonstances prévues par le précédent article. Si même la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée. (Art. 182.) Les vols commis dans les chemins publics emporteront également la peine des travaux forcés à perpétuité. (Art 383.) Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l'aide d'un des moyens énoncés dans le nº 4 de l'art. 381, même quoique l'effraction, l'escalade et l'usage des fausses cless aient eu lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépendans des maisons habitées, et lors même que l'effraction n'aurait été qu'intérieure. (Art. 384.) Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction. (Art. 253.) Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis, soit avec

616 YOL.

violence, lorsqu'elle n'aura laissé aucune trace de blessure ou de contusion, et qu'elle ne sera accompagnée d'aucune autre circonstance; soit sans violence, mais avec la réunion des trois circonstances suivantes : 1° si le vol a été commis la nuit; 2° s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; 5° si le coupable ou l'un des coupables était porteur d'armes apparentes ou cachées. (Art. 385.) Sera puni de la peine de la réclusion tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après : 1° si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation; 2° si le coupable ou l'un des coupables était porteur d'armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant à l'habitation, et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne; 3° si le volcur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou, si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé; 4° si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre, ou enfin

si le coupable a commis le vol dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle il était reçu. (Art. 386.) Quiconque aura volé, dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, des instrumens d'agriculture, des récoltes ou meules de grains faisant partie des récoltes, sera puni de la réclusion. Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes, et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir. (Art. 388.) La même peine aura lieu, si, pour commettre un vol, il y a eu enlèvement ou déplacement de bornes servant de séparation aux propriétés. (Art. 389.) - Voyez Abigeat, t. I, p. 37, 58; Amende, t. I, p. 283 et suiv.; Amputation, t. I, p. 525; Aubergiste, t. II, p. 74; Clefs fausses, t. III, p. 244; Effraction, t. III, p. 459, 460; Enfouir, t. 111, p. 483; Escalade, t. III, p. 495, 496; Filouterie, t. IV, p. 79, 80, 81; Larcin, t. IV, p. 510; Péculat, t. V, p. 36 et suiv.; Sacrilége, 1. V, p. 518, 519, 320; Taxe sèche, t. V, p. 451; Travaux forces, t. V, p. 517; Verges (battre de), t. V, p. 539.

Frise. Voyez Sacrilége, t. V, p. 322.

GÉORGIE. S'il arrive que quelqu'un soit volé, il se transporte à l'église, et se plaçant devant l'image à laquelle il a le plus de dévotion, il lui dit: « Tu sais que j'ai été volé, et que je ne puis avoir le voleur entre mes mains; je te prie donc, par ce présent que je te fais (c'est toujours deux pains et une bouteille de vin) de le tuer, de l'anéantir, et de lui faire comme je fais à ce bâton. » En pronon-

çant ces derniers mots, il plante un pieu en terre, et l'enfonce de manière qu'on ne le voie plus.

GERMAINS. Voyez au présent article la subdivi-

sion sous le titre Angleterre.

GOTHS. Les anciens Goths punissaient sans miséricorde le vol du bétail, et du blé coupé laissé sur le champ; ces sortes de propriétés qu'aucune vigilance humaine ne peut suffisamment garder, on les abandonnait à la garde du ciel.

Grèce. Voici ce qu'on lit dans l'Histoire critique des pratiques superstitieuses, par le père Lebrun (édit. de 1752, t. 1er, p. 219 à 221): « Une des pierres dont on se sert depuis très-long-temps pour un usage qui ne peut être naturel, c'est l'ætite. Dioscoride dit qu'on s'en servait en cette manière pour découvrir les voleurs : on la broyait, et mêlant la poudre dans du pain fait exprès, on en faisait manger à tous ceux qui étaient soupçonnés; et on assure que le voleur ne pouvait avaler le morceau(1). Belon rapporte que les Grecs font communément la même chose, si ce n'est qu'ils y joignent quelques prières. Cette superstition est fort ancienne, comme on peut le voir dans les notes de M. Gale

<sup>(1)</sup> L'ætite est aussi nommée pierre d'aigle, parce qu'on prétend qu'elle se trouve dans les nids d'aigle. Matthiole dit que les oiseaux de proie ne faisaient jamais éclore leurs petits sans cette pierre, et qu'ils la vont chercher jusqu'aux Indes orientales. Quelques peuples anciens, les Grees et les Italiens, lui ont attribué la propriété de faciliter l'àccouchement, lorsqu'elle est attachée à la cuisse d'une femme, ou de la retarder si on la lui met sur le sein. Je suis surpris que le P. Lebrun n'ait point rapporté ces faits dans ses Superstitions.

sur Jamblic, dans le glossaire de Lindenbrok in leges antiquas, et dans ceux qui ont commenté ces paroles du canon du concile d'Auxerre: Qui sortes de ligno aut pane faciunt. Plusieurs ont écrit qu'en découvrait les larcins par diverses pratiques qui paraissaient naturelles, comme on a prétendu que les diamans, l'émeraude et les perles faisaient reconnaître les adultères. Zara et Paucet disent qu'on découvrait les voleurs par le mouvement d'une hache plantée à un pieu ou à une longue perche. Il y a eu des gens qui ont fait métier de découvrir les voleurs et les vols par le moyen d'un astrolabe; et il s'est trouvé plusieurs philosophes qui croyaient voir bien clairement la raison de cette pratique. Le ciel, disaient-ils, est un livre dans lequel on voit le passé, le présent et l'avenir. Il est dit dans Joseph et dans Origène que Jacob avait lu dans les tables du ciel; pourquoi ne pourrait-on pas lire aussi les événemens du monde dans des tables qui représentent la situation des corps célestes? Combien de pauvretés ne s'est-il pas dit en ce siècle là-dessus par Postel, par Flud, par Agrippa et par l'auteur des Curiosités inouïes! L'Église, qui ne peut être séduite par ces folies, les avait condamnées il y a très-long-temps, et on lit dans plusieurs anciens pénitentiaux, que celui qui aura cherché dans un astrolabe des choses perdues ou dérobées fera pénitence deux ans. Au douzième siècle, un prêtre, par simplicité, alla chez un devin, non pas pour invoquer le démon, mais pour savoir si l'astrolabe indiquerait le vol qui avait été fait à une église. Le pape Alexandre III en fut informé, et la

simplicité du bon prêtre n'empêcha pas que son action ne parût une faute considérable, et qu'on ne l'éloignât de l'autel durant plus d'un an. » Voy. Amende, t. I, p. 266.

Hallifax. Les anciens habitans d'Hallifax devaient, sous peine de confiscation de leurs biens, poursuivre le voleur et l'amener au bailli. Voy. la subdivision au présent article intitulée Angleterre.

HÉBREUX. La loi de Moïse permettait de tuer le voleur de nuit, et non celui de jour. Les voleurs devaient rendre quatre fois la valeur de la chose dérobéc. Celui qui ne se trouvait pas en état de payer ce prix était vendu.

Hurons. Voyez Nu, t. IV, p. 474.

Inde. Il y a deux sortes de vols, dit le code des Gentoux, le public et le caché. Un homme se rend coupable d'un vol public, lorsqu'il trompe dans le poids ou dans la qualité des choses qu'il vend. Le vol caché consiste dans l'action que commet un homme lorsqu'il dérobe à un autre, par violence ou par adresse, les effets qui lui appartiennent. L'amende est communément la peine du vol public. Ainsi, dit la loi, « quiconque n'étant pas versé dans l'art de guérir fait prendre à quelqu'un une médecine, ou si, dans sa profession, il ne donne pas au malade le remède qui lui convient, il doit être condamné à mille puns de cowris, si le malade était d'une caste supérieure, et à cinq cents puns de cowris si l'homme était d'une caste inférieure.» Quant aux vols cachés, ils sont presque toujours punis par la mort du coupable, à moins que l'objet ne soit assez modique pour exiger que

le magistrat s'en tienne à une amende. Quoique les Bramines soient les auteurs de ces lois, ils ne sont pas exempts, comme on l'a prétendu, des peines qu'elles prononcent. «Si un brame, y lit-on, d'un talent médiocre, qui n'est ni savant, ni ignorant, commet un vol qui mérite la mort, le magistrat imprimera sur son front, avec un fer chaud, la marque du pudendum mulicbre, et il le bannira du royaume. » On lit dans le récit du père Bouchet sur les oracles indiens, inséré au tome 9 du Recueil des lettres de quelques missionnaires : « Quand plusieurs personnes deviennent suspectes d'un vol, et qu'on ne peut en convaincre aucune en particulier, voici l'expédient dont on se sert pour le déterminer: on écrit les noms de tous ceux qu'on soupçonne sur des billets particuliers, et on les dispose en forme de cercle : on évoque ensuite le démon avec les cérémonies accoutumées, et on se retire après avoir fermé et couvert le cercle, de manière que personne ne puisse y toucher. On revient quelque temps après, on découvre le cercle, et celuidont le nom se trouve hors de rang est censé le seul coupable. »

Indostan. Il y a dans toutes les grandes villes de l'Indostan de riches banquiers nommés saucars qui se servent, pour faire les fonds des lettres qu'ils fournissent sur les pays où ils n'ont pas de correspondans, de porteurs d'argent qui se chargent du transport à tant par lieue, pour quelque pays que ce soit. Ces porteurs sont des gens à toute épreuve. On raconte qu'un de ces hommes ayant emporté une somme considérable à un banquier

de Madras, les gens de son état remboursèrent au banquier, sans y être obligés, la somme qui lui avait été volée, et que deux d'entre eux allèrent à Goa, où s'était réfugié le voleur, qu'ils lui coupèrent la tête, la portèrent à Madras, et se présentèrent chez tous les banquiers de Madras pour la leur faire voir, afin que la punition de ce crime consolidât la confiance dont ils avaient besoin.

Issini. Chez plusieurs nègres, il n'y a parmi les vols que ceux des bestiaux et des enfans qu'on punisse de mort, parce que, disent-ils, les animaux sont des créatures muettes qui ne peuvent crier au secours, et les enfans sont incapables de se défendre. Le despotisme de ces contrées enfanta d'autres abus. Si un Issinois fait un vol considérable, et qu'il craigne d'être découvert, il donne au roi la moitié de son butin, et le crime reste impuni.

JALOFS. Un voleur convaincu est vendu aux Européens. Celui qu'on accuse de vol, et contre lequel on n'a pas de preuves suffisantes, doit lécher trois fois un fer brûlant; s'il résiste à cette épreuve, il est déclaré innocent. Dans certaines occasions, on le dispense de l'épreuve; mais l'accusateur et l'accusé sont condamnés au bannissement. L'épreuve du vol se fait quelquefois avec de l'eau bouillante.

JAPON. Le vol de la plus petite pièce de monnaie, répété trois fois, est puni de mort. Lorsque les Hollandais faisaient spécialement le commerce du Japon, le vol qui leur était fait ne rendait le naturel passible que de la restitution et de quelques coups de fouet; mais le Hollandais qui fraudait la

douane avait la tête tranchée, ou subissait le supplice de la croix.

KALMOURIE. Le vol est le délit le plus rigoureusement puni; il emporte des peines corporelles ou de grosses amendes, et même la consiscation totale des biens. La loi condamne le voleur non-seulement à restituer le vol, mais encore à avoir un doigt de la main coupé, quand même il n'aurait pris qu'une bagatelle en meubles ou en vêtemens; le coupable a la faculté de se racheter de cette dernière peine en donnant cinq pièces de gros bétail. Les dispositions concernant le vol sont portées si loin, qu'il y a même une amende fixée pour le vol d'une aiguille ou d'un bout de fil. Galdan-Khan ajouta un article particulier au recueil des lois de la Kalmoukie. Il porte que celui qui est chargé de l'inspection d'une centaine de tentes doit répondre des vols commis par les hommes placés sous ses ordres. Si les chefs du Khatoun ne dénoncent pas le coupable d'après les formes prescrites, ils sont condamnés à avoir le poing coupé; si un simple Kalmouk ne dénonce pas un vol dont il a connaissance, il est mis aux fers. Quiconque est convaincu de vol pour la troisième fois est condamné à la perte de tous ses biens. Les amendes sont partagées entre le toïon, les prêtres et le dénonciateur.

Kamtchadales. Quand on surprend un voleur, si c'est son premier larcin, on lui fait rendre ce qu'il a pris, et on le laisse vivre solitaire, sans lui donner aucune espèce de secours : on brûle les mains de ceux qui se sont rendus plusieurs fois

coupables du même délit. Si l'on ne peut découvrir un voleur, on prend un bouquetin à qui on brûle les nerfs dans une assemblée publique, avec beaucoup de cérémonies magiques: ces peuples ne doutent pas qu'au moyen de cet enchantement, le volcur ne souffre les mêmes tourmens qu'on fait souffrir à cet animal.

Kirghis. Le voleur est condamné à rendre dix fois la valeur de l'objet qu'il a pris.

Lacédémone. Voyez Larcin, t. IV, p. 308, 309; Verges (battre de), t. V, p. 541.

LAPONIE. On a recours au magicien pour connaître le voleur. Ce fourbe fait verser de l'eau-devie dans une assiette, puis, feignant d'y voir, comme dans un miroir, la figure du coupable, il fait appeler en particulier celui qu'il soupçonne, et il le menace d'ouvrir sa boîte et de mettre les esprits à ses trousses s'il ne restitue promptement l'objet volé.

Loango. Les nègres du royaume de Loango ont imaginé un expédient qui doit produire plus d'effet que les peines les plus sévères. Ils exposent les coupables de vol à la risée des passans, en les attachant à un arbre, les mains liées derrière le dos.

MADAGASCAR. D'après les lois Massin-dili, le voleur est obligé de rendre le quadruple de ce qu'il a pris; sans cela il est mis à mort, ou il devient l'esclave de celui qu'il a volé. Voyez Amende, t. I, p. 271.

MALABAR. Un voleur devient infâme: il est puni avec tant de sévérité, que souvent le vol de quelques grappes de poivre conduit au supplice. Comme VOL. 625

on ne connaît pas l'usage des prisons pour les criminels, on leur met les fers aux pieds; et, dans cet état, on les garde jusqu'à la décision de leur procès. Les enfans des Naïres portent un bâton qui indique leur naissance; ils servent de guides et de sûreté aux étrangers, parce que les voleurs malabares ont pour principe de ne jamais faire de mal aux enfans.

Maldives (Iles). On coupe un doigt aux voleurs, lorsque le vol est considérable.

Man (Ile du ). Le vol d'un cheval ou d'un bœnf n'était pas puni de mort à cause de la difficulté qu'il y avait à cacher le vol dans ce petit territoire, ou le soustraire hors de l'île; mais le vol d'un cochon ou d'une volaille était un crime capital à cause de la facilité à cacher le vol.

Maroc. On lit dans l'histoire du règne de Mouley Ismaël (1714, p. 171): « Sa brutale cruauté l'a porté jusqu'à cet excès, que de faire lier à quelques-uns avec une ficelle ce qu'on n'ose nommer, et l'arracher avec violence. Esprit d'André de Frontignan éprouva ce supplice. Un esclave ayant dérobé un morceau de cuir qui sert de nappe aux Maures, et qui ne valait pas plus de dix sous, le donna à Esprit d'André à vendre pour avoir un peu de pain; il le vendit à un Juif entre les mains duquel le cuir étant reconnu, il nomma celui qui le lui avait vendu; le roi l'ayant su, fit dépouiller Esprit d'André en sa présence et souffrir ce tourment. » Voyez Amende, t. I, p. 267; Main coupée, t. IV, p. 356, 357.

Mexique. Le Mexicain qui se plaignait d'un vol,

40

626 VOL.

était anciennement obligé d'en nommer l'auteur; et s'il prouvait la vérité de l'accusation, on le chargeait de l'office de bourreau.

Mocol. Comme en Angleterre, on poursuit, depuis le commencement du dix-septième siècle, le voleur par des cris et des huées; tout le canton où le vol s'est commis est amendé et répond de la valeur de la chose volée.

Moruques (Iles). Dans ces îles, et particulièrement à Limor, le voleur est obligé de restituer son vol et de payer une amende; si le vol est considérable, on le condamne à l'esclavage.

Pérou. On ne traitait pas de voleur celui qui dérobait des comestibles ou des ustensiles de table : on croyait que chaque individu avait un droit inaliénable à sa subsistance et à tout ce qui peut y avoir rapport. Bien que tous les autres vols fussent légèrement punis, le vol commis par un soldat entraînait la peine de mort.

Perse. On coupe le nez, les oreilles ou les poignets aux voleurs ordinaires, mais on fend le ventre aux voleurs de grands chemins, et on les laisse ainsi expirer au milieu des plus cruels tourmens.

Philippines (Iles). Si le coupable de vol n'est pas connu, on oblige toutes les personnes suspectes de mettre quelque chose sous un drap, dans l'espérance que la crainte portera le voleur à profiter d'une si belle occasion pour restituer sans honte. Si rien ne se retrouve par cette voie, les accusés ont deux manières de se purger : ils se rangent sur le bord de quelque profonde rivière, une pique à la main, et chacun est obligé de s'y jeter; celui qui

sort le premier est déclaré coupable. La seconde épreuve consiste à prendre une pierre au fond d'un bassin d'eau bouillante; celui qui refuse de l'entreprendre paie l'équivalent du vol.

Rome. Suivant le Code Papyrien, celui qui était attaqué par un voleur pendant la nuit, pouvait le tuer sans encourir aucune peine. Lorsque le vol était fait de jour et que le voleur était pris sur le fait, il était fustigé et devenait l'esclave de celui qu'il avait volé. Si ce voleur était déjà esclave, on le fustigeait, et ensuite on le précipitait du haut du Capitole (1); mais si le voleur était un enfant qui n'eût pas encore atteint l'âge de puberté, il était châtié selon la volonté du préteur, et l'on dédommageait la partie civile. Quand les voleurs attaquaient avec des armes, celui qui, ayant été attaqué, avait crié et imploré du secours. n'était pas puni s'il tuait quelqu'un des voleurs. Pour les vols non manifestes, c'est-à-dire cachés. on condamnait le voleur à payer le double de la chose volée. Si après une recherche saite en la forme prescrite par les lois, on trouvait dans une maison la chose volée, le vol était mis au rang des vols manifestes, et était puni de même. Celui qui coupait des arbres qui n'étaient pas à lui, était tenu de payer vingt-cinq as d'airain pour chaque pied d'arbre. Il était permis au voleur et à la personne volée de transiger ensemble et de s'accommoder; et s'il y avait une fois une transaction faite, la personne volée n'était plus en droit de poursuivre le

<sup>(1)</sup> Plus tard, le châtiment fut laissé à la volonté du maître.

628 VOL.

voleur. Un bien volé ne pouvait jamais être prescrit. Telles sont les dispositions qui nous sont restées du Code Papyrien. Suivant les lois du Digeste et du Code, le vol connu sous le terme de furtum était mis au nombre des délits privés. Cependant, à cause des conséquences dangereuses qu'il pouvait avoir dans la société, l'on était obligé, même suivant l'ancien droit, de le poursuivre en la même forme que les crimes publics. Cette poursuite se faisait par la voie de la revendication, lorsqu'il s'agissait de meubles qui étaient encore en nature, ou par l'action appelée condictio furtiva, lorsque la chose n'était plus en nature; s'il s'agissait d'immeubles, on en poursuivait la restitution par une action appelée interdictum recuperandæ possessionis; de sorte que l'usurpation d'un héritage était aussi considérée comme un vol. On distinguait le vol, quant à la peine, en manifeste et non manifeste; au premier cas, savoir, lorsque le voleur avait été surpris en flagrant délit, ou du moins dans le lieu où il venait de commettre le vol, la peine était du quadruple; au second, c'est-à-dire lorsque le vol avait été fait secrètement, et que l'on avait la trace du vol, la peine était sculement du double; mais dans ce double, ni dans le quadruple, n'était point compris la chose ou le prix. La rapine était considérée comme un délit particulier que l'on distinguait du vol, en ce qu'elle se faisait toujours avec violence et malgré le propriétaire, au lieu que le vol, furtum, était censé fait sans violence, et en l'absence du propriétaire, quoiqu'il pût arriver qu'il y fût présent. La peine de la rapine était touVOL. 629

jours du quadruple, y compris la chose volée: ce délit était pourtant plus grave que le vol manifeste qui se faisait sans violence; mais aussi ce vol n'était puni que par des peines pécuniaires, comme les autres délits privés, au lieu que ceux qui commettaient la rapine pouvaient, outre la peine du quadruple, être encore condamnés à d'autres peines extraordinaires, en vertu de l'action publique qui résultait de la loi Julia de vi publica seu privata. Tibère fit mettre à mort un soldat aux gardes qui lui avait volé un paon. Voy. Abigeat, t. I, p. 266; Bâton, t. II, p. 391; Sacrilége, t. V, p. 325; Verges (battre de), t. V, p. 539 et suiv.

Russie. Avant Pierre-le-Grand, le vol a été puni successivement par la mort, le knout, l'amende; depuis on a appliqué le voleur à la question, et la peine de mort n'a plus été infligée. Les recéleurs ont subi le sort des voleurs. Voyez Amende, t. I, p. 269; Exil, t. IV, p. 49 et suiv.; Larcin, t. IV,

. p. 510; Sibérie, t. V, p. 355.

SCYTHIE. Le vol était le plus grand de tous les crimes; et on le punissait très-rigoureusement.

SIAM. Quoique l'opprobre soit attaché au vol, à ce point que les plus proches parens d'un voleur n'osent prendre sa défense, ce délit est très - commun. La peine ordinaire du vol est la condamnation au double, et quelquesois au triple, par portions égales entre le juge et la partie. Les Siamois étendent la peine du vol à toute possession injuste. Ainsi quiconque perd un héritage par suite d'un procès, non-seulement le rend à sa partie, mais paie le prix de ce qu'il rend, moitié à la partie et

63o VOL.

moitié au juge. Voyez Argent fondu, t. I, p. 309.

Таїті. Lorsqu'on surprend un voleur, ce qui en général arrive pendant la nuit, l'homme qu'il a volé peut le tuer sur-le-champ; et si on en demande des nouvelles, il lui suffit, pour sa justification, de dire les raisons qu'il a eues de lui donner la mort. On ne punit guère les voleurs avec cette sévérité, à moins qu'ils ne dérobent. des choses réputées très-précieuses, telles que des pièces d'estomac et des cheveux tressés. Si un voleur s'enfuit après avoir pris des étoffes ou même des cochons, et qu'on le découvre ensuite, on ne le punit point, lorsqu'il promet de rendre la même quantité d'étoffe ou le même nombre de cochons. On lui pardonne quelquefois quand il s'est tenu caché plusieurs jours, ou bien il en est quitte pour une légère bastonnade.

TARTARES. Voyez Larcin, t. IV, p. 509.

TLASCALA. Le vol était considéré comme un crime impossible à pardonner.

Tongousses. C'est par le moyen des magiciens qu'on découvre les voleurs; mais j'ignore la peine infligée aux coupables.

TSCHERKASSES. Le vol commis chez un prince est puni par la restitution d'une valeur neuf fois plus grande que celle de l'objet volé, et par la perte d'un esclave. Si le vol a été commis chez un ousden, outre la restitution de l'objet volé, on doit lui donner trente bœufs.

Turquie. Anciennement on obligeait le voleur à donner dix fois la valeur de ce qu'il avait pris. Vers la fin du siècle dernier, le district où le vol

VOLT: 631

avait été commis, ou la ruc, si le vol avait eu lieu dans une ville, était tenu de payer le prix de l'objet volé. Aujourd'hui le voleur est pendu ou a la tête tranchée. Est considéré comme voleur celui qui ne rend pas l'objet que le crieur public annonce avoir été perdu et qui l'a trouvé.

Yzipèques, peuple du Mexique. L'Yzipèque qui accusait un autre de vol, devenait son bourreau, s'il réussissait à prouver son accusation; mais si la preuve n'était pas admise, l'accusé exécutait

l'accusateur.

VOLT. Mot ancien qui exprimait une opération magique. « Lorsqu'on voulait, dit un auteur moderne, estropier, saire languir ou mourir un individu dont on ne pouvait facilement approcher, on composait un vau ou volt, et on l'envoultait. Voici en quoi consistait l'envoultement. On fabriquait une image en limon, le plus souvent en cire, et, autant qu'on le pouvait, on la faconnait à la ressemblance de la personne à laquelle on voulait nuire; de plus, on donnait à cette image le nom de cette personne, en lui faisant administrer par un prêtre, et avec les cérémonies et prières de l'église, le sacrement de baptême; on l'oignait aussi de saint-chrême. On proférait ensuite sur cette image, certaines invocations ou formules magiques. Toutes ces cérémonies terminées, la figure de cire, ou le volt, se trouvant, suivant l'opinion des fabricateurs, en quelque sorte identifiée avec la personne dont elle avait la ressemblance et le nom, était à leur gré torturée, mutilée, ou bien ils lui enfonçaient un stylet à l'endroit du cœur. On

63<sub>2</sub> VOLT.

était persuadé que tous les outrages faits, tous les coups portés à cette figure étaient ressentis par la personne dont elle portait le nom» (1). Ces maléfices n'étaient point inconnus des anciens, et particulièrement des Grecs; mais ce fut surtout dans les treizième, quatorzième et quinzième siècles qu'ils furent employés. On en voit de nombreux exemples en France et en Angleterre. Dans ce dernier pays, le duc de Glocester, depuis Richard III, voulant s'aplanir le chemin du trône, fit traîner au supplice les partisans du jeune roi, son neveu; parmi eux l'on distinguait lord Hastings, puissant par son rang et son crédit. Richard, pour le perdre plus sûrement, l'accusa d'avoir attenté à ses jours par l'envoultement; et, à l'appui de son accusation, il montra aux seigneurs de sa cour son bras maigre et flétri, réduit, selon lui, à cet état par les maléfices d'Hastings et de la reine-mère. - On emprunte à l'auteur déjà cité au commencement de cet article, les faits suivans qui eurent lieu en France. «En 1319, Marguerite de Belleville, magicienne de Paris, dite la sage-femme, déclara en parlement qu'une demoiselle (femme noble) nommée Méline la Henrionne, veuve de Henrion de Tartarin, épouse en secondes noces de Thévenin de la Lettière, chevalier, était venue lui demander, une chose pour faire périr son mari. Marguerite de Belleville lui répondit qu'elle s'en occuperait, et que son mari, qui allait aux joûtes et aux tournois, tomberait mort de dessus son cheval; elle ajouta

<sup>(1)</sup> Dulaure, Histoire de Paris, tom. II, p. 433 et suiv.

VOLT. 633

que cette demoiselle, surprise par son valet, fut esfrayée, et jeta la chose : ce qui l'empêcha d'en faire usage. Quelque temps après, la demoiselle Méline vint de nouveau s'adresser à Marguerite de Belleville: elle s'était adjoint un prêtre, nommé Thomas, chapelain de Marcilly. Tous treis composèrent contre le mari de Méline un volt. Le prêtre baptisa ce volt, et lui oignit le front avec le saint-chrême : il déclara que le volt ne vaudrait rien si on ne l'oignait trois fois avec ce saint-chrême; la demoiselle Méline répondit que son mari en avait assez. — Méline la Henrione revint une autre fois chez la magicienne Marguerite de Belleville; elle y parut accompagnée de plusieurs personnes; d'un ermite appelé frère Regnaud, demeurant à l'ermitage de Saint-Flavy, près Villemort en Champagne; d'un religieux jacobin, du couvent de Troyes, nommé Jean Dufay, et d'une femme, dite Perrote la Baille de Poissy, ou femme du bailli de ce lieu. Tous les cinq, d'après la demande de Guischard, évêque de Troyes, concourent à la composition d'un volt, dans le dessein de faire mourir la reine Jeanne de Bourgogne, épouse de Philippe-le-Long. Le volt fait, le frère jacobin le baptisa, et lui donna le nom de Jeanne : la femme Perrote fut la marraine. La magicienne Marguerite de Belleville déclara qu'elle ignorait d'abord la personne contre laquelle se faisait le volt, qu'elle n'en fut instruite que quinze jours après. Elle déclara aussi qu'elle était charmeresse, qu'avec certaines paroles elle faisait trouver les objets perdus. Elle fut mise dans les prisons du Châtelet; on ne trouve point quel

fut son châtiment. » A l'époque des troubles religieux et des guerres de la ligue, on vit des fanatiques faire des volts contre la personne de Henri III; et jusqu'au règne de Louis XIII on trouve de nombreux exemples de cette pratique absurde et criminelle. Les personnes convaincues d'envoultement étaient nécessairement rangées dans la classe des magiciens et des sorciers, et punies comme tels.

— Voyez Envouter, t. III, p. 488, Sorcellerie, Sorciers, Sortilége, t. V, p. 395, 394.

VOYER. C'est ainsi qu'on appelait le seigneur qui était propriétaire de la voirie, et qui la tenait en fief, ou le juge qui exerçait cette partie de la police, et enfin l'officier qui avait l'intendance et la direction de la voirie. Il y avait, chez les Romains, quatre voyers, viacuri, ainsi appelés parce qu'ils étaient chargés du soin de tenir les rues et chemins en bon état. — Il est question de voyers dès le temps de Henri Ier; ils exerçaient la moyenne justice, et ne connaissaient de la voirie que comme dépendance de la police.

VUE. Voyez Yeux, t. V, p. 636 et suiv.

## W.

WARRENT. C'est ainsi qu'on appelle en Angleterre un ordre d'arrestation. — Ces mandats ne se délivrent qu'avec la plus extrême circonspection, nul peuple ne poussant plus loin que les Anglais la susceptibilité relativement à la liberté individuelle. Mais aussi un warrent en règle est un ordre sacré contre lequel toute résistance serait qualifiée

rebellion. Il est rare qu'un Anglais s'oppose à l'exécution de ce mandat, à moins de vice de forme.

Voyez Voies de fait, t. V, p. 571 et suiv.

WEREGILD. C'est ainsi qu'on nommait l'amende qu'on payait du temps d'Alfred chez les Anglo-Saxons, dans le cas de meurtre involontaire. Le roi en avait la première part, qu'on appelait frith-hote, pour le dédommager du désordre fait et de la perte d'un sujet. Par la même raison le seigneur en avait une autre part, à laquelle on donnait le nom de man-hote; enfin la troisième part, nommée mag-hote, ou cengild, appartenait de droit à la famille du défunt, laquelle avait droit de vie et de mort sur le délinquant si celuici ne la satisfaisait pas. Mais comme les parens étaient dédommagés de leur perte dans ce cas-là, ils étaient aussi obligés de payer pour ceux qui leur appartenaient. Lorsqu'ils n'étaient pas en état de payer le weregild, et que le meurtrier prenait la fuite, les parens, et quelquefois même les voisins, étaient obligés de payer à la famille ou aux parens du mort tantôt le tiers, tantôt la moitié du weregild (1).

WILDFANGIAT. «C'était ainsi qu'on nommait en Allemagne un droit singulier qui appartenait à l'électeur palatin. Il consistait à s'approprier ou à rendre serfs les bâtards et les étrangers qui venaient de leur propre mouvement s'établir et fixer leur domicile dans le Palatinat ou dans quelques pays adjacens. Au bout de l'an et jour ils

<sup>(1)</sup> Encyclop. meth. jurisp., tom. VIII, pag. 554.

étaient obligés de prêter serment et de payer une redevance à l'électeur palatin. Dans cette jurisprudence singulière, les enfans suivaient la condition de leur mère, libres ou serfs, comme elle (1).

WINCESTER. Voyez Bicêtre, t. II, p. 423. WORCK-HOUSE, maison de réclusion à Lon-

dres. Voyez. BATARD, t. II, p. 361.

## X.

XENÉLASIE. C'est la dénomination d'une loi de Sparte. La crainte que le commerce des nations voisines ne corrompît les Spartiates, fit prendre à Lycurgue une précaution assez singulière : il défendit de faire de longs voyages, et fixa à un espace de temps fort court le séjour que les étrangers pourraient faire à Sparte. Quelques auteurs ont prétendu à tort que ce législateur avait entièrement défendu l'hospitalité. Cette loi, qui portait des peines assez sévères contre ceux qui auraient voulu l'enfreindre, fut une des premières qui furent transgressées lorsque les Spartiates, se laissant aller à la corruption générale de la Grèce, commencèrent à trouver le Code de Lycurgue trop coercitif pour leurs nouveaux penchans.

## Y.

YEUX ARRACHÉS, BRULÉS, CREVÉS. Me voici arrivé au dernier article du dictionnaire de la Pénalité;

<sup>(1)</sup> Encyclop. meth. jurisp., tom. VIII, pag. 334.

YEUX. 637

et cet article est le digne complément de cette série de supplices et d'atrocités inventés par le fanatisme, par la fureur et par le génie infernal des tyrans des nations. J'ai déjà, dans quelques endroits de cet ouvrage, rapporté plusieurs exemples de ces affreux supplices; mais j'ai passé légèrement sur ce sujet, me réservant de le traiter plus en détail dans ce dernier article. Encore un effort, et la pénible tâche que je m'étais imposée sera accomplie. L'action barbare de brûler et de crever les yeux n'est pas aussi moderne que sembleraient l'attester les sanglantes annales du Bas-Empire et du moyen âge, époque à laquelle cette atrocité révoltante fut le plus fréquemment offerte en spectacle aux peuples épouvantés et tremblans sous le joug de leurs tyrans. Il sera facile de s'en convaincre par la liste des nations chez lesquelles ce supplice fut en usage, et dont quelques-unes remontent à la plus haute antiquité.

ACHEM. Le roi de ce pays, au rapport de tous les voyageurs, semble se faire un jeu des tortures épouvantables auxquelles il livre ses sujets. Il laisse à peine passer un jour sans quelque sanglante exécution; et le supplice de crever les yeux est un des plus doux qu'il puisse ordonner. On peut juger des autres!

ALLEMAGNE. L'empereur Henri VI ayant tiré une forte rançon de Richard Cœur-de-Lion, qui lui avait été livré par le duc d'Autriche, se servit de cet argent pour faire la conquête des Deux-Siciles sur Guillaume III, héritier des Tancrède. «Si les prétentions de Henri étaient justes au fond, dit un

auteur, jamais la justice ne se développa sous des dehors plus odieux. Le nom de Henri n'a pas été assez flétri par l'histoire; il méritait d'être livré à la haine des générations, non pour avoir ravi la couronne à Guillaume, mais pour avoir accumulé sur lui toutes les cruautés d'un barbare. Il lui fit crever les yeux, il le dégrada de l'humanité, et le priva de la faculté de se créer des vengeurs • (1).

— Vers le milieu du 15° siècle une intrigue de cour ruina le crédit du chancelier Pierre Desvignes, ou plutôt de la Vigna, qui par trente années de services signalés s'était acquis l'estime et la faveur de Frédéric II. Ce prince, prêtant trop facilement l'oreille aux calomnies des ennemis du chancelier, lui fit crever les yeux.

Angleterre. Voyez Bassin ardent, t. II p. 343, et Chasse, t. III, p. 221, 223, 224.

Assyrie. Nabuchodonosor ayant vaincu et fait prisonnier Sédécias roi de Judée, le fit venir devant lui à Reblatha, petite ville de Syrie; là, après lui avoir reproché son infidélité et son ingratitude (Sédécias lui devait la couronne), il fit égorger ses enfans en sa présence, lui fit crever les yeux, le chargea de chaînes et le fit mener à Babylone.

BAS-EMPIRE et EMPIRE D'ORIENT. Tout le monde connaît l'histoire de Bélisaire à qui Justinien, trompé par les ennemis de ce grand homme, fit erever les yeux. On se servit long-temps, pour cette opération, d'une broche ardente; mais, à dater du

<sup>(1)</sup> Constitutions des principaux États de l'Europe, par De la Croix, tom. III, pag. 121.

règne de Michel Paléologue, le vinaigre bouillant fut employé. — Voyez Vinaigre, t. V. p. 552.

Espagne. Voici un extrait curieux du Constitutionnel du 22 novembre 1824. « Parmi les conscillers de Castille chargés par le roi Ferdinand VII de lui donner une consultation sur l'affaire des Afrancesados, il en est un qui a osé proposer par écrit, qu'au lieu de leur accorder une amnistie, on leur crevât les yéux, d'après les termes d'une ancienne loi qui prononçait cette punition contre les traîtres. Madrid, 11 novembre 1824.» Que penser d'un pays où, dans le dix-neuvième siècle, on fait une proposition pareille? — Voyez Vol, t. V,

p. 576 et suiv.

France. Tel était l'état de barbarie du huitième siècle que les abbés coupaient à leurs moines une oreille, un bras ou une jambe; ils leur faisaient aussi quelquefois crever les yeux, au lieu de leur imposer des peines canoniques; et le concile de Francfort, auguel présidait l'empereur Charlemagne, fut obligé de défendre ces châtimens. Dès le sixième siècle, Chilpéric, d'après ce qu'en dit Grégoire de Tours, prenait plaisir à dévaster les campagnes, à incendier les habitations. Lorsqu'il donnait des ordres aux agens de son fisc, il était en usage d'employer cette formule : Si quelqu'un s'écarte de mes ordonnances, qu'on lui arrache les yeux. Dans le onzième siècle, les comtes de Coucy et de Namur se firent une guerre cruelle au sujet de Sybille, épouse de ce dernier, et qui, nouvelle Hélène; avait suivi Coucy. Les prisonniers faits de chaque côté avaient les yeux arrachés et les pieds 640 YEUX.

mutilés, ou bien étaient pendus. — Charles-le-Gros fit crever les yeux à Hugues-le-Grand, duc de France, dont il craignait la puissance; ce fut aussi, indépendamment de la loi du talion, le supplice infligé aux deux agens de Fulbert qui mutilèrent Abailard. —Voyez Aveuglement, t. II, p. 156, 137; Vol, t. V, p.576 et suiv.

HÉBREUX. Les exemples de ce supplice sont rares dans l'histoire de ce peuple : encore ceux qu'elle rapporte se trouvent être le fait des étrangers sur la personne de leurs compatriotes. Ainsi Samson fut privé de la vue par les Philistins; et Sédécias

par Nabuchodonosor.

Indes. Ali-Raja, amiral du fameux Hyder - Ali, père de Tippoo - Saëb, ayant fait, au nom de son maître, la conquête des îles Maldives, fit crever les yeux au roi de ces îles. Hyder-Ali, indigné d'une pareille atrocité, destitua Ali-Raja et l'exila. — On lit dans l'Encyclopédie, t. xxi, p. 535: « On assure qu'il y a des Indiens assez sots pour se crever les yeux, après avoir vu ce qu'ils appellent les saints lieux de la Mecque; prétendant que les yeux ne doivent point après cela être profanés par la vue des choses mondaines.»

Locriens. Voyez Adultère, t. I, p. 107.

MINGRÉLIENS. Ce supplice est fort usité chez ce peuple. On fait rougir deux plaques de fer de la grandeur d'un sou, attachées au bout de deux pointes qui s'unissent à un manche de bois, et on les appuie sur les yeux du criminel.

Perse. Il est rare que l'avénement au trône d'un monarque persan ne soit pas marqué par quelque

cruauté qui n'est pour le nouveau souverain qu'une mesure de sûreté. « Pour premier essai de son autorité, il prive de la vue tous ses frères, ses oncles et leurs enfans mâles. Le ministre chargé de cette affreuse exécution se rend à la porte du sérail, et présente aux eunuques l'ordre du monarque; on amène à la porte les malheureuses victimes de la crainte du nouveau maître, et tandis que les eunuques les tiennent, l'officier leur ouvre d'une main la paupière, et de l'autre il sépare l'œil de sa cavité avec la pointe d'un couteau. Après cette opération, on les rentre dans le sérail, on panse leurs plaies avec des caustiques, et le tyran ne croit commencer son règne que lorsqu'on est venu lui apprendre que ses ordres cruels ont été ponctuellement exécutés » (1). Les Persans se croient moins cruels que les sultans turcs qui font mettre à mort leurs parens; il faut être réellement barbare, ajoute avec raison l'auteur que l'on vient de citer, pour disputer sur le plus ou le moins de barbarie. —Dans le dix-septième siècle, Séfi, schah de Perse, ayant fait mettre à mort avec une atrocité sans égale un de ses principaux officiers, un page du schah, présent à l'exécution, par un mouvement d'horreur, détourna la vue de ce spectacle. Séfi s'en apercut: Puisque tu as la vue si tendre, lui dit-il, elle t'est inutile; et sur-le-champ il ordonna qu'on lui crevât les yeux. Ce prince, en mourant, ne laissa qu'un fils nommé Abbas. Il avait commandé quel-

T. V.

<sup>(1)</sup> Hist. des dissérens Peuples, par C. Dorville, tom. III, pag. 155 et 156.

642 YEUX.

que temps auparavant de lui passer le fer rouge sur les yeux, on ne sait pour quel motif. L'eunuque chargé de l'exécution eut pitié d'Abbas, instruisit ce jeune prince à contrefaire l'aveugle, et feignit d'avoir rempli les ordres de Séfi. Celui - ci, à son lit de mort, témoigna les regrets qu'il avait d'avoir privé de la vue son seul héritier. L'eunuque se chargea de guérir entièrement le prince, ce qu'il n'eut pas de peine à opérer. La joie qu'en eut Séfi adoucit ses derniers momens. - En 1729, Nadir, plus connu depuis sous le nom de Thamas-Kouli-Kan poursuivit, au nom de son maître, l'usurpateur Airaf jusqu'à Candahar, où il le fit prisonnier. Il lui fit alors trancher la tête après lui avoir d'abord arrraché les yeux. Quelques années après, lorsque lui-même usurpa la couronne, il eut soin de faire crever les yeux à tous ceux qui pouvaient le lui disputer.

Sandwich (Ile). L'homme adultère, sous le règne du roi Tamahama, était condamné à avoir les yeux arrachés. Voyez Adultère, t. l, p. 115. Voici comment on procédait à l'exécution. Dès qu'un Sandwichien du bas-peuple était convaincu d'avoir eu des relations trop intimes avec la femme d'un des chefs, celui-ci avait le droit de le faire arrêter et condamner à avoir les yeux arrachés. Cette cruelle opération, qui ailleurs est quelquefois mortelle, dans ce pays ne l'est jamais. Deux hommes tenaient le coupable par les pieds, deux par les bras, un autre par les cheveux, tandis qu'un sixième, chargé d'exécuter la sentence, lui donnait sur l'œil un grand coup de poing; presque en même temps

YEUX. 643

il lui plongeait l'index dans l'angle lacrymal, et lui arrachait le globe. L'autre-œil était enlevé de la même manière. Quand le coupable était guéri, à peine voyait-on une légère cicatrice sous la paupière inférieure.

Syrie. Voyez Adultère, t. I, p. 107.

Turquie. Voyez Bassin ardent, t. II, p. 343.

Venise. Théodat, quatrième doge de cette république, succomba sous les efforts d'un parti puissant à la tête duquel était un factieux nommé Galla. Celui-ci parvint à se faire élire à la place de Théodat, auquel il fit crever les yeux; un an après il subit lui-même ce supplice et fut exilé. Monégario lui succéda; mais ce doge se conduisit avec tant de hauteur et d'insolence, qu'il fut à son tour victime du ressentiment populaire; et comme ses prédécesseurs il fut privé de la vue.

FIN DU CINQUIÈME ET DERNIER VOLUME.



# TABLE

## DES MOTS COMPRIS DANS CET OUVRAGE.

Nota. Le chiffre le plus fort sert d'indication à l'article principal, et les mots qui n'ont pas de tomaison appartiennent au tome numéroté en tête de chaque colonne.

TOME ler.

T. I.

Abandon, 25. Abannation, 27. Abbaye (prison de l'), id. Abcision, 29. Abdication, 28. Abigeat, 37; II, 296. Abjuration, 38, 354, 356, III, Ablégation, 45; II, 296. Abolition (lettres d'), 45. Abolir la mémoire, 49. Aboyer, id.; III, 150. Abréviateurs, 49. Absence, id. Absolution, id. Abstême, 60. Abstention de lieu, 61. Abstinence, 62. Abus, 64; III, 427. Accaparement, 65. Accarement ou accariation, 68. Accessoire, id. Accouchement, 69; III, 336. Accroché, 71. Accusateur (voyez Délateur), id.; III, 178, 350; V, 441, 442. Accusation (voyez Délateur), 79; 103, 405; IV, 324; V, 138 et suiv. Accusé (voyez Délateur), 50, 68, 82, 348; III, 434 et suiv.; IV, 335 et suiv. Achat, 86. Acilienne (loi), id. Actes, id.; II, 99.

Acteur, 90; III, 246. Action en justice, 96, 145. Adressée, 98. Adhérant, id. Adjudication de dommages et intérêts, 99. Admonition (Droit criminel), id. 184; II, 90, 158; III, 138; IV, 458; V, 346. Idem (Droit canon), 102. Adrien (château d'), id. Adultère, 79, 100, 102, 115, 195, 252, 267, 270, 271, 272, 390, 454; 11, 100, 305, 385, 388, 389, 436; III, 98, 101, 108, 153, 175, 236, 239, 298, 317, 371, 414, 416, 420, 435, 450; IV, 33, 65, 68, 96, 98, 103, 204, 307, 363, 371, 379, 381, 395, 400, 404, 414, 417, 418, 419, 425, 426, 430, 447, 460, 468, 470, 473; V, 6, 17, 29, 62, 85, 87, 139, 182, 230, 242, 449, 499, 532, 538, 619. Ælia, 141. Affiche, afficheur, id. Affirmation, 145. Affolure, id. Affranchi, affranchissement (voyez Esclaves.), 25, 146, 365; IV, 327. Affrontation, 161. Affronteur, 162. Age, 164. Agent, 171, 185. Aggravation, 179.

Aggrave, 180.

TOME 1.

Agio, 175, id. Agitateur, 186. Agoranome, 187. Agoranomie, 189. Agouts, id. Agraires (lois), id. Agresseur, 191. Aides, 196. Aides (cour des), 203. Aiguillette (nouer l'), 213. Aiguilles (supplice des), 215. Aînesse (droit d'), id. Air (jeté en l'), 218. Aisselles (pendre sous les), 133, 169, **219**. Ajournement en matière civile, 221. Ajournement en matière criminelle, 226, 375; III, 465. Alarme (fausse), 234. Alarme, 237. Alcade, 238. Alcayde, 239. Alchimiste, 240. Alcoran, 242. Alderman, 243. Alfet, id. Alguasil, id. Alibi, 244. Alienation id. Alignement, 254. Alimens, 251. Allaitement de chiens, 119, 253. Alliés, 253. Almanach, 255. Alphitomancie, 257. Altération des monnaies, 258; IV. 358, 456. Ambassadeurs, 258. Amende (voir aussi Composition); 25, 64, 65, 66, 67, 71,72, 73, 88, 99, 113, 114, 115, 118, 120, 123, 124, 126, 131, 139, 141, 142, 144, 145, 160, 172, 173, 174, 178, 179, 184, 188, 211, 212, 213, 223, 224, 236, 238, 243, 254, 255, 264 à 290, 291, 298, 336, 342, 343, 359, 360, 361, 363, 364, 370, 372, 373, 374, 396, 397, 398, 399, 403, 404, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 435, 446, 458, 486, 490; 11, 11, 12, 20, 23,

25, 29, 42, 44, 49, 50, 51, 52, 60, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 91, 97, 145, 146, 148, 156, 179, 180, 216, 217, 220, 221, 224, 225, 264, 266, 268, 270, 271, 272, 275, 274, 275, 276, 277, 283, 284, 285, 286, 289, 292, 302, 511, 312, 317, 518, 319, 328, 329, 533, 342, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 376, 379, 380, 382, 384, 389, 396, 399, 408, 409, 414, 415, 416, 421, 423, 435, 444, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 464, 467, 469, 470, 472; III, 6à 13, 16, 19, 20, 22, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 62, 71, 72, 78, 79, 81, 83, 87, 88, 89, 91, 92, 96, 97, 99, 100, 111, 112, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 138, 139, 140, 141, 142, 151, 153, 154, 155, 156, 162, 164, 165, 166, 167, 176, 206, 217, 218, 222, 224, 225, 226, 240, 244, 258, 259, 267, 268, 271, 292, 294, 301, 302, 307, 319, 322, 336, 338, 358, 359, 361, 568, 377, 379, 385, 386, 387, 389, 392, 396, 397, 399, 401, 405, 407, 412, 413, 415, 419, 423, 430, 449, 451, 453, 462, 472, 481, 482, 483, 484, 490, 492, 493; IV, 11, 14, 15, 17, 40, 57, 61, 65, 77, 81, 112, 128, 129, 152, 153, 135, 139, 165, 170, 171, 172, 173, 183, 188, 196, 203, 206, 209, 219, 227, 237, 238 et suiv., 241, 242, 249, 250, 259, 299, 319, 328, 336, 337, 340, 362, 369, 370, 432, 436, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 447, 449, 451, 457, 458, 464, 465, 471; V, 8, 14, 20, 22, 23, 31, 33, 34, 38, 41, 44, 67, 74, 81, 88, 89, 93, 106, 111, 117, 118, 123, 125, 127, 132, 143, 174, 192, 226, 235, 236, 237, 268, 279, 281, 282, 325, 333, 335, 342, 353, 375, 378,380, 387, 402, 432, 434, 435, 448 et suiv., 460, 461, 491, 494, 495, 509, 510, 514, 517, 522, 525, 526, 533, 546, 547, 554, 558, 560, 561, 566, 571, 573, 574, 576, 579, 585, 587, 589, 597, 598, 606, 620, 623, 626, 629, 635. Amende honorable; 77, 129, 131, 164, **292**, 354, 356; II, 77, 78,

TOME I.

156, 302, 312, 315, 421, 441, 442, 457, 458, 460 et suiv.; 111, 91, 182, 319, 344, 443, 447; IV, 263, 369; V, 14, 25, 41, 88, 114, 141, 236, 342, 385, 427, 525, 608, 609, 612. Amender, 291. Amené sans scandale, id. Amener, id. Amener pied à pied, 292. Amirauté, 302. Amission, 311. Amnistie, 48, 311; II, 48. Amortissement, 347. Amortissement (caisse d'), 319. Amour socratique, 321. Amphithéâtre, 324. Amphyctions, id. Amputation, id. Anathème, 52, 107, 325; II, 290; III, 113, 322, 428; IV, 348; V, 605. Ane, 328; II, 107. Animadversion, 335; V, 271. Animaux, 62, 63, 335, 407; II, 94, 412 et suiv.; V, 189. Annates, 343. Anneau, 346; III, 74, 210. Anneaux et fer. 347. Annotation, 348. Annuités, 349. Antimoine, 351. Anthropophages, id. Anus (baiser l'), id. Apaiseurs, 352. Apéga (supplice de l'), id.; 11, 110. Apéniautisme, 353. Apostat, 354; III, 104, 106, 152; IV, 315; V, 20, 62. Apothicaire, 358. Appariteurs, 365. Apparition, 366. Appeaux, 369. Appel, id. Appointement, 386. Appointeur, 387. Apprésia, 387. Approbateur, 388. Aquéduc, id. Arbitraire, 66, 89, 162, 258, 241, 389; III, 423. Arbitre, 389.

Arbre (supplice de l'), 122, 390, 483; 111, 394, 442; V, 45, 48. Arbres sur les grands chemins et chaussées, 395. Arca, 399. Arches (la cour des), 400. Archer, id. Archevêque, 401. Archi-Chancelier, 402. Archi-Sénéchal, 403. Archives, id. Archonte, 404. Arène, 405. Aréopage, 82, 406. Argent fondu, 409. Argentière (tribunal de l'), id. Argollon, 410; III, 158. Argousin, 410. Ariens, 412. Aristote, 300, 412. Armes, 75, 272, 374, 413. Armes (mettre bas les), 421. Armes (passer parles), id.; 111, 407. Armoiries, 422; III, 430. Arquebuser, 424. Arrestation, 425. Arrêt, 434. Arrêt (droit d'), 440. Arrêt (maison d'), 441. Arrêt (mandat d'), id. Arrêts (mettre aux), 442; III, 154. Arrêté, 443. Arrher ou enarrher, 444. Arrière-ban, 445. Arrosage, 446. Arsenic, id. Artifice, 447. Ascendant, 448. Asile, 39, 449, 465; II, 94; V, 438. Assassin, 392, 458, 462; III, 76, 464; IV, 430, 468; V, 105. Assassinat, 46, 267, 476; II, 21, 403, 406; III, 106, 170, 195, 315, 318; IV, 433; V, 47, 550.

### T. II.

Assemblée, 5; III, 170, 249. Assesseurs, 13. Assignation (voir aussi ajournement), 16. Assises, 17. Association, 23, 121, 165; IV, 147.

Assommer, 27, 117, 121.338; III, 221; IV, 364, 430; V, 302, 540. Assurement, 27. Astrologie, 29. Astynomie, 34. Ateliers, 41. Athée, 34. Athéisme, id. Attaché, 36. Attainder, 37. Attaque, 39. Attentat, 38, 307, 1, 495. Atténuation (requête d'), 45. Attroupemens, id. Aubaine, 55. Aubergiste, 70. Audience, 75. Auditeurs, 81. Auditeurs de rote, 83. Auges (supplice des), 84, 366; V, 333. Augustins, 86. Aulique (conseil, cour, chambre, conseiller), id. Aumône, 74, 90, 182, 183; I, 99, 285, 286, 290; III, 138, 318, 319, 396; IV, 100, 364, 458. Aumônier, 93. Auspices, id.; I, 141. Autel, 93, III, 318, 320. Auteurs, 96; 111, 493.

Authentique, 99. Authentique (peine de l'), 100, 436; I, 131. Auto-da-fé, 101; IV, 354, 355. Automate, 109. Autorisations diverses, 110. Autorité, 122. Autorité royale, 123. Autoritės, 122. Autorités constituées, id. Avenir, 129. Avenir, 430. Avertissement, 171, id.; I, 101. Aveu, 131. Aveu (gens sans), 135. Aveugle, id. Avenglément, 136; IV, 301; V, **580.** Avis, 137. Avocat, 139; III, 191; IV, 204. Avocat-général, 188. Avocat du Roi, 200. Avocat fiscal, 204. Avocat des pauvres, 205. Avortement, 206; I, 364; III, 153; IV, 408, 470; V, 62, 244, 450, 518. Avoeis, 210. Avonerie, id. Avoués, 212; III, 191. Azabe-Kaberi, 218.

B.

Babillarde, III, 416. Bac, 219. Bacule (peine du), 227. Bagdogi, badog ou battock, id. Bagne, 228. Bagues et joyaux, 237; III, 185. Baguette; IV, 330. Baguette; I, 146; II, 389; III, 329; IV, 42. Baguette divine, ou divinatoire, Baguettes (passer parles), 240,391. III, 307, 408. Bahut; I, 122. Bail, 241. Baile, id. Baille, 242.

Bailli, 242, 396. Bailliages, 256. Bâillon, 259; V, 499. Bains, 260; I, 477; IV, 260. Baiser, 265. Baisse, 268. Baladoires, 269. Balance, 270. Balancier, 272. Balayage des rues, 274. Baliveau, 275. Ban, 276; I, 233. Ban de l'empire, 277. Ban des communes-plaids, 281. Ban du Roi, 282. Ban de moisson, id. Ban de vendange, id.

Ban-vin, 284. Banalité, 285. Banc, 289, 315, 384. Bancqs-francs, 290. Bandes armées, 291; V. 429. Bandiment, 293. Bandit, id. Bannarets, 294. Bannière, I, 40. Banniment, 294. Bannir, *id*. Bannissement, 125; I, 37, 45, 48, 61, 89, 99, 104, 122, 125, 126, 131, 133, 163, 211, 212, 232, 253, 285, 288, 326, 342, 353, 354, 419, 436, 477, 493; 111, 23, 29, 37, 72, 156, 207, 277, 278, **295**, 312, 314, 321, 367, 398, 441, 457; III, 7, 21, 22, 37, 49, 72, 192, 211, 225, 226, 267, 293, 301, 302, 303, 308, 319, 353, 364, 395, 411, 422, 423, 461, 463, 466; IV, 24, 44, 47 et suiv., 61, 85, 88, 89, 97, 100, 200, 221, 226, 237, 261, 322, 323, 348, 369, 370, 438, 441, 443, 448, 457, 474; V, 7, 14, 22, 24, 32, 41, 42, 67, 78, 87, 141, 142, 147, 165, 190, 237, 271, 374, 384, 426, 427, 429, 464, 522, 525, 528, 566, 580, 581, 582, 601, 612, 621, 622.

Banque (billet de), 310.

Banqueroute, banqueroutier, 311, 444 et suiv., 406, 1, 174, 293;

III, 19, 158, 182; V, 72, 518. Barandage, 317. Baratterie de patron, id. Barathrum, 318; V, 13.

Barbacole, 318. Barbares (lois), id.

Barbe, 319; I, 269; V, 61, 92. Barbeau, poisson, 328.

Barbeau, fleur, id. Barbines, id.

Barillage, 329. Baron, id.

Barques royales (tirer les), 332.

Barques, id.

Barre de justice, ou fers, 332.

Barreau, 333. Barres, id.

Barres de fer, 218, 334; III, 157. Barres de perroquet (envoyer sur

les), 335.

Barricades, 336. Barrière (droit de), 337. Barrière, 336. Barthélemi (Saint), 338. Basiliques, id. Bas-justicier, id. Basoche, id. Basse cour, 342. Basse justice, id. Bassette, 343. Bassin ardent, id. Bassin d'eau, 344. Bastardage, id. Bastille, id.; IV, 39.

Bastonnade, I, 101, 110, 118, 267; II, 97, 227, 230, 233, 332, 356; III, 73, 318, 327, 378, 406; IV, 58, 77, 193, 207, 309; V, 8, 18, 24, 81, 510, 527, 552, 599, 600, 63o.

Bât, III, 464. Bataille, 356.

Bataillons coloniaux, 357.

Bâtard 357, 403; I, 423; III, 188; IV, 374; V, 350, 635.

Bateaux, 365.

Bateaux (supplice des), 366.

Bateaux (tirer les), id.

Bateleur, 367. Batelier, 368.

Bâtimens, 374.

Bâtimens de mer et de rivière, 382.

Batogues, id.

Bâton, id.; I, 101, 121; III, 180, 427, 428.

Bâtonniers ou huissiers à baguette, 395.

Batteur d'or et d'argent, id.

Battocks, 396. Battoges, id.

Batoins, id. Battre ; 1, 108.

Battu paie l'amende, 396.

Baux, id. Bayle, id.

Beau-fils, belle-fille, 397. Beau-frère, belle-sœur, id.

Beau-père, belle-mère, id.

Bedeau, id. Beguer, 398. Bellagines, id.

Bénédiction nuptiale, id. Bénéfice, bénéficier, 399.

Bénéfice de olergie, 50, 404; V, Bénéficiaire (héritier), 407. Béquille, id. Berger, id. Bernicles, 409. Besancourt ou bazoncourt (hôtel), 422. Bestiaire, 410; I, 405. Bestialité, 403, 418; IV, 260; V, 375, 449. Bestiaux, 412. Bête de somme, I. 478. Bêtes à laine, 415. Bêtes (livré aux), (voyez aussi exposė aux bêtes), 416; I, 25, 38, 119, 405; IV, 455; V, 86. Beurre, 421. Biahores, 422. Bibliothèque, id. Biche, **423**. Bicêtre, id.; I, 136; III, 119. Bien-venue, 433. Bière, 435. Bigame, id. Bigamie (voir mari, mariage), 142, 403, 406, 435; III, 158; IV, 354; V, 50, 94, 95, 518.Bijoux, 444. Bilan, 445. Billard, 446. Billet, id.; I, 80. Billon, billonnage, billonneur, 448. Billot, 450; IV, 13. Blâme, 450; I, 86, 99, 183; III, 319; **1V**, 100, 132. Blanc-seing, 451. Blasphème, id.; IV, 315, 368. Blasphémateur, 452; I, 30, 271, 272, 276, 282, 286; III, 64, 159, 408, 424, 451; IV, 108, 134, 227, 303, 307, 322; V, 54, 470. Blavier, 466. Blayer, id. Ble, id. Blessé et blessures, 393, 396, 468; I, 145, 194, 268, 269, 283, 429, 448, 493; 111, 169; V, 88, 244, 430, 518. Bohémiens, 474; 1V, 140. Bohon-upas, 473. Boire et manger, 85, 474; 1, 326; V, 85.

Bois, 5; II, 275 et suiv. Boissons, 12. Bonda ou Imbonda, 13; I, 111. Bonnes mœurs, 16. Bonnet, I, 147, 269. Bonnet jaune, 17. Bonnet de paille, id. Bonnet rouge, id. Bonnet de travers, 18. Bonnet vert, id. Bordigue, 19. Borgne, I, 278. Bornage, borne, 20. Borsholder, 23. Botany-Bay ou botanique, id. Botte, **24**. Bouche fendue, bouche cousue, 25. Bouchers, boucherie, 26; I, 267. Bouchon, 33. Bouchot, id. Boucles, 34. Boue, 35. Bouée, id. Bouffon, id. Bougie, 36. Bougres, id. Bouille, 37. Bouillir, 37, 467; IV, 443, 456, 457; V, 303. Boulanger, 39; I, 267; IV, 114. Boulet, 44, 379, 380, 409. Bouline (faire courir la), 46, 383, 384. Bouquet d'herbes, 47. Bouquetière, id. Bouquiniste, id. Bourbier, 47; IV, 16, 135. Bourgeois, bourgeoisie, 49, 363. Bourguemestre, 51. Bourguerie, id.; V, 595. Bourguignones (lois), 51. Bourreau, id.; I, 72, 115, 117, 294, 338, 436; II, 304; IV, 34, 57, 151, 336; V, 433, 533, 584, 626, 631. Bourse commune, 69. Bourse de commerce, id. Boursier, id. Bousbot, id. Bouteillier de France, 70. Boutique, id.; V, 127. Braconnier, 71; II, 301. Brancade, 73.

Bras, 73; I, 277; II, 407; IV, 85, 86; V, 6, 45, 599. Bras séculier, 77. Brasier soufré, id. Brasserie, brasseur de bière, 78. Bref, 80. Brétecque, brétesque ou brétesche, 84. Breuvage, id. Brevet, id. Brief, 82. Brieuf de sauveté, id. Brigand, id. Brigandage, 85; II, 343. Brigue, 85; I, 266. Brisement de la paix du roi, 89. Briser la sûreté, 90. Bris de prison, 91. Bris de scellé, 94. Brocanteur, 96. Broche de fer, 97. Brodequins, 98. Broye vif, 317. Bruits injurieux ou nocturnes, 99. Bruit de marché, id. Brûlement, 400. Brûler; I, 104, 110, 111, 116, 119, 120, 357, 383, 412, 425, 468, 471, 489, 493; II, 35, 101 à 109, 260, 289, 323, 420, 421, 459; 11I, 36, 38, 39, 61, 77, 100 à 110, 202 et suiv., 308, 357, 392, 394, 447, 462, 466, 468, 470, 471, 477, 487;

13, 67, 175 et suiv., 187, 193, 195 et suiv., 199, 200, 202, 205, 260, 304, 315, 338, 340 et suiv., 348 et suiv., 437, 456, 466, 467, 471; V, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 54, 59, 65, 89, 107, 203, 226, 239, 261, 265, 280, 290, 372 et suiv., 383 et suiv., 404, 408, 438, 507, 539, 540, 543, 582, 606. Bruyère (couronne de), **110.** Bûche (réparation à la), 111. Bûche (contrôleur de la), id. Bûcher (voir auto-da-fe), id. Bûcheron, 112. Buffeteurs, id. Buissonnier, id. Bulgares, 113. Bulle, id. Bulle in cœnâ domini, id. Bulle d'or, 115. Buller, id. Bulletin des lois, id. Bulletin, **116**. Bureaux des aides, id. — de conciliation, id. — de contrôleur des actes, 117. — des douanes, id. — diocésains des décimes, id. — des finances, id. — de garantie, id. — des hypothèques, 118. — des nourrices, id.

C.

Cabal ou cabeau, 119.
Cabanes de gardiens, id.
Cabanons, id.
Cabarets, cabaretiers, 121.
Cabasset, 125.
Cabestan, id.
Cabotage, 126.
Cabriolets de louage, 127.
Cachet (lettres de), 128.
Cachot, 129, 360, 317; I, 331, 399; II, 233.
Cadavre (voyez pendaison), 134, 325, 372, 412, 421; I, 489; II, 254, 470; IV, 17, 39, 44, 100, 435,

445; V, 46, 48, 418 et suiv., 483, 586.

Cadenas, 440.

Caen (château de), id.

Café, 441.

Cage de bois, I, 399; II, 102, III, 521.

Cage de fer, 442; IV, 370; V, 535.

Cage à canard, 145, 200.

Cagots ou capots, 445; IV, 158.

Caisse d'amortissement, 146.

Cale ordinaire ou mouillée, id.

Cale (grande), 148.

Cale sèche, id.

— provinciaux des décimes, id.

- des renseignemens, id.

Calfat, 149. Calomniateur, 111, 150; I, 49, 80, 293, 405; II, 98, 156, 166,; IV, Camp (loger hors du), 151. Cangue (voyez pausicap), 152; IV, 353; V, Šī. Cannes, 152, 328. Cannes simples, 152. Canons pénitentiaux, 152. Capitaine de vaisseau marchand, **153**. Capitoul, 155. Capitulaires, id. Capots, id. Captation, id. Captivité, capture, id. Caqueux, 156. Carcan, 116, 156, 246, 294, 302, 319, 347, 348, 395, 408, 422, 445; I, 163, 164, 169, 410, 419; II, 441, 442, 448, 456; IV, 88, 238, 370; V, 37, 176, 374, 522, 562, 580, 612. Cardinal-vicaire, 160. Carême (voyez jeûne), 461, 360; I, 63, 294; IV, 292, 338. Caricature, 163. Carnaval, 167, 350. Caroline, 163. Carrières, id. Cartel, 166. Cartes, id.; 1, 276. Cartouche, 167. Cas, 168. Cas à mort, id. Cas-grands, 169. Cas de hauteur, id. Cas meurtrier ou vilain, id. Cas périlleux, id. Cas prévôtaux ou présidiaux, 170. Cas privilégiés, id. Cas réservés, 171. Cas royaux, id. Cassation, 172. Casser, id., 431; IV, 231. Castration (voir parties naturelles et testicules), 172, 224; I, 194, 484; IV, 33; V, 554, 555, 64o. Caste, 476. Cataste, id. Caution, 476, 461; I, 411; II, 97; IV, 196,

Cautionnement, I, 174; III, 32; IV, 248. Cavalcade, 180. Caveau, 181. Ceinture, id.; I, 214. Célibat, 183; IV, 24, 203, 374. Cendres jetées au vent, 189. Cendres (supplice des), 190; IV, Cendres chaudes, I, 118. Cène (sainte), I, 276. Censeur, 190. Censeur royal, 192. Censure, 191. Censure contre l'autorité publique, 191. Censures ecclésiastiques (voyez excommunication), 193, 402, 403; I, 52, 55, 94, 102, 142, 180, 340, 466; IV, 222 et suiv. Centeniers, 194. Centumvirs, id. Cercueil (épreuve par le), 195; I, Cerisier, 195. Cession, 324, 376; IV, 12. Chabouc, 195. Chaîne, 496, 383, 384, 408. Chair arrachée, 443. Chair mangée, 200. Chaise, id.; V, 160. Chaise de fer, 200. Chambre de l'arsenal, 201. - ardente, id. - chauffée, 204. - des communes, 205. — des députés, id. — étoilée, 206. — des pairs, 207. - pavée en cuivre, id. - de punition, id. - de la question, 208. - du tourment, id. Champ (jeté dans un), id. Champion, 208, 437; I, 123, 134, 374; IV, 357; V, 139, 442, 544. Chancelier d'Angleterre, 212. - d'Autriche, id. — de France, 213. Changeurs de monnaies, id. Chapeau cloué sur la tête, id. Chapeau, 214; IV, 263.

Chapelain du pape, I, 84. Chaperon, 214. Charbons ardens, id. Charenton, 215. Chariot, 216, 452. Charivari, 217; IV, 410. Charges, 217. Charlatan, id. Charretiers, id. Charrette, 220; I, 282; IV, 106, 107. Charrue (envoyer à la), 220. Chars, id. Chartre privée, id. Chartulaires, I, 155, 156. Chasse, 220; I, 282, 497; II, 423; Chasteté, 102, 228; V, 437, 532, 562. Chat, 230; I, 335; V, 29. Chatouillement, 230. Chaudière, id.; I, 243; IV, 356. Chauffeurs, 231. Chaussure, id. Chaux et four à chaux, id.; I, 108. Chemise, 231; I, 293, 296, 298, Chenilles, I, 337, 339, 340, 341, IV, 27. Cheval, 232; I, 108, 109, 268, 376, 461. Cheval de bois, 46, 233; I, 237. Cheval maigre, 235. Chevalet, 233, 440; IV, 78, 301. Chevaux (tiré à quatre), 235. Cheveux, id., 331, 378; I, 118, 122, 151, 269, 331; IV, 404; V, 61, 83, 6o5. Cheville du pied torturée, 238. Chevilles de fer, 239; IV, 304. Chiens, I, 49, 293, 357, 465; III, 200, 239, 315; IV, 169; V, 27, 38, 48, 416, 602. Chiourme ou chiorme (voyez Bagne, Galères), 240, 1, 410. Chirurgiens, 241; I, 163; II, 86. Cierge, 1, 298; 11, 104. Cigne, 241. Cimetière, I, 39, 63. Cippe, 242; II, 410. Circoncision, I, 484; II, 453; III, Cire fondue, V, 26. Citation, 242.

V, 420. Clameur publique, 244. Clefs fausses, id. Clercs (voyez prêtres), 1, 133. Cloche, I, 106, 331; II, 102; V, 48, 49. Cochon, IV, 263. Cœur (arracher le), 244. — percé, 136. Coffre, 245. Coins, 25, 245. Collier, 245. Colonne (précipité du haut d'une), Colporteurs, 246; I, 144. Combat judiciaire, 208 et suiv., 246, 424 et suiv., I, 72, 76, 80, 83, 134, 371. Comédiens, 246. Commissaire, I, 80, 81, Commissions spéciales, 247. Communion (épreuve de la), 248; II, 334. Commutation de peine, 248. Complice, 248, 382; I, 98, 145, 420, 448, 494; II, 72, 301, 385. Complet, 249, 382, 411; I, 435, 448; V, 429. Composition (voyez aussi amende) I, 83, 124, 125, 277, 478, 479, 491, 492, 493; II, 393; IV, 83, 84, 131, 132; V, 602 et suiv. Concubinage, 250; I, 160; II, 94, 357 et suiv.; IV, 379, 383, 420. Concussion, 258; I, 98; II, 46. Confesseurs, 260; II, 104. Confession, 261. Confiscation, I, 66, 67, 161, 175, 177, 211, 228, 232, 233, 236, 255, 284, 342, 348, 354, 357, 358, 359, 374, 397, 398, 4:3, 4:4, 4:5, 4:6, 417, 418, 420, 436, 477, 487, 493; 11, 9, 30, 37, 38, 41, 221, 264, 273, 280, 283, 284, 285, 286, 296, 305, 317, 320, 329, 336, 360, 367, 371, 572, 379, 380, 396, 408, 415, 416, 421, 444, 448, 467; III, 6, 7, 9 a 13, 30, 51, 33, 34, 38, 41, 42, 47, 78, 79, 96, 97, 115, 127, 139, 141, 165, 167, 209, 225, 263, 266, 271, 295, 301, 302, 337, 357, 360, 361, 362, 377, 392, 399, 400, 404,

Claie, id.; IV, 16, 57, 263, 443;

431, 453, 463, 490; IV, 11, 12, 64, 93, 94, 238, 241, 257, 259, 260, 262, 300, 323, 349, 358, 410, 437, 442,455,456,457,458;V,20,22, 23, 35, 36, 38, 39, 40, 93, 127, 165, 226 et suiv., 276, 342, 346, 419, 422, 424, 425, 434, 435, 491, 495, 499, 507, 510, 513, 515, 525, 560, 576, 581, 606, 620, 623. - des biens, 263; I, 29, 48, 118. Congrégation de l'index, 264. Congrès, id. Conscription, I, 165. Conseil d'État, I, 434. - des dix, 265. — de guerre, id. — de guerre maritime, id. — de discipline, II, 163 et suiv., 214 et suiv., 111, 409. Consignation, I, 212. Consigne à bord, 265. Consul, I, 85. Conspiration, 266, 339, 353; I, 47; II, 417; III, 201; 1V, 357, 440, 469. Contrainte par corps (voir aussi Arrestation), 266; I, 169, 173, 439. Contrebande, contrebandier, 141, 266; 11, 49, 72. Contrefaçon et contrefaction, 270. Contrefacteur, id. Contumace, 274; I, 233. Conventions matrimoniales. Voyez adultère. Coq, 273; IV, 304; V, 27. Corde, 273, 408; 1, 272, 294, 295, 302; II, 254, 295, 313; IV, 13; V, 29, 30, 211; voyez pendaison. Cordon, 273. Cornes, I, 331; IV, 259. Coroner, I, 39. Corps allumé, 275. — déchiré, 276. - rôti, 277. - salé, id. — coupé: voyez Fendre en deux. Correction, 277; I, 402; IV. 196. — maritale, 278. - paternelle, id. - (maison de), id.

Correspondence, 292.

Corrégidor, 293. Corruption, id.; I, 71, 266, 270. Corruption du sang, 295; II, 58, 39; V, 47. Corvées, 296. Côté percé, 297. Côtes (accrocher par les), id. Côtés fendus, id. Coupé en deux (corps), id.: voyez Fendre en deux; IV, 310; V, 82. Coupé en morceaux (corps), 137, 298, 323, 467; IV, 353; V, 25. Coups, 115, 180, 301; II, 208, 309, 394; V, 89, 151. Cour de cassation, 303. - de chrétienté, 304. — de justice criminelle, id.; 1, 81. - de justice criminelle et spéciale, 305. — martiale, id.; II, 233. — martiale maritime, 306. — prévôtale, id.; 1V, 339. - royale, id. - spéciale, id. de l'amirauté, 307. — du ban du Roi, id. — des baronies, id. - de la chancellerie, id. - de l'échiquier, id. — d'équité, *id.* ; I, 303. — des plaids communs, 307. Couronne de fer, id.; I, 329. Courouk, 307. Courroie (passer par les), id. Courtisanes, id. Couteau, I, 267; IV, 13, 337, 354; V, 25. Couvent, I, 105, 119, 128, 129, 137, 294; II, 100, 299, 326; III, 369, 404. Couvre-feu, 307. Crachat, I, 269. Cramponné sur le pont, 307. Crâne, 318. Crâne enfoncé, 308. Crecelles, I, 112. Crematio, 308. Critique, id. Croc de fer, id. Grochet, 309. Crocodiles (dévoré par les), id. Croix (supplice de la), 38, 76, 309,

551, 451, 491; I, 483; IV, 348; V, 30, 53, 45, 54, 55, 623. Groix, 297, 316; I, 40, 42, 356. Groix (jugement ou épreuve de la), 74, 316. Guisses coupées, rompues, 316. Gulage, cullage ou culiage, id.; I, 152; V, 116.

Cul de basse fosse, 317; I, 262. Culotte, V, 210. Cultes (ministres des différens), 317. Cuve, 74, 436, 320. Cylindre, 320. Cyphonisme, 321.

D.

Danse, 322 ; I, 277. Datterie, 322. Débiteur, 19, 50, 115, 119, 182, 301, 323, 427, 479, 491; I, 56, 189, 281, 292, 349, 439, 441, 450, et suiv.; II, 325, 386, 389; IV, 28, 203, 360, 466, 472; V, 9, 71, 72, 575. Debout (rester), 404. Décapitation (voyez Tête), 332, 488; I, 76, 129, 261; V, 45, 46. Décemvirs, 335. Décimation, 336, 406, 407; II, Déclaration, 336; I, 211. Déconfés, 336. Décoration, 337. Défenseurs, I, 85. Défloration, 337. Dégât, 338. Dégradation (destruction),id. Dégradation (peine), I, 81, 89, 178, 383, 419, 421, 432; 11, 37; III, 80, 295, 338, 389, 409, 422, 424, 430; IV, 87, 95, 383; V, 23, 41, 64, 93, 118, 192, 325, 499. Déguisement, 350; V, 36, 520. Délateur, 350 II, 302. Délit, 353. Délit (flagrant), 354. Délit (quasi), id. Déloyal, I, 282. Démence, 354. Démissions, 355. Démoniaques, 356. Denarii, I, 155. Déni de justice, 358. Dénonciateur, id.; I, 78, 82. Denrées, 359.

Dents (arracher les), 162,359; IV, 262, 338; V, 36. Dents postiches, 360. Déodand, id. Dépens, 361. Déportation, 23, 95, 362, 422; I, 170, 179, 191, 193; II, 21, 292, 296, 304; IV, 33, 60, 148, 195; V, 39. Dépositaires publics, 367. Déposition, 262, 369; I, 157. Déposition (témoignage), 376. Dėpôt, id. Déprédations, 377. Désaveu, id.; I, 100. Déserteur, 1, 392, 421, 430; III, 44, 46, 47, 149, 378, 408; IV, 168; V, 45, 50, 240. Déshonneur, I, 108, 120, 121; III, 425. Désobéissance, 385; I, 47; II, 92, Dessin, 385. Destitution, id.; I, 87, 175, 176, 177; V, 42. Destruction, 386. Détention (voyez aussi Emprisonnement), 140, 185, 382, 388, 430; V, 518, 529. Déterrer avec les ongles, 390. Deuil, 391; IV, 203. Dévastation, 392. Devin, id. Diah ou Diat, 393. Diasphendonese, 394. Diffamation, 206, id. Dimanches et fêtes, 398. Discernement, 402. Discipline (voyez aussi Conseil de discipline), id.; I, 92, 185. Discipline (châtiment), 410.

T. 111.

Discours, 411. Dislocation (voyez aussi Estrapade), id. Dispute, id. Dissection, 412. Dissidens (voir Assassin, Assassinat), I, 40, 44, 295, 307, 374, 384, 420 et suiv.; II, 9, 10, 300; III, 201 et suiv., 276, 412, 413; IV, 105, 174 et suiv., 187, 232, 300, 303, 304, 354, 363, 410, 436; V, 9, 45.Distribution, 413. Divaguer, id. Divorce, id.; I, 113, 123, 138; II, 325; IV, 373, 374, 383, 391, 394, 397, 398, 400, 414, 417, 418, 422, 424, 426, 427, 428; V, 406. Doigts, 134, 342, 371, 418; IV, 358, 417; V, 22, 623, 625. Dol, 419; II, 90; IV, 203. Domestique, 419; I, 132.

Domicile, 419, 457.

Dommage, 419.

Dommages-intérêts, I, 52, 77, 78, 79, 88, 122, 131, 280, 298, 360, 376, 377, 396, 398, 435, 439; I1, 52, 53, 54, 77, 156, 215, 225, 253, 271, 302, 374, 377; III, 6, 21, 22, 48, 81, 259, 270, 377, 389, 396, 398, 420; IV, 11, 20, 31, 96, 317, 364, 368, 369, 431, 436, 458; V, 34, 36, 37, 38, 124, 141, 143, 348, 415, 573, 612.

Dons, 421.

Dos, id.

Drap rouge, 456.

Droits civils, 421.

— civiques, 422.

— de vie et de mort, 424.

— de zèle, id.

Duel (voy. aussi Agresseur.), 50, 166, 243, 301, 424; I, 72, 121; II,

393; IV, 196, 435; V, 88, 352.

E.

Eau (boire de l'), I, 61; III, 407. Eau (épreuves ou questions par l') 434; I, 123, 243. - chaude, 346; V, 622. — bénitc, 441... Eau et feu, I, 477; II, 295. Ecarteler, 220, 442; I, 122; IV, 316, 434; V, 26, 510. Echafaud, 445. Echelle, id.; I, 122; V, 8, 23. Echcnillage, 449. Ecolier, id.; I, 298. Ecorcher vif, 449; I, 133; V, 141. Ecouteurs aux portes, 451. Ecraser, 216, 378, 451; I, 335, 465; V, 304. Ecriteau, 453; II, 313, 442; IV, 130, 133. Ecu, 453. Effets publics, id. Effigic, id. Effraction, 457; I, 426. Eglise, I, 39, 40, 148, 154; V, 91. Eguillettes, 460. Eléphants, 360, 378, 452, 460; I, 108. Eloignement, 464.

Embaucheur, 461. Embonpoint, id. Embrocher, 462. Emeute, 301, 462; I, 166. Emigrés, 363, 462; II, 301. Emission de fausse monnaie, 463. Empalement, id.; I, 486; 11, 453, IV, 310, 356. Emplois publics, 464. Empoisonnement, 14, 37, 169, 203, 211, 231, 325, 374, 465, 486; I, 213, 229, 261, 364, 407; II, 21, 32; IV, 470; V, 63, 334, 430. Emprisonnement, I, 64, 65, 84, 109, 139, 141, 144, 145, 163, 169, 170, 178, 179, 185, 193, 228, 236, 241, 252, 255, 261, 350, 342, 343, 356, 357, 361, 363, 364, 376, 396, 399, 404, 413, 414, 418, 419, 420, 443; II, 11, 12, 25, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 75, 79, 97, 98, 105, 108, 225, 268, 269, 271, 274, 314, 326, 328, 368, 372, 373, 394, 399, 405, 409, 414, 437, 439, 441, 448, 451, 454, 464, 467, 469, 470, 471, 472; 111, 9, 13, 16, 22, 30, 41,

71, 79, 83, 89 et suiv., 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 116, 118, 119, 122, 123, 138, 155, 166, 177 et suiv., 191, 205, 206, 217, 218, 220, 227, 240, 244, 159, 295 et suiv., 301 et suiv., 303, 308, 318, 323 et suiv., 336, 338, 359, 365, 568, 577, 385, 386, 387, 388, 589, 390, 392, 396, 397, 400, 408, 409, 412,425,430,451,472,475,481, 482, 483, 489, 490, 492, 493; IV, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 33, 41, 57, 61, 62, 65, 88, 89, 132, 153,159, 148, 149, 170, 172, 183, 196, 208, 209, 219, 238 et suiv., 242, 249,250,162,300,309etsuiv.,326, 340, 342, 349, 355, 358, 369, 370, 436, 438, 442, 448; V, 5, 8, 22, 24, 32, 67, 118, 123 et suiv., 127, 228, 237, 268, 353, 372, 399, 430, 432, 435, 460, 491, 514, 517, 520, 522, 525, 529, 537, 547, 554, 560, 561, 566, 573, 581, 585, 587, 612.

Endormeurs, 476. Enfans (voyez Mari - Mariage, Peres), I, 25, 36, 45, 69, 118, 136, 165 et suiv., 251, 465, 495; II, 111, 113, 122, 297, 357 et suiv.; III, 254 et suiv., 273, 308, (voy. Debiteur), 337, 402, 424, 436, 477, 485; IV, 108, 131, 132, 350; V, 17 (voyez Parricide, Paternité, Pères, Vieillards), 412, 426, 442.

Enfouir, 483; V, 607. Enlèvemens, 483; I, 48, 426; V, 35. Enlèvement de mineur, 484; I, 289; V, 518.

Ennemis de l'Etat, 484. Enregistrement, id.; I, 88. Enrôlement, 484.

Enterré vif, 228, 428, 485; I, 111, 115; II, 210, 420; IV, 437.

Entrailles arrachées ou brûlées, 487; I, 592; IV, 447; V, 506. Entraves, 488.

Envoûter (voyez Volt.), id. Epaules, id.; IV, 86, 87. Epée, 488; I, 259, 262, 470. - rompue, 489; V, 44. - (tirer l'), 489. Ephète, 490.

Ephores, 490. Epines, 104, 325, 491; V, 25. Epingles, 491. Episootie, 492. Eponge, 493. Epreuves (voyez Question), 1, 83, 257, 270, 271, 337, 347; II, 534, 343,409,417,474; III, 74, 112, 181, 214, 235, 248, 316, 320, 411, 426, 434, 493; IV, 14,68 et suiv.,

77, 87, 103, 152, 145, 185, 189, 292, 293, 353, 441, 458 et suiv., 469, 476, 478; V, 74, 83, 105, 184, 286, 358, 562. Ergastule, 495.

Escalade, id.

### T. IV.

Esclaves, esclavage, I, 51, 71, 117, 118, 124, 146 et suiv., 238, 267, 278, 388, 486; II, 229, 358, 386, 387; III, 173, 220, 250, 310, 314, 325 et suiv., 351, 593, 400, 424, 486, 495; IV, 5, 61, 85, 99, 102, 114, 134, 171, 188, 233, 255, 325, 339, 360, 374, 409, 432, 442, 443, 449; V, 6, 8, 19, 107, 407, 438 et suiv., 476, 488, 533, 540, 583, 602, 624.

Escroquerie, 40; III, 158.

Espion, 12. Esprits, I, 111. Essoriller, 13.

Estomac, id.; II, 450.

Estrapade, 43, 144; I, 272; III, 407, 408, 411; V, 107, 211, 570. Etain fondu, 14, 353.

Etat civil, 14.

Etats-généraux, I, 197, 246.

Etendard, 15.

Etousser, 45, 66, 199; I, 493. Etrangler, 17, 114, 137, 456, 471; I, 108, 119, 135, 330, 383, 392, 414, 465; II, 106, 108, 273, 421;

III, 338, 466, 467; V, 28, 45, 48, 87, 228, 407 et suiv., 427, 477, 507, 511, 558, 580, 582.

Eunuques, 17; V, 28.

Evasion, 17; III, 420; V, 429, 518.

Eventrer, 21, 447.

Excommunication, 1,42.52 à 59,91,

· TOME IV.

95,142,180,301,325 et suiv.,339, 346, 341, 354, 457, 469; II, 36, 40, 136, 145, 211; III, 113, 134, 177, 217, 255, 257, 318, 331, 403, 404, 447; IV, 22, 128, 255, 337, 464; V, 433.

Excuse, 32.

Exécuteur des jugemens criminels, 34.

Exécution des jugemens criminels, 35.

Exhumation, 17, 44; III, 134 et

suiv., 391.

Exil (voy. Proscription), 47, 260, 368; I, 27, 66, 71, 82, 353, 488, 492; II, 100, 295 et suiv.; III, 87, 158, 216, 259, 328, 404; V, 9, | Extradition, 57.

144, 266, 293, 464, 499, 508. Expert; III, 548. Expiation, 52; 1, 483. Exportation, I, 68. Exposé aux bêtes (voy. aussi *Bêtes*), (livré aux ), **55**, 195, 315, 348; I, 162, 335, 405, 483; II, 411; III, 488; V, 27. Exposé enduit de miel, 55; III, 321. Exposé nu, 56; I, 108. Exposition, 39, 56, 299, 330; I, 117, 170, 184, 395; III, 142, 157; 326, 329, 405; V, 83, 518, 624. — d'enfant, 56; I, 25; III, 478. Extorquer, 56. Extorsion, id.

F.

Faillite, 57.

Faim (condamné à mourir de), id. Fainéantise, 16, 57, 326; III, 47; V,

Faisceaux, 57.

Falaca, 58.

Falanga, id.

Familiers, id.; II, 105, 106.

Famille royale, 58. Fard, III, 153; V, 62.

Fausse monnaie, 59.

Fausser la cour de son seigneur, id. Fautes (révélation des), 60.

Faux, 11, 60, 86, 473; I, 30, 65, 211, 212, 293, 433, 437; II, 57, 301; V, 32, 243, 464, 518, 576.

Faux passeport, 63. Faux témoignage, id.

Faveur, id.

Félonie, 36, 59, 62, 63, 152, 184, 438; 1, 39, 228, 371, 422, 429; II, 49, 298, 405, 406, 420, 438, 472; III, 92,379,408; V, 21,67,199, 373, 420, 526, 554, 555, 585, 586

et suiv., 592 et suiv. Femme mangée, 65.

Femmes, 65, 194; II, 9; III, 427; V, 165.

- coupées et mangées, I, 120; V, 406.

— saisies, 68; III, 326, 328.

- découvertes, I, 279.

- vendues, 68, 381, 400, 418, 422, 423, 426; I, 109, 110, 114; III, 328; V, 532.

- défendues, I, 62.

Fendre en deux, 68; 1, 107, 109, 115; II, 436.

Fendre du bois, 337.

Fer ardent-chaud-rouge, II, 136, 334, 404, 406, 456; III, 75, 204, 223, 353; IV, 68 à 74, 85, 134, 292, 304, 322, 353, 359; V, 29, 622.

Fers, 20, 51, 75, 148, 231, 451; I, 84, 102, 430; 11, 209, 316, 332, 443, 467; III, 35, 93, 95, 119, 269, 379; V, 43, 623, 625.

Férule, 76.

Fesses, id.; I, 279; II, 383, 385;

V, 603.

Fêtes et dimanches, 77; I, 267, 280, 286; II, 108; III, 153.

Feu(épreuveouquestion par le),77. Feu sacré, 78.

Feuilles périodiques, id.

Fèves défenducs, I, 62.

Fidiculæ, 78. Fief perdu, I, 126.

Fil de coton, 78.

Filles publiques, id. Filouterie, id.

TOME IV.

Flagellans, 81. Flagellation, id. Flambeau, 82. Flèche, 83; I, 108. Flétrissure, 84, 100, 145, 370, 411, 436, 457; I, 99, 140, 163, 164, 389, 416; II, 37, 302, 441, 442; 111, 72, 246, 267, 325, 395, 430, 453, 471; V, 333, 407, 518, 562, 612, 613. Foie de bœuf, 87. Foin (botte de), I, 117. Fonctionnaires publics, 87. Fonctions publiques, 88. Forban, 89. Forbannir ou forbenir, id. Forçat, 90; 1,410; II, 393; III, 73. Force, 93. Force publique, id. Forfaiture, id.; 1, 81; 11, 38; 111, 295, 349. Fornication, 95, 348; I, 64, 119; 11, 388; III, 153; V, 57, 62, 164, 415. Fosse, 97; I, 116; III, 427, 486. Fosse au lion, 99. Fosse aux lions, id. Fossé, I, 485. Fossor, 99. Fossoyeurs, id. Fou, I, 282; III, 36. Foudre, 400. Fouet, 1, 105, 106, 108, 114, 119, 122, 126, 128, 129, 130, 131, 137, 163, 169, 211, 212, 272, 276, 277, 385, 294, 295, 331, 342, 356, 397, 416, 485; 11, 100, 105, 108, 264, 302, 405, 442, 453, 455, 457; III, 7, 21, 22, 72, 85, 125, 151, | Fustigation, 438, (voyez Fouct).

195, 220, 225 ct suiv., 250, 267, 322, 353, 399, 400, 403, 406, 407, 408, 411, 416, 430, 446, 449, 471; IV, 24, 66, 74, 81, 82, 85, 96, 101,143, 188, 200, 238, 293, 310, 329, 339, 370, 429, 436, 437, 441, 448, 451; V, 5, 7, 8, 23, 24, 30, 33, 45, 61, 67, 80, 81, 82, 89, 113, 165, 333, 377, 440, 446, 447, 523, 526, 558, 562, 566, 580, 581, 582, 587, 590, 622, 627. Fouille, 113. Fouler aux pieds, id.; V, 601. Four, 113. Four à chaux, 114. Fourches, 7, 8, 414. Fourches patibulaires, 114, 145, 152; 11, 254. Fourmis, 118. Fournaise ardente, 419. Fournisseurs, I, 288. Francs-juges, 119. Francs-maçons, 127, 362. Fratricide, 130. Fraude, I, 267; III, 483. Fredum, 131. Frelateur de vin, 132. Fripon, I, 282. Fromage (épreuve du), 133. Front marqué, 75, 85, **134**; I, 71; V, 621. Fruits, 134. Fuite, 135. Fumée, id. Funérailles, 136. Furies, 437. Fusil (pierre à), 138. Fusiller, id.; V, 509, 548.

G.

Gage, 138. Galères, I, 38, 105, 130, 131, 133, 140, 163, 164, 211, 212, 277, 294, 299, 331, 354, 355, 356, 368, 399, 410, 414, 416; II, 11, 31, 37, 49, 72,105,108,156, 228 et suiv.,277, 302, 312, 313, 314, 441, 442, 448, 457, 460, 472; III, 7, 22, 73, 112, 138, 150, 154, 155; 225, 246, 267, 268, 329, 395, 407; IV, 76, 80, 90 et

suiv., 96,100,112,130, 139, 201, 510, 342, 369; V, 14, 15, 32, 37, 41, 66, 78, 116, 118, 141, 176, 236, 374, 436, 495, 519, 528, 529, 557, 562, 582, 601, 609, 612, 614.Galérien, 143; I, 487; III, 18. Gamelle, 444. Ganche, id. Garrotte (el), id.; V, 410 Gâteaux, 145.

#### TOME IV.

Gémonies, 145, 472.
Gendarmerie, 145; III, 583.
Gêne, 148; I, 81, 432.
Générale (battre la), 149.
Genou, 150.
Gentleman, I, 273.
Génuflexion, 150.
Geôle, id.
Geôlier, 151.
Gibet, 152, 111, 119, 119, 111, 29; V, 109.
Glaive passé par-dessus la tête, 152.
Gland, 153.
Gorge, id.

Goutte d'eau, III, 441.
Grâce, 453,320;I, 48, 51, 499; III,
70; V, 557.
Gril, 457.
Grille, 458.
Grossesse, 58, 458; I, 154, 272.
Grue, 458.
Guet-apens, id.
Gueux, id.
Guichet, id.
Guichetier, 459.
Guillotine, 34, 459, 347, 350, 456;
V, 50.
Gynéconomes, 465.

### - H.

Habeas corpus, 166. Habit déchiré, III, 406; V, 92. Habits de femme (voyez Patrouilles), 168, 300; III, 321; 405; V, 93. Habits, 258; V, 326, 357, 379. Hachée, 169. Hache (voyez Decapitation), 69, 169, 353; III, 486. Haie, 170. Haire, id. Halot, id. Haro, id. Hars ou Hart, 171, 193, 367, 436; I, 414, 416; 11, 29; III, 225. Hatenuras, 172. Hausse et baisse, id. Haute-trahison, 473. Héliaste, id.; I, 50. Hérésie, I, 40 et suiv., 48, 55, 57 à 59, 413; II, 403; III, 36, 261; IV, 107, 128, 174 et suiv., 315; V, 19, 203.

Hérétiques, 174; III, 51, 103, 104 et suiv., 113, 171, 412. Hing-pu, 182. Homicide (voyez Assassinat, Meurtre), I, 27, 170, 280, 454; II, 207, 208; III, 53, 140, 169, 177, 242, 465, 466; IV, 6, 54, 131, 183, 205, 536, 338; V, 533. Homme gras, I, 279. Hommes enduits de cire, 183. Hommes mangés, I, 351. Hommes vendus, I, 114, 480; III, 325; IV, 426; V, 620, 622. Honte publique, I, 107, 410. Hôpital, II, 100, 441, 442; III, 246, 267, 471. Hors de la loi, 184. Huguenot, 185. Huile bouillante, id.; III, 412; V, Huissier, 4.87, 329, 430; I, 88, 100, 222 et suiv., 232, 430; II, 241, 395.

L.

Idolâtrie, I, 64; III, 424; IV, 307. Idole, II, 297. Ignominie, 187. Illuminés, id. Ilotes, 188. Image de cire, II, 51.

Image de la croix, 189. Impénitens, id. Imprécations, id. Imprimeurs, 192; 1, 143; I1, 180; II1, 115; V, 176. Impuissance, 194; III, 265.

Impureté, 194. Incendic, 86, 495; III, 169, 177, 308, 386; V, 450, 541. Inceste, 103, 498; I, 132, 395; II, 276; III, 153, 211, 232, 437; V, 62, 449, 542, 554, 556. Incision, 201. Incubes, id. Indécence, I, 271; II, 227. Index (congrégation de l'), 202. Indignité, id. Indulgences, I, 40. Infamation, 202. Infamie, 1, 71, 90, 94, 214, 249, 410, 487; 11, 38, 92, 144, 262, 308, 367, 451, 455; III, 17, 18, 87, 182, 184, 209, 235, 242, 246, 298, 325, 356, 378, 392, 404, 405, 407, 445; IV, 84, 135, 187, 203, 235 et suiv., 299, 411; V, 8, 22,

23, 24, 47, 48, 92, 109, 118, 196, 229, 345 et suiv., 499, 529, 537. Infanticide, 158, 204, 459, 470; 111, 109, 136, 487; V, 15, 50, 58, 73, 450. Ingratitude, 205.

Injure, I, 179, 278, 283, 299; II, 77, 166, 260, 308, 372; III, 206, 324, 430; IV, 203, 206, 219, 300; V, 71, 397 et suiv., 584.

In-pace, 209; V, 11.

Inquisition, 58, 210, 261, 349, 460, 467; I, 40 et suiv., 80, 215, 283; II, 8, 101, 142; III, 201 et suiv., 356, 418, 439 et suiv.; V, 59, 60, 111, 164, 194, 203, 265, 336, 377, 386.

Insensés, 248. Instigateur, id. Instituteurs, id. Instructions, id.

Instructions pastorales, 219.

Instrumens, id.

Insultes, 219; I, 269; III, 158; V,

Interdiction, I, 143, 179, 180, 230, 287, 435, 490; II, 30, 55, 77, 144, 156, 159, 164, 165, 171, 185, 215, 216, 295; III, 41, 89, 116, 184, 259, 358, 362, 377, 378, 386, 402, 403, 407, 422, 423, 464, 466; IV, 23, 24, 25, 27, 48, 87, 187, 221, 315, 319, 465; V, 143, 193, 243, 437, 514, 561.

- du feu et de l'eau, 221.

— légale, id. Interdit, 222, 512. Interprètes de songes, 225. Irrégularité, id. Irrogation, id. Ivrognerie, 226; V, 77, 106, 542.

J.

Jagarnat, 232. Jannanins, I, 111. Jansénisme, 232. Jambes, 85, 233; V, 6. Jarret, 233; I, 325. Jéfumi, I, 42, 43. Jet du denier, 1, 155. Jeté aux bêtes (corps), 233. Jeu, 234, 539; 1, 276; 11, 318, 345, 446; 111, 158, 328. Jeûne, 242, 356; 1, 62, 63, 112; III, 75, 153 418; V, 62, 450. Joie, 245, 357. Jongleurs, 246; II, 367, 471 et Joue, 30, 85, 86, 246, 304; V, 91. Joug, 246; III, 328.

Joug de bœuf, III, 308.

Journaux, 248.

Juge (voyez aussi *Tribunaux*),
I, 81, 85, 100, 232, 239, 243,
549, 369 et suiv., 387; II, 6, 13,
20, 81 à 84, 242 et suiv., 280 et
suiv., 294, 305, 331, 337, 338, 342,
388; III, 27, 35, 44, 51, 55, 69,
74, 155, 160, 171, 177, 191, 194,
212, 213, 259, 293, 335, 344 et
suiv., 358, 362, 391, 449, 490; IV,
35, 119 et suiv., 173, 254, 263, 264,
290 et suiv., 296, 361, 330 et suiv.,
361, 364 et suiv., 453, 475; V, 16,
85, 144, 151, 177, 196, 220, 275,
544, 354, 406, 444, 492, 504, 544,

562, 584. ·

Juge de paix, 253; I, 274, 275, 352, 377, 429; II, 19, 82; III, 116.

Juges à bâtons traînans, 253.

Jugement, 254.

— de Dieu, id.; III, 426; V, 197 et suiv.

— de la croix, 254.

— du zèle, 307, id.

Juifs, 254, 338, 354; I, 133, 297, 468;

11, 300; 111, 17, 104, 108, 315, 447, 451, 460, 468, 487.

Jurats, 263.

Jurement, id., 469, 471; I, 274, 275; 111, 153; V, 62.

Jurguinas, 264.

Jury, id.; 1, 81, 85, 305; 11, 20, 243; 111, 27, 348.

Justiciarii in itinere, 290.

Justiza, id.

K.

Kangue, 292. Kari-chang, id. Ketelrang, id. Khumano-geo, 293. Knout, Knoute ou Knut, 50, 293, 465; I, 269; III, 408; V, 118, 629. Kotval, 296. Kourouk, id.

L.

Lacération, Déchirement, 297. Lacet, id. Lâcheté, 168, 297; III, 242, 346, 404, 406; V, 92 et suiv. Laicocéphales, 300. Laidanges, id. Lames de cuivre et d'argent, 301. Lampadation, id. Lampes, id. Landamann, id. Langue, 302. - arrachée, III, 371; V, 470. - coupée, 302, 356; I, 30; II, 35, 456; V, 22, 24. - percée, 246, 303, 357; I, 272, 299; 11, 453, 460; 111, 353. Lanterne, Lanterner, 305. Lapidation, 244, 306, 317, 348; I, 108, 115, 120; III, 361, 406, 407; V, 71, 72, 510. Lapins, I, 336. Larcin (voyez Vol), 308; I, 47; 111, 464, 487; V, 39. Larron, 310. Lèpre, Lépreux, 311. Lèse-majesté, 1, 39, 48, 76, 133, 170, 293; II, 8, 30, 40, 278, 405; 111, 70, 104, 114, 115, 137, 171, 249, 262 et suiv., 299, 408,

429, 442, 444, 447; IV, 204, 262, 307, 313, 323, 434, 435, 456, 459; V, 85, 199, 230, 243, 281, 469., 474, 478. Lésion, 318. Lettres, 319. — dercachet, 320; II, 152. de grâce, 320. - du prince, id. — de rappel de ban et des galères, id. Leucade, 321. Lèvre coupée, Lèvre percée, Lèvre cuite, 75, 322, 437; 1, 30; 11, 456; V, 6, 160. Libelles, Libellistes (voyez Presse (liberté de la), 323; II, 98, 463; III, 151, 171. Libelli, 324. Libertéindividuelle, 166,324;1,89. Libertins, 325. Libertus, Libertinus, 327; I, 149. Libraire, 327; I, 144. Licteur, 329. Lié nu, 330. Lieutenant-criminel, id. Lieutenant de police, 332. Liqueur (vente de), 1, 277. Limaces, 1, 340.

Lit de fer, '332; III, 144. Lit de justice, 332. Livres. I, 272, 273; III, 158, 192, 195, 264; IV, 258. Livres brûlés, 77, 334; I, 412; III, 102, 104; V, 127, 154. Logeur, 334. Loi salique, id. Lois criminelles, id.

Lois d'exception, 339.

— somptuaires, id.

Lorarins, id.

Loterie, id.

Loup-garou, 340.

Lunatique, 342.

Luxe, 165, 343; I, 265, 280, 281, 284, 285.

Lyre, I, 265.

M.

Machination, 347; I, 495. Machine à tranchans, 347. Magie, 70, 347, 414; I, 165; II, 52; 111, 438, 488. Maiden, 350. Main, 85, 86, 351; I, 278. - brûlée, 352; II, 406, 457, 458; V, 26, 625.— clouée, 354. — coupée, 355, 441, 455; I, 460; III, 204, 224, 302, 517, 361, 371,400,490; V, 5, 6, 22, 423, 580, 584, — exposée, 358. - liées, 3**59** ; I,391 ; II, 254, 260 ; III, 321, 325. - pendue, I, 550. - ferrées, 84, 360. Main-morte et de morte-main (gens de), main-mortables, mortaillables, I, 159, 318. Maire, 361. Maison d'arrêt, 362. — de correction, 362; I, 131, 170, 275; III, 365. — de détention, 362. — de justice, id. brûlée, I, 465; III, 443. — murée, 128, 362. - pillée, 363. - rasée, id.; II, 10; V, 88, 141, de répression, 363. Maître (qui a des domestiques), 363; I, 51.

— (qui a des ouvriers), 363; I, 145.

· ticle affranchissement. — Titre,

— (qui a des animaux), 364. — (qui a des esclaves). Voir l'ar-

et terme de palais et de pratique, 364. Maître de bateau, id. — de cassette, id. de la chancellerie, 366. des comptes, id. — des eaux et forêts, id. — d'offices, id. — de quai, id. — des requêtes, id. — du sacré palais, 367. Majorité, voyez Age. Mal de Naples, 367. Maladresse, 368. Malédiction, id. Malice, I, 166. Malversation, 368, 458; II, 90, 282, 298; III, 171; V, 537. Malpropreté, I, 278. Manans, I, 155, 283. Manbotte, 369. Mangée (femme), id. Manumission, id.; I, 146. Maquerellage, 369; III, 158. Maraudage, 370; III, 408. Marchandise au cou, I, 267. Marchepied, 370. Maréchaux (tribunal des), 374. Mari, Mariage, I, 63, 79, 91, 98, 102 ct suiv., 107, 108, 118, 123, 129, 130, 134, 156, 137, 138, 159, 152, 165, 167, 168, 171, 194, 245, 251, 264, 286, 325, 327, 331, 552, 489; II, 60, 61, 91, 111 et suiv., 122, 210, 238 et suiv., 267, 281, 299, 302, 324, 359, 362 et suiv., 385, 597, 598, 401, 435 et suiv.; III, 57, 102, 106, 115, 180, 183 et sniv., 250 et suiv., 264, 508,

366, 391 etsuiv., 413 etsuiv., 418, 420, 441, 485 et suiv.; IV, 15, 23, 25 et suiv., 33, 38, 65 et suiv., 68, 104, 136, 137, 203, 204, 534, 538,374,467; V,20,54,35,60,94, 95, 177 et suiv., 241 et suiv., 272 et suiv., 507, 354, 399, 406, 532, 545, 550. Mariages républicains, 428. Marque, 244, 391, 429; III, 495. Martinet, 429. Masque, III, 153, 168; IV, 16, V, Massacre, III, 407. Massoler, 430; voyez Assommer. Massue, I, 121, 195. Mastigophore ou Porte-verge, 430. Matelas, IV, 16. Mauve défendue, 1, 62. Méchant, 431; V, 22. Mèches allumées, 431. Médecin, 431; I, 132, 135; III, 175. Membres, 432. — brisés, id. — brûlés, id. - coupés, id.; I, 29; II, 297; III, — dispersés, 433; I, 122, III, 467. — mangés, 559, **434**. - rachetés, 434. - rompus, id. - sanglans, id. Mémoire, 435; II, 156, 180; III, 137, 430; V, 420, 516. Menace, 436; I, 49, 179; V, 430. Mennonites, 436. Menottes, 437; I, 84; II, 233; V, 9. Mensonge, 437. Mépris, 438; III, 489. Mèque (pélerinage à la), 439. Mer (jeter à la), 440; 11, 30. Mer (regarder la), 440. Merci (crier), id. Messe (la), id.; V, 422, Messe de jugement, 441; 436. Mesures fausses, 11, 441. Métier, I, 128. Mettre bas les armes, 442. Meule, id. Meurtre (voyez aussi les articles

Assassin et Assassinat), 1, 47, 75, 80, 122, 139, 166, 194, 269, 270, 277, 278, 280, 281, 335, 356, 337, 353, 448, 451, 455 et suiv.; II, 298, 301, 406; III, 49, 98, 153, 177, 393, 427, 452, 488; IV, 8, 21, 33, 54, 113, 131, 336, 362, 442; V, 61, 62, 70, 139, 422, 506, 518, 533. Mignon, 13, 454; III, 47. Mines, 61, 301, 369, 451; V, 70, 399, 464, 519, 530. Minima (appelà), 453. Ministère public, id. Ministres, I, 98; III, 220, 260. Missi dominici, 453. Mitrer, 454; III, 447. Monition, I, 102, 180. Monitoire, 455. Monnaie (Fausse), 356, 455; I, 47, 48, 325; II, 272, 310, 448; III, 37, 38, 39, 308, 315; V, 50, 506, 518. Monopole, 457. Morceau, 458. - d'exécration, id. - du patient, id. — de chair, 459. - (couper par), id.; I, 120; V, 506, 508. — de terre, 459. Mort civile, 460; I, 465; 111, 317, 318, 452, 479. Mort (donner la peine de), I, 25, 37, 58, 41, 48, 54, 60, 64, 66, 67, 68, 70, 73, 80, 82, 97, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 129, 132, 133, 135, 140, 152, 166, 167, 169, 170, 178, 179, 183, 191, 193, 228, 229, 237, 242, 253, 267, 268, 269, 271, 280, 293, 294, 299, 300, 526, 355, 356, 357, 370, 376, 390 à 395, 405, 407, 413, 414, 415, 421, 424, 427, 433, 436, 451, 452, 463, 464 et suiv. jusqu'à 500; II, 8, 10, 11, 21, 29, 30, 34, 37,38, 40, 41, 47, 49, 50, 57, 77, 93, 94, 101, 136, 137, 206, 207, 208, 227, 291, 297, 298, 318, 319, 323, 366, 384, 385, 587,

388, 389, 411, 419, 436, 437, 440, 453, 454, 463, 468; III, 16, 21, 23, 37, 44, 47, 51 et suiv., 73, 75, 76, 77, 83, 85, 86, 91, 92, 95, 98, 100 à 110, 135, 147, 148, 149, 150, 162, 168, 169, 170, 171, 175, 176, 185, 195, 207, 210, 211, 213, 223, 225, 230, 231, 232, 237, 241, 242, 243, 245, 246, 248, 249, 250, 259, 262, 265, 266, 269, 272, 273, 297, 298et suiv., 307, 309 et suiv., 317, 318, 324, 325, 327, 332 et suiv., 356, 357, 340 et suiv., 546, 355, 362, 363 et suiv., 376, 378, 379, 382, 383, 384, 386, 390, 391, 392, 393, 398, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 412, 421, 422, 424, 426, 428, 429, 430, 432, 442, 447, 449, 451, 452, 453, 460, 461, 462, 463, 464, 466 et suiv., 477, 478, 484, 487, 488, 489, 491; IV, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 33, 41, 55, 61, 62, 63, 65, 67, 74, 78, 84, 88, 90, 97,98, 106, 114 et suiv., 128 et suiv., 154, 141, 149, 153, 168, 169, 1*7*5 et suiv., 183, 187, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 207, 209, 226, 227, 233, 234, 242, 243, 246, 260, 262, 296, 301, 305, 504, 305, 306 et suiv., 309, 510, 312, 514 et suiv., 325, 534 et suiv., 345, 348 et suiv., 353, 358, 359, 360, 365, 368, 369, 370, 379,395, 409, 410, 417, 419, 421, 428,

\*430 à **4**52, 436 à 438, 440 et suiv., 452, 455, 456, 458, 460, 464, 470 et suiv.; V, 7, 18, 19, 21 à 28, 36, 39, 40, 43 et suiv., 48 et suiv., 63, 65, 66, 71, 77, 78, 79, 82, 85 et suiv., 90, 95, 109 à 112, 116, 118, 142, 144, 150, 162, 174, 177 à 183, 189, 190, 192, 194, 203, 226, 227, 228, 230, 253, 237, 238, 239, 250, 252 et suiv., 261, 265, 276, 280, 293, 299 à 324, 328, 331, 333, 341, 543, 369, 372 etsuiv., 381, 583 et suiv., 407 et suiv., 415, 432, 433, 437, 447, 458, 461, 464, 470, 501, 502, 505, 506 et suiv., 515, 520, 526, 529, 531, 533, 539, 543, 551, 552, 554, 558, 559, 578 et l'article Vol. Mortier, 460; I, 465; III, 317, 318, 452, 479. Mortification, I, 112. Mots défendus, 460. Mouchard, id. Moulin de discipline, 461. Moulin à sucre, 462. Muet, 463. Muzhuri, 464. Mule, id. Mulot, 27, 464; I, 337. Murailles (enfermé entre quatre),

N.

464. Musique, id.

Mystères, 465.

enfumées, id.
fendues, 50, 61, 465.
vinaigrées, Voyez Vinaigre.
Négligence, 465; 1, 284.
Nerís roulés, 466; II, 587.
Nexus, 466.
Nez, 50, 301, 466.
arraché, 466; V, 89.
coupé, 556, 419, 466; I, 108, 120, 121, 122, 351; III, 371, 442; V, 6, 585, 603, 626.

Narines arrachées, 465.

— cuit, 75, 469. — mordu, 469; I, 108; III, 416. Nichesi, 469. Noblesse, I, 152. Notaires, 470; I, 87, 88, 402; II, 81; III, 191. Noyer, 470; I, 235; V, 27, 54, 56, 179, 286 et suiv., 580. Nu, 350, 465, 472; I, 122, 126, 127, 293; III, 489. Nu-pieds, 474; I, 295, 296, 298; 11, 513; III, 146, 406.

Mutilation sacrilége, I, 61, 336.

0.

#### TOME IV.

Obstine, II, 106.
OEil creve, I, 336.
Offense, offense, 474; I, 61, 62.
Office, I, 296, 298.
Official, 475.
Officiers de l'état civil, 476.
Oies, I, 336.
Ongles, 476; III, 239.
Ongles de fer, 452, 477.
Oppia (loi), 478.
Ordalie, id.

#### T. V.

Oreille coupée, 5, 585, 584, 606, 626; I, 38, 120, 122, 325; III, 50, 85, 353, 442; IV, 61, 62, 310, 356 et suiv.

#### TOME V.

Oreilles arrachées, 8. (cloué par les), 8, 23. - fendues, 29. percées, 8 ; I, 108. Orge, 9. Os, II, 106, 384, 386; III, 313; IV, 33<sub>7</sub>. Os brûlės, 9; II, 107. Osselets, 9. Ostager, id. Ostracisme, 9; II, 296. Otages, 10. Oubliettes, 11; I, 27. Ours (enfermé dans une peau d'), 43; III, 239. Outrage, 43; I, 288, 326; IV, 356. Overseers, 35.

### P.

Pædotisie, 15. Pain (morceaux de), id. Pairs, 46; 1, 85, 431. Pal, 17; 111, 310. Pape, I, 302. Pamphlets, 17. Panier, III, 321. Pantomimes, 47. Pantouffle retournée, III, 417. Pant-sée, 48; II, 382, 384. Pao-lo, 18. Paon, id. Pape, 49; II, 299; III, 102. Papisme, Papiste, 19; 1,276; 11,298 Paratilme, 17. Pardon, 21; I, 113, 114, 293, 296, 492; III, 205, 395; IV, 153 et suiv., 207. Paresse, 22. Parjure, 22, 62, 105, 450; I, 39, 270, 280, 576; II, 144, 280, 391; III, 152; IV, 302, 558, 359, 473.Paroles indiscrètes, 24; III, 26. Parricide, 24, 88 et suiv., 253 et sniv., 298, 449; I, 30, 106, 194, 325, 448; 11, 21, 40; 111, 231, 249; IV, 130, 131, 359, 440, 474. Part, **27**.

Partie civile, I, 97. Parties naturelles (voir Castration et Testicules), 27; I, 117, 119, 122, 133; II, 295; IH, 135, 173; V, 6, 308, 472, 552, 625.Passage, 34. Passe-port, 31, 426. Passer par les armes, etc., 32. Passe-volant, 32; III, 408. Passion, 33. Patentes, 33; I, 174. Paternité (voyez Enfans, Marimariage, Père, Vivillards), 34; II, 358, 365. Patrouilles, 35. Paturage, 36. Pau-lo, id. Pausicap, id. Pavés, 37. Paye saisie, id. Peau (arracher la), id., 599. Peaux de bêtes (enfermé dans des), Pèche, 38; I, 282, 497; II, 517, 328; III, 19, 33. Péculat, 38, 51, 278, 380. Pédérastie, 31, 43; 1, 86; 111, 485.

Peignes de fer, 43; 111, 488.

Peire (remise et commutation de), 44. Peines, id. Peintres, id. Pélerinage, III, 318; IV, 364. Pelle, 44; II, 227; III, 489. Pendaison, Pendre (voyez Hart), 1, 38, 80, 106, 122, 151, 152,133, 174, 183, 235, 330, 331, 338, 340, 395, 414, 415, 457, 483, 487, 489,493,494; II, 21, 28, 38, 229, 254, 277, 281, 420, 440, 441; III, 39, 44, 55, 75, 76, 92, 210, 394 et suiv., 408, 430; IV, 80, 96, 114 et suiv., 153, 205, 305, 338, 559,445,456; V, 24, 26, 28, 29,52, 39, 44 et suiv., 87, 142, 143, 228, 333, 404, 410, 420 et suiv., 427, 506, 507, 509, 531, 556, 578, 580, 582, 584, 590, 598, 601, 606, 608, 612, 631. Pénitence (voyez Excommunication), 9, 57, 246 et suiv., 604, 619; I, 42, 294; III, 152, 153, 489; IV, 53, 242, 473. Pénitens, I, 277. Pensée punie, 63. Pension alimentaire, I, 98, 125; V, Pentesyringue, 63. Percepteur, 64. Perches, id.; I, 485. Père (voyez Mari-Mariage, Parricide), 64, 177 et suiv.; I, 25, 36, 45, 79, 251, 285; II, 384; III, 424, 477; IV, 444. Pérégrine (communion), 64. Peripsema, Catharma, id. Pérsécution, 65. Perte des armes, 66. Pertuisaniers, id. Pestiférés, id. Pétalisme, 67. Péter, I, 127. Pétitions, 67. Pièce de bois, 68. Pied, 45. Pied d'oie, III, 146. Pied (mise à), 68; III, 406. Pieds brûlés, 68, 81, - coupés, 5, 6, 68, 584; I, 525; III, 224; IV, 356 et suiv. — euchaînés, 70.

— ferrés, 70; IV, 84. — nus, 70. Pierre, 74; III, 325, 378; IV, 60, 306. — de marbre, 72. — de scandale, id. Picu, 73 ; II, 210 ; III, 136. Pigeons, I, 336. Piler dans un mortier (voyez Mortier), 73.Pileus, id.; I, 147. Pillage, 73; IV, 27. Pilori, 23, 74; I, 78, 294; II, 97, 312; III, 445; IV, 61, 196, 349, Pilules (épreuves par les), 74. Pinces ardentes, 76. Piques (passer par les), id.; I, 237. Piquet, 76. Pirate, 77. Placards, 78. Place assiégée, 79. Pine, id. Placet, id. Plagiaire, id. Plaideur, III, 435. Plaids communs (cour les), 81. Plaintes, id.; I, 127. Planche, 81. Plante des pieds, id.; II, 384. Plaque de fer ou de cuivre, 82; 1, 144. Pleti, 82. Pleurer, id. Plomb fondu, 26, 83; III, 26. Plumes, 83, 605; IV, 304. Podestat, 83. Poêle, 84. Poète, 85. Poids faux, 8, 85. Poids de fer et de pierre, 85. Poids au cou, 45, 86. Poids aux pieds, 86. Poignarder, 86, 107; 1, 114, 118, 121, 471; IV, 418, 447, 448. Poil de chien, I, 227; IV, 338. Poils arrachés, 17. Poing coupé, 23, 24, 25, 26, 87, 582, 612, 623, 626; 1, 50, 73, 525, 574, 493 ; III, 169. Pointes de verre, 90. Pois, id. Poisson, 1, 528.

Poitrine marquée, 90. Poivre, 91. Poix bouillante, 26, 83, 91, 134, 605; 11, 323.Pollution, 91. Poltrons, 92; I, 268; III, 47; IV, 16. Polygamie, 94. Pontons, 95. Porc, 36, 404; I, 62, 115, 336, 338, 340, 408; IV, 364. Port d'armes, 405; I, 419; III, 170, 171. Porte (attaché à une), 105. Portraits diffamatoires, id. Postes, id. Postulation, id. Pot, id. Poteau (voyez Pendaison), id.; III, Potence, 109; III, 408; V, 45 et suiv. Pouce brûlé, II, 404; IV, 310. — coupé, 6, **111**, 584; I, 269; IV, 358. — marqué, 111. – mordu, id. Poudre, 411; I, 277. Poule, I, 127, 163. Poulie, 30, **111**. Pourvoyeuses, 112. Poust ou Pust, id. Poutre, 113. Præmunire, id. Prêcher, 444; III, 171. Précipiter, 1.14, 464, 502, 580, 627; III, 321; IV, 306, 321. Prédicans, **116.** Prédiction, id. Prélibation, id. Prescription, I, 212, 378; II, 209; III, 431, 45*7*. Présens, 117; I, 81, 266. Présides (les), 118, 519; IV, 143. Presse, 449. Presse (liberté de la) id.; IV, 192 et suiv., 248 et suiv. Prêt sur gage, 135. Prêtres, I, 84, 85, 91, 93, 130, 132, 134, 135, 200, 229, 230, 241, 248, 250, 260, 280, 285, 287, 294, 295, 296, 297, 298, 325 et suiv., 347, 354 et suiv., 400, 401, 457 et suiv. Voyez les articles Assassin et

Assassinat, Anathème; II, 92, 93, 94 à 96, 130, 143, 254 et suiv., 279, 297, 300 et suiv., 320, 393, 598, 399 et suiv., 404 et suiv.; III, 74, 75, 77, 78, 80, 83, 102 et suiv., 113, 170, 171, 174, 175, 183 et suiv, 194, 209, 211, 248, 256, 260 et suiv., 317 et suiv., 322, 331, 340 et suiv., 356 et suiv., 362, 365, 366, 369 et suiv., 385, 399, 402 et suiv., 418, 424, 436, 446 et suiv., 450, 467, 485: IV, voyez Excommunication, Inquisition, 52 et suiv., 70, 81, 98, 103 et suiv., 128 et suiv., 141, 174 et suiv., 210 et suiv., 222 et suiv., 232 et suiv., 236, 242 et suiv., voyez Juifs, 311 et suiv., 334, 537, 342, 554, 358, 375, 382, 383, 385, 402, 404, 405, 409 et suiv., 413, 422, 423, 424, 459, 461, 477; V, 6, 9, 19 et suiv., 27, 45, 46, 48, 57 à 64, 74, 81, 114, 116, 135, 138, 184 et suiv., 234, 246 et suiv., 268, 299 à 324, 357 et suiv., 373, 464, 466 et suiv., 474, 487, 539, 568 et suiv., 604, 619, 623, (voyez Sacrifices humains). Preuve, 138; I, 195. Prévarication, 141, 564; I, 288; II, 90; III, 27; IV, 204, 440. Prévention, IV, 325. Prévôt, 144. Principia, 146. Prise de corps, id. Prisonniers, II, 390, 416; III, 110, 174, 214, 216, 236, 237, 334, 393, 394, 450, 479; IV, 7, 74, 114, 153, 298, 466; V, 30, 43, 95 et suiv., 107, 250, 305. Prisons, I, 102; II, 544, 421, 423; III, 91,129,140,215,495; IV,150 et suiv., 209; V, 11, 231, 503, 553. Privilége clérical, 146. Privilegium, id. Prix, 147. Procession, 1, 277. Procession (peine de la), 147. Procureur, id. — fiscal, 148.

— du Roi, id.; 1, 81.

- général, 150; 1, 81.

Profanation (voyez Sacrifége), 150; I, 144. Promené, 450, 538, 555; I, 112, 330, 331; IV, 130, 357, 360. - nu, 150. sur un âne, 151. Promesse, 23, 151. Promoteurs, 151. Pronostiqueurs, id. Proscription, 151; I, 452, 487; II, 37, 279, 280; 111, 17, 264, 327; IV, 53, 246, 337. Prostituées, Prostitution, 6, 71, 112, 158, 284 et suiv.; I, 106, 108, 110, 214, 278, 330; II, 295; III, 45, 185, 235, 448; IV, 38, 84, 96, 204, 369, 421.

Protes, 476.
Protestans, id.
Provocation, id.
Provocation, id.
Proxenète, 477.
Prud'hommes, id.
Psaumes de David, II, 9, 10.
Pudeur (attentat à la), 477, 244;
IV, 218.
Puissance maritale, 477.
— paternelle, 478.
Puits, 483; IV, 145.
Purgation canonique, 484.
— vulgaire, 485.
Purification, id.
Purifications civiles et politiques, 487.

Q.

Quadrupède, 189. Quadruplator, id. Quaker, 190; I, 277. Quarantaine (supplice), 190. — (mesure de précaution), 191. - le-Roi, 193. Quarantie (la), 194. Quartiers (mis en), id. Quatre-temps, id. Quemadero, id. Quenouilles, 195; II, 442. Querelles, 195; I, 268, 276; IV, **362.** Querimonie, 195. Questaux, 196. Questeurs, id.

Question ou torture, 46, 111, 112, 196, 383, 457, 466, 469, 577, 629, I, 83, 84, 151, 262, 467; III, 24, 61, 93, 98, 105, 144, 204, 208, 238, 239, 242, 411, 418, 439, 466, 467, 488; IV, 13, 138, 148, 301, 315, 431, 449, 503 et suiv.

Questionnaire, 220.

Questions perpétuelles, 220.

Queue de cheval, 221.

Quiay, id.

Quidam, id.

Quidam, id.

Quioco, 222.

Quitzalcoat, id.

R.

Rabbath-Moab, 224.
Raca, id.
Racaxipe-Velitzi, id.
Rafaxis, id.
Ramer, 225.
Rançonner, III, 408.
Rappel de ban, 225.
Rapt, 55, 225, 558; I, 46, 152, 283; III, 169, 172.

Raser, 229; I, 129; II, 8, 11, 520, 323, 524, 526.
Rasoir, 234.
Rasp-buis, id.
Rassemblement, id.
Rat, I, 337, 339.
Rateaux de fer, 233.
Rave, 17.
Ravisseur, 234.

Réaggravation ou Réaggrave, 234; I, 180. Reatus, 234. Rebelle, Rébellion, 235, 429, 518; 1, 485; 11, 49; III, 169, 171, 406; IV, 435. Recélé, Recèlement, 238. Recéleurs, 36, 240; I, 448; II, 470; III,49,365;IV,12. Récidive, **240**. Recherches perpétuelles, id. Réclamation, 241. Reclus, Recluses, id. Réclusion (voyez Détention), 25, 145, 144, 192, 237, 242, 281, 353, 554,427,428,522,529,557,561. 616, 617; I, 171, 178, 179, 419; 11, 39, 209, 291, 361, 468, 469; III, 13, 16, 81, 96, 159, 166, 244, 295, 302, 303, 365, 369, 382, 387, 389, 422, 484; IV, 19, 63, 88, 221, 370. Récolement de témoins, 245. Recommandation, id. Réconciliation, 246. Réconcilié, II, 108. Récusation, 248. Redde (la), **250**. Rédempteur du sang, id. Réfractaire, 254; III, 381, 383. Refuge (droit, villes, lieux de), (voyez Asile), 252. Regards, id. Régicide, id. Réhabilitation, **263.** Réintégrande, 264. Relaps, 265; I, 41, 355; II, 106. Relaxation, 265. Relégation, 41, 266, 464; II, 296; 111, 363, 404; 1V, 96. Religion, 267. Remèdes secrets, id. Remission, 268; I, 139. Remontré, 268; I, 99. Remords, 269. Réparation, 142, 235, 269; I, 97, 173, 295, 299; II, 155, 441; III, 302, 395, 396; 1V, 309 et suiv. Réparation d'édifices, 270. Repas, id.

Repetundarum crimen, 270. Représailles, id. Réprimander, 274; I, 335; II, 158, 166, 167, 171, 450; III, 400. Répudiation (voyez aussi Divorce, Mari - Mariage, Séparation), 272, 552, 558; 1, 103, 108, 114; IV, 379, 384, 394, 402, 418, 419, 427, 428. Requêtes de l'hôtel, 275. Réquisition, 276. Réquisitoire, id. Résistance, 277. Respect (manque.de), id.; I, 139, 160, 268; 111, 177; IV, 318. Restes (crime des), 277. Restitutions, 42, 278, 579; 1, 241, 267, 272; II, 215, 224; III, 6; IV, 319. Retentum, 279. Rétractation, 280. Réunion (voir Assemblée), id.; III, 249. Rêve puni, 280. Révélation, 280, 429; I, 48; IV, 60. Révolte, 283; III, 510, 336, 339. Rhinocolure ou Rhincolure, 283. Ribauds (roi des), id. Ripuaire (loi), **286**; I, 277 à 280. Rivière (jeter dans la), 54, 162, **286**; **I**, 282; II, 208, 455; III, 435 et suiv.; IV, 356. Robberie, 592 et suiv.; I, 76. Roche, Rocher, 288. Roi des ribauds, id. Rompre vif, 25, 288, 578, 608; 1, 496; 11, 37; III, 470. Roseau (pointes de), 25, 293; IV, 262. Rotang, 293; II, 591. Rote, 293. Rôtir, id.; I, 116; III, 98, 462. Roture, Roturier, 109, 293; 1, 152, 572. Roue, 50, 288 et sniv., 295, 509, 540, 556, 580, 608; 1, 494, 495, 496; II, 95; III, 516, 419, 477; IV, 559, 452, 443 et suiv. Rues (traîné par les), 296.

S.

#### TOME V.

Sabat, 296. Sable à la figure (jeter du), I, 269. Sabot, 296; II, 407. Sabre (voyez Décapitation), 48, 296; I, 109; III, 299; IV, 68, Sac, 27, 297; III, 74; IV; 471. Sacremens (profanation des), 298. - (refus des), id. Sacrifices humains, 15, 222, 223, 224, 299, 492; II, 94; III, 244, Sacrilége, 87, 90, 309, 450; I, 30, 152. 290, 293; II, 91, 94; III, 169, 170, 262, 317; IV, 85, 314 et suiv., 358, 421. Sage-femme, 324. Saigner, 325. Saisie, id.; I, 348; II, 294. Salique (loi) , 325, 448; I, <sub>277</sub>, 278. Samedi, 325. Sanction, id. San - Benito, ou Saco - Benedito, 326; IV, 130. Sanctuaire, 326. Sang, id. Sang (conseil de), id. Sanhédrin, id. Sarment de vigne, 327; II, 591, 592. Satisfaction, 327. Sauf-conduit, id. Saut, 95, 328. Sauve-garde, 328. Sauvetage, 329. Scalpage, 333. Scandale (peine de), il. Scaphisme, id. Sceau, id. Scellé, id. Schlag (la), id.; III, 408. Scier, 334. Scribes, 335. Sculpteur, id.

Séance aux prisons, id. Secours, id. Secret, 336. Secret (mettre au), id. Sédition. 339; I. 293; III, 170, 171, 200, 406; IV, 203. Séduction (voyez aussi Corruption et Rapt), 177, 225 et suiv., 342; I, 272, 405; II, 92, 387, 405; III, 164, 442; IV, 152. Seigneur, 342. Sein tordu, 343. — écrasé, id. touché, I. 269, 279. Sel, 343. Selle de cheval (porter une), id.; I, 293; IV, 169. Séminaires (petits), 343. Sellette, 344. Sénéchal, id. Sentence, 345. - de sûreté, id. Sentences contre les animaux, id. Séparation (voyez aussi Divorce, Mari-Mariage, Répudiation), id.; I, 26, 128; III, 402. Sépulture, 82, 345; 1, 92, 485; 11, 144; IV, 23, 44 et suiv., 204, 315. Séquestration de personnes, 349. Séquestre, id.; I, 177. Serf, servitude (voir aussi l'article Affranchissement), 6,9,349; I,196, 280, 281; 11, 362, 394; 111, 407; IV, 64, 106, 358. Sergens, 352; I, 224, 228, 298; II, Serment, 138 et suiv., 353, 416; I, 38, 39, 55, 81, 111, 113, 270; 11, 95, 141, 144, 145, 147, 155, 173, 544; III, 137, 326, 349, 566, 411, 454; IV, 558. Serpent, 27. Serrure, 353. Serruriers, id. Service militaire, 354; I, 165; IV, 15.

TOME V. .

funèbre, I, 92, 96. Serviettes, 354. Serviteurs à gages, id. Servitude, id. Sévices, id. Sherif, id.; I, 429; III, 60. Sibérie, 355; IV, 310. Signature, 357. — fausse, id. Silence, 85, 357; III, 426. Simonie, 357; I, 287; II, 96, 403, 434; IV, 315. Singe, 27. Siphilis, 357. Soc de charrue, id. Sociétés secrètes, 359. Sodomie, 374; I, 321, 523; II, 403; III, 37; IV, 103. Soie, 379. Soldat (voyez Vigiles). Soleil (exposé au), 380. Solidaire, id. Solliciteur, I, 274. Sommeil, 381. Somptuaires (lois), id.; I, 266. Sonnette, 384; I, 108, 531. Sophetim, 381. Sorciers, Sortilége Sorcellerie, (voyez Volt), 62, 382; I, 47, 163, 164, 213, 278; II, 409; III, 14, 108, 109, 152, 207, 392, 437, 438; IV, 118, 193, 201, 264, 315, 338, 340 et suiv., 347 et suiv., 472. Souffler, 397. Soufflet, 92, id.; 1, 147, 262; 11, 77, 155; III, 428; IV, 256, 263. Soufre fondu, 26, 399. Soufrières, mines de soufre, 399. Soulier, id.; III, 231. — de fer, 401. Soustraction, id. Spectacles, 402. Statue, 403; I, 142; II, 106, 107; 111, 76. - instrument de supplice, 404. Statut de sang, id. Stellionat, 405. Stérilité, 406; III, 414. Steward (grand), 406. Stigmates, 407. Strangulation, id.

Strélitz, 414. Stupre, 415. Stylet, id. Subornation, 8, **415**, 518; II; 91 Substitution d'un enfant à un autre, 416. Succession, 1, 497, 498; II, 56 et suiv.; IV, 202. Sucer le sang, 446. Suffrage, 10, 416; I, 90, 408; III, 85 et suiv., 116, 160, 423. Suicide, 418; III, 243, 361; IV, 435, 440. Suif bouillant, 425. Superstition, id. Supplices divers, I, 25,71, 215, 218, 219, 352, 390, 409, 421, 424; II, 84, 136, 218, 227, 318, 366, 475; III, 100, 147, 148, 195, 200, 216, 241, 245, 275, 279, 298, 308, 309, 320, 332, 394, 421, 442, 449, 451, 460,463,483,485,487,488,491; IV, 13, 15, 21, 57, 58, 74, 82, 144, 152, 157, 159, 185, 209, 233, 301, 305, 306, 347, 350, 428, 430, 431, 432,440,460,462,464,466,470, 477; V, 13, 18, 36, 37, 43, 44, 63, 64, 71, 82, 83, 84, 86, 112, 183, 233, 296, 297, 334, 380, 401, 407, 447, 524, 531, 537, 539. Supposition de nom, 426. - de part, id. — de personne, 427. Suppression d'écrits injurieux, id, de pièces, id. — de part, id. Sûreté de l'État, id. Surveillance, 243, 375, 427, 522, 523, 561; I, 170, 418, 433,448, 449; II, 42, 269, 306, 470; III, 180, 270, 390, 392, 461; IV, 20, 81,436. Suspects (lois des), 430; IV, 325. Suspendu, 48; III, 309. Suspendu par les pieds, 434. - par les mains, I, 390; III, 411; IV, 555. Suspension d'exécution, 432. - de fonctions, id.; III, 398. Synagogue, IV, 23. Syslomen, 432.

Tabac, 85, 433; IV, 255. Tableau (voyez Avocat, Effigie), . 437. Taboo, id. Tabulaire, id.; I, 154, 156. Talapoins, 437. Tailler, 438. Talion, 142; 440; I, 71, 78, 242; III, 150, 393; IV, 432. Tambour, 446. Tapages injurieux ou nocturnes, 447. Tarif, id. Taurea, id. Taureau, 447; I, 338. Taxe, 448. - sèche, 451. Témoin, 23, 244, 245, 441, 446, **451**, 518; I, 85, 93, 125, 135, 148, 154, 155, 171, 275, 372, 430; II, 81, 99, 136; III, 185, 348, 417, 426; IV, 24, 204, 335. Tempes (serrer les), 466. Temples, 466; I, 477. Templier, 9, 466; I, 426; III, Tenailler, 25, 26, 89, 342, 469, 505; III, 76, 467; IV, 316, 443 et suiv. Tentative (voir aussi Assassinat), 470. Testament, 470; I, 168; II, 136, 302; III, 185, 186, 362; IV, 24, 48. Testicules (voir Castration et Parties naturelles), 472; I, 119; III, 173. Tête, 473; III, 255 et suiv. — arrachée, I, 121. - brûlée, 473, III, 156. - coupée (voyez Guillotine), 51, 57, 89, 118, 228, 231, 259, 345, 413, 473, 506, 509, 510, 511, 584, 609,625,631; I,76,185,395,427,484, 495; I1, 86, 208, 450; III,

IV, 17, 58, 198, 200, 243, 315, 317, 348, 354, 355, 369, 434. Tête couverte, 488. - écorchée, id. — écrasée, id. — exposée, 489. — incisée, 491; IV, 201. — mise à prix, 491; I, 427. - nue, 491. — pilée, III, 317, 318. - rasée (voyez Raser), 491. Théâtre, 492; IV, 203. Theutat ou Theutatès, 492. Tur gins, id. Tigres (dévoré par les), 493; 1, 109. Timbre, 494. Tiré à quatre chevaux, 495. Tirer au sort, id.; I, 421. Tireurs de laine, 496. Tocsin, I, 494. Toge, 496. Toits, 497. Tomba ou Tombo, id. Tombeau (supplice du), 85, id. Tombeaux, 497; I, 599; III, 137, 138; IV, 179. Tombereau, 499. Tondre, 500. Tonneau, id.; IV, 17. Tophet, 500. Torche (voyez Cierge), 501; I, 294, 298, 299, 356; III, 391, 487. Torches humaines, 501; III, 36. Torture, 501. Tortures, id. Toucher le pied de la reine, 502. Tour (bâtiment), 503. Tour (tribunal), id. Tour de Londres, id. Tourmenteur-juré, 220, id.. Tournelle, 504. Tourniquet, id. Tours de Visconte, id. Tozi, id. 135, 136, 342, 428, 450, 468, 469; Trahison, Traître, I, 72, 98, 45

268, 282, 283, 392, 422, 485, 489; 11, 38, 59, 49, 51, 280, 406; 111, 83, 92, 106, 149, 177, 242, 243, 245, 249, 300, 301, 314, 405, 412, 442, 450, 488; IV, 65, 184, 246, 302, 316, 436, 438, 455, 456, 459, 460; V, 20, 21, 108, 109, 116, 139, 194, 199, 449, 479, 487, 504, 606. Traîner, 511; I, 122, 133, 300, 338; II, 28; III, 76, 210, 232, 233, 242 et suiv., 309, 450. Traite des nègres, 511. Tranquillité, 514. Transférement, I, 292. Transfuge, 45, 515; I, 484; III, 308, 405. Transportation (voyez Deportation), 23, 516, 526, 529, 561, 585, 587, 588, 589, 590; II, 296, 315, 405, 406, 407, 438; IV, **4**36. Travail (journées de), 430, 516. Travaux correctionnels, 517. Travaux forces, I, 170, 171, 178, 193, 364, 419, 432, 433, 449; 11, 36, 45, 292, 413, 440, 443, 450, 469; 111, 16, 44, 45, 94, 95, 96, 159, 175, 220, 241, 270, 302, 303, 338, 364, 367 et suiv., 380, 390,

422, 453, 484; IV, 15, 19, 20, 35, 56, 63, 76, 86, 88, 218, 221, 436, 457; V, 74, 225, 228, 237, 243, 333, 357, 375, 427, 428, 461, 495, 517, 522, 557, 615.Travaux publics, 549; I, 37; III, 379, 380, 409. Travestissement, 520. Triaverdens ou Triverdens, id. Tribades, 521; IV, 322. Tribu (chassé de la), I, 90. Tribunaux (voyez aussi Juge, Audience, Avocat), I, 203, 302, 324, 352, 400, 404, 406, 409; 11, 17, 32, 83, 86, 256, 280; III, 13, 51, 70, 116, 117, 172, 190, 201, 205, 206, 207, 247, 305 et suiv., 322; IV, 173, 182, 210, 371; V, 16, 81, 194, 275, 293, 326, 503. Trigamie, 521. Trompe, I, 232, 233. Trompeur, I, 278. Tronc d'arbre, 521. Tumulte, I, 235. Tunique de plomb, 521; 1, 278. Turban rouge, 521. Turbe (enquête par), id. Tuteur, 522. Tympanum ou fouet, 523.

IJ.

Urètre, 524. Urne, I, 408; II, 501.

Usure, 524; 1, 295; 1V, 204. Usurpation, 1, 329.

v. 1

Vaccine, 525.
Vache, 22, 525.
Vade in pace, 526.
Vagabond, Vagabondage, 526, I, 79, 233, 401, 419, 430; II, 75, 264, 293; III, 147, 178; IV, 326, 452; V, 67, 106, 430.
Vaincu, 531.
Vampires, III, 136.
Vautour, 531.
Veglia, 211, 531.

Veines (ouvrir les), 531.

Vendu, 532.

Vengeance, id.

Vent, 537.

Ventre bâtonné, 537; IV, 444.

— fendu, 537, 626; IV, 21, 353, 368, 457.

Verge d'or, 538.

Verges (batthe de), I, 122, 302, 370; II, 228, 240, 591; III,

52, 85, 225, 333, 378, 493; IV,

Vipère, 5**62**.

58, 82, 102, 106, 107, 114, 195, 329, 358; V, 147, 446, **539**, 563, 612, 613. Verguentza, I, 410; III, 158. Vérole, Vérolés, 542. Vestales (voyez aussi Vierge), 413, 542; III, 340, 485 et suiv.; IV, 78. Veuve, 543; IV, 395, 404, 409, 410. Viande (morceau de), IV, 337. Viande (abstinence de la), 544; IV, 338. Vicaire, 544. Vicomte, id. Victimes humaines, 546. Vidame, id. Vidanges, Vidangeurs, id. Vieillards, Vieillesse, 547; I, 25; 111, 416, 485. Vierge, Virginité (voyez Vestales), **548**; III, 101, 337; IV, 95. Vigiles, Soldats (voyez Discipline), II, 382, 391; III, 151; IV, 465; V, 9, 381, 506, 515, 548. Vigiles, Veilles, 549. Viguier, id. Vilain, id.; III, 428. Ville, 550. – (faire le tour de la), I, 267. Vin, I, 60 à 63; III, 26; IV, 17, 132, 226; V, 30, 550. Vinaigre, 552; IV, 443. Vincennes, 552. Viol, III, 232, 253; IV, 64, 218; V, 28, 87, 244, 553.Violation de domicile, 559. Violation du réglement des manufactures, 560. Violation de sépulture, 499, 559. Violence, **561**; I, 97, 178; II, 403,

Visage barbouillé, I, 108. Visir (grand), 562. Vitis, 563. Vivres et repas, 563; 1, 187, 265, Vœux monastiques ou de religion, **568**; I, 168. Voie publique, 570. Voies de fait, 571; I, 179; II, 91, 403; IV, 152. Voile, 45. Voirie, 574; I, 356. Voisins, 575. Voitures, id. Voituriers, 576. Voix, id.; I, 50. Vol, Voleur (voyez Larcin), I, 37, 38, 47, 68, 71, 80, 86, 97, 132, 266, 267, 269 à 272, 276, 283, 298, 325, 388, 400, 409, 419, 429, 454, 458, 460, 465, 491, 496; II. 44, 53, 74, 243, 267, 277, 293, 297, 298, 391, 405, 413; III, 9, 11, 14, 21, 48, 49, 75, 96, 125, 137, 138, 146, 153, 158, 165, 169, 170, 177, 178, 248, 276, 297, 314, 365, 408, 457 et suiv., 476, 483, 496; IV, 14, 21, 41, 44, 45, 69, 76, · 78 et suiv., 85, 106, 113, 133, 170, 171, 295, 308 et suiv., 335, 353, 354 et suiv., 370, 430, 445, 459, 468, 470, 474; V, 5, 6, 7, 29, 37, 45, 47, 48, 50, 53, 62, 69, 70, 72,

79,83,90, 91,110, 111, 118, 139,

238, 240, 244, 289, 430, 450, 518,

529, 533, 540, 541, 542, 576. Volt, 26. Voyer, 634. Vue, id.

W.

Warent, 634. Weregild, 635. Wildfangiat, id.

III, 16.

Wincester, 636. Worck-House, id.

X.,

Y

TOME V.

Yeux (arrachés, brûlès, crevés), I, 107, 115, 331, 407; II, 136, 343; III, 97, 221, 224, 318, 370, 491;

IV. 17, 262; V, 30, 443, 444, 554, 603, 606, 636.

Z.

Zagaie, 1, 117; V, 29.

FIN DE LA TABLE.



# AVIS

## AU RELIEUR

### POUR LE PLACEMENT DES GRAVURES.

| -13 |                             |                   |           |
|-----|-----------------------------|-------------------|-----------|
| 1.  | Autrefois, Frontispice.     |                   | -4        |
| 2.  | Abdication. En regard d     | le la page, 30, 1 | iome ler. |
| 5.  | Aboyer.                     | 49,               |           |
|     | Accroché.                   | 71,               |           |
| 5.  | Affranchissement.           | 146,              | •         |
| 6.  | Aisselles (pendu sous les). | 219,              |           |
| 7.  | Amende honorable.           | 292,              |           |
|     | Apéga (supplice de l').     | 352,              |           |
|     | Arbres (supplice des).      | 390,              |           |
|     | Armes (passer par les).     | 421,              |           |
|     | Asile (droit d').           | 449.              |           |
|     | Auges (supplice des).       |                   | ome II.   |
|     | Auto-da-fé.                 | 101,              |           |
|     | Avocat.                     | 159,              |           |
|     | Bacule.                     | 227,              |           |
|     | Baguettes (passer par les). | 240,              |           |
|     | Baillon.                    | 259,              |           |
|     | Barre de fer.               | 332,              |           |
|     | Bassin ardent.              | 343,              |           |
|     | Bêtes (livré aux).          | 416,              |           |
| 21. | Bohon-upas.                 | 473.              |           |
|     | Cage de fer.                |                   | ome III.  |
| 23. | Cangue.                     | 152,              |           |
|     | Cercueil.                   | 195,              |           |
|     | Chaise de fer.              | 200,              |           |
|     | Chaudière d'eau bouillante. | 230,              |           |
|     | Chevalet.                   | 233,              |           |
|     | Corps allumé.               | 275,              |           |
|     | Croix (supplice de la).     | 309,              |           |
|     | Cuve (épreuve de la).       | 320,              |           |
|     | Dégradation.                | 338,              |           |
|     | Déterrer avec les ongles.   | 390,              |           |
|     | Ecorcher vif.               | 449,              |           |
|     | Éléphans (supplice des).    | 460,              |           |
| 55  | Empalement.                 | 463;              |           |
| 36  | Enterré vif.                | 485.              |           |
| 00. | AMILOTTO 1 IV.              | Acros.            |           |

| ,   | 57. | Estrapade.                      | En regard | de la page | 13,   | tome IV. |
|-----|-----|---------------------------------|-----------|------------|-------|----------|
| - 1 | 38. | Flétrissure.                    |           |            | 84,   |          |
|     | 39. | Prisonniers jetés dans les flat | umes.     |            | 114,  |          |
|     |     | Galères.                        |           |            | 159,  |          |
|     |     | Guillotine.                     |           |            | 159,  |          |
|     |     | Knout (grand).                  |           |            | 29ž,  |          |
|     | 43. | Lapidation.                     |           |            | 306,  |          |
|     |     | Main clouée.                    |           |            | 354,  |          |
|     |     | Mariages républicains.          |           |            | 428,  |          |
|     |     | Massoler.                       |           |            | 430,  |          |
|     | 47. | Mortier (piler dans un).        |           |            | 460,  |          |
|     |     | Nerfs roules.                   |           |            | 466,  |          |
|     |     | Laissez passer la justice du R  | loi.      |            | 471,  |          |
|     |     | Ongles arrachés.                |           |            | 476.  | -        |
|     | 51. | Pao-lo.                         |           |            |       | tome V.  |
|     | 52. | Peignes de fer (déchirer avec   | e des).   |            | 43,   |          |
|     | 53. | Pendaison.                      |           |            | 44,   |          |
|     | 54. | Perche.                         |           |            | 64,   |          |
|     | 55. | Piés ferrés.                    |           |            | 70,   |          |
|     | 56. | Pontons.                        | 5         |            | 95,   |          |
|     | 57. | Roue (supplice de la).          |           |            | 295,  |          |
|     |     | Sucer le sang.                  |           |            | 416,  | 6        |
|     |     | Tête écrasée.                   |           |            | 488 ; |          |
|     |     | Veglia (question de la).        |           |            | 531.  |          |
|     |     |                                 |           |            |       |          |



Réseau de bibliothèques Université d'Ottawa Échéance

Library Network University of Ottawa Date Due





